

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

# À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



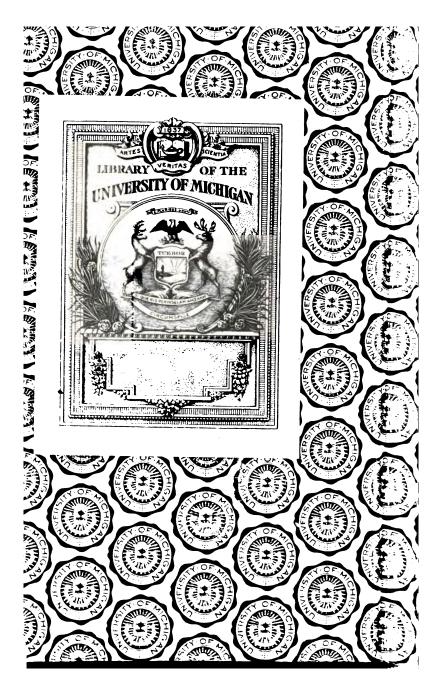





PQ: 231 ,D218 1887

# MORCEAUX CHOISIS

DES

ÉCRIVAINS DU XVIº SIÈCLE

Tout exemplaire de cet ouvrage non revêlu de ma griffe sera réputé contrefuit.

Chadelagine (i

## DES MÊMES AUTEURS

Le XVIe siècle en France, tableau de la littérature et de la langue. 1 vol. in-16. Deuxième édition, revue et corrigée. (Ouvrage couronné par l'Académie française.)

## En préparation :

Dictionnaire général de la langue française.

## DE M. A. DARMESTETER

- La Vie des Mots, étudiés dans leur signification. Paris, Delagrave. 1 vol. in-12. Deuxième édition, 1867. 2 fr.
- Traité de la formation des mots composés dans la langue française comparée aux autres langues romanes et au latin. Paris, F. Vieweg, 1875, 1 fort vol. in-8. (Ouvrage couronné par l'Académie française.)
- De la formation de mots nouveaux dans la langue française et des lois qui la régissent. Paris, F. Vieweg, 1877, 1 fort vol. in-8. (Ouvrage couronné par l'Académie française.)
- De Floovante, vetustiore gallico poemate et de Merovingo cyclo. Paris, Vieweg, 1877, 1 vol. in-8.

# \* MORCEAUX CHOISIS

DES

# PRINCIPAUX ÉCRIVAINS

EN PROSE ET EN VERS

# DU XVIº SIÈCLE

Publiés d'après les éditions originales ou les éditions critiques les plus autorisées

ET ACCOMPAGNÉES DE NOTES EXPLICATIVES

PAR MM.

## Arsène DARMESTETER

Professeur de littérature française du moyen âge et d'histoire de la langue française à la Faculté des Lettres de Paris.

#### Adolphe HATZFELD

Professeur de rhétorique au lycée Louis-le-Grand, Ancien professeur à la Faculté des Lettres de Grenoble.

OUVRAGE RÉDIGÉ CONFORMÉMENT AU PROGRAMME DES CLASSES DE TROISIÈME ET DE SECONDE

Quatrième édition, revue et corrigée



**PARIS** 

LIBRAIRIE CH. DELAGRAVE
45, RUE SOUFFLOT, 45

1887

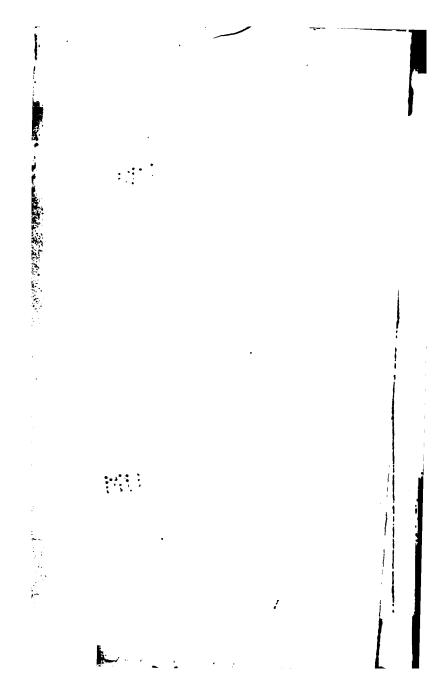

hangly lived 10- 8 68

# PRÉFACE

### LE LA PREMIÈRE ÉDITION

On peut joindre à ce volume notre livre sur le Seizième siècle en France (Tableau de la littérature et de la langue), qui en est le commentaire naturel. Toutefois ces extraits suffisent pour faire connaître, d'une manière sommaire l'histoire des idées et du langage dans notre pays, depuis les dernières années de Louis XII jusqu'à Henri IV. Pour atteindre ce but, nous avons choisi des morceaux étendus et vraiment caractéristiques de plus de cinquante auteurs différents, appartenant aux genres les plus divers; et nous avons groupé ces morceaux détachés suivant des divisions naturelles, en conciliant dans une certaine mesure l'ordre des temps et l'ordre des sujets, afin de respecter, avec la succession des faits, la succession des idées.

L'ouvrage est divisé en trois sections: prosateurs, poëtes, auteurs dramatiques. Dans la première, nous passons en revue d'abord les théologiens, les philosophes et les moralistes, puis les écrivains politiques, les historiens, enfin les conteurs, les érudits et les savants. Dans la seconde, nous présentons tour à tour l'école de Jean Lemaire et de Clément Marot, puis celle de Ronsard qui lui succède et qui ouvre des voies nouvelles à la poésie. Dans la troi-

sième, le théâtre populaire du moyen âge montre se derniers essais; puis on assiste aux premiers tâtonnements de la tragédie et de la comédie classiques. Les extraits des auteurs sont précédés de notices succinctes sur leur vie et leurs écrits.

Ainsi le choix et la succession des morceaux servent à marquer la place et l'action de chaque écrivain dans le mouvement littéraire de cette époque et à mettre en lumière les deux grands faits qui ont imprimé au seizième siècle son caractère, — la Réforme et la Renaissance.

Mais nous n'avons pas eu simplement en vue l'histoire des idées et de la langue. Nous ne nous sommes pas seulement attachés à choisir des morceaux propres à indiquer la doctrine, le caractère, la physionomie de chaque écrivain. Nous avons cherché à donner des extraits intéressants en eux-mêmes, irréprochables au point de vue des bienséances, faits pour éveiller le goût littéraire et développer le sentiment du beau.

Le texte que nous publions, comme les morceaux euxmêmes, a été pris dans les originaux, et non dans des livres de seconde main. Il a été collationné avec une rigoureuse exactitude d'après les éditions du temps ou d'après les éditions critiques les plus autorisées. Nous avons reproduit scrupuleusement l'orthographe avec ses contradictions et ses bizarreries, en nous bornant à deux modifications généralement admises pour faciliter la lecture, d'une part la distinction de l'i et du j, de l'u et du v, d'autre part la substitution de la ponctuation moderne à la ponctuation obscure et indécise du seizième siècle. Nous avons indiqué pour chaque passage la place exacte du morceau et l'édition de l'ouvrage auquel il était emprunté, afin que le lecteur puisse remonter aux sources.

Enfin, les notes qui accompagnent le texte ont été l'objet d'un soin tout particulier. Les auteurs du seizième siècle présentent des pensées et des formes obscures qui déconcertent le lecteur. Nous avons multiplié les explications philologiques, littéraires, historiques, et nous espérons n'avoir laissé sans solution aucune difficulté sérieuse. Nous avons préféré à un glossaire qui eût simplifié le travail, ce commentaire perpétuel à la fois plus complet et plus aisé à consulter.

Paris, 1876.

Dans ces nouvelles éditions, nous avons cherché à tenir notre recueil au courant des derniers travaux sur la littérature du xvi° siècle. Nous avons corrigé un certain nombre d'erreurs que nous avions relevées ou qui nous avaient été signalées par la critique. Enfin nous n'avons rien négligé pour le maintenir digne de la faveur qu'il a obtenue auprès des professeurs et des savants en France et à l'étranger.

Paris, 1881. Paris, 1885.

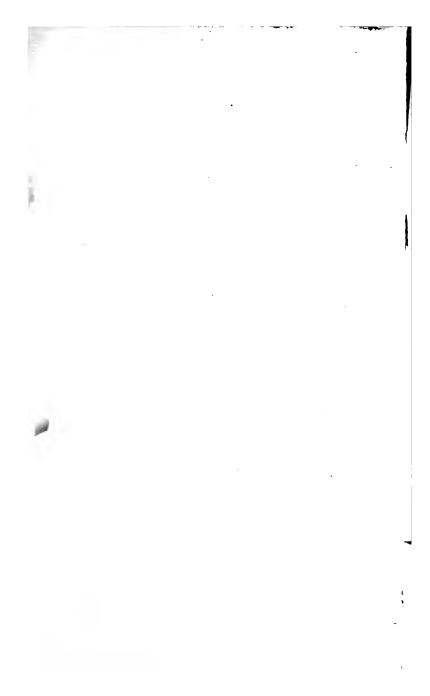

# MORCEAUX CHOISIS

# DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE

# SECTION I. — PROSATEURS

I. — THÉOLOGIENS ET PRÉDICATEURS

# JEAN CALVIN

1509-1564.

JEAN CAUVIN, dit CALVIN (en latin Calvinus), né en 1509, second fils du procureur fiscal de l'évêque de Noyon, chapelain à douze ans, curé à dix-huit, quitte la théologie pour se livrer à la jurisprudence. Bientôt imbu des idées de la Réforme, il se jette dans l'étude de la Bible. Malgré la protection de François ler et de Marguerite de Navarre, il ne tarde pas à être persécuté, quitte la France en 1534, se rend à Bâle où il étudie l'hébreu, et publie en 1536 l'Institutio christianæ religionis (traduite en français en 1540), véritable manifeste de la Réforme en France. De Bâle il passe en Italie, où il est accueilli par la princesse Renée, duchesse de Ferrare, favorable aux idées nouvelles ; inquiété par la cour de Rome, il retourne à Bâle, puis à Genève où Farel, le réformateur de la Suisse française, le somme, au nom de Jésus-Christ, de se consacrer à l'établissement de la nouvelle église. Ses prétentions dominatrices irritent le peuple qui le bannit avec Farel en 1538. Rappelé deux ans après, il revient en maître, et pendant vingt-quatre ans applique avec une inflexible rigueur au gouvernement de la cité comme aux mœurs des particuliers les principes qu'il a posés dans son Institution. Impitoyable pour ses adversaires, il fait brûler en 1553 Michel Servet qui niait le mystère de la Trinité. Il meurt à Genève en 1564.

Les œuvres complètes de Calvin ont été publiées pour la première fois à Amsterdam en 1671; elles comprennent neuf volumes in-folios Une nouvelle édition en a été donnée par les soins de Baum, Cunik et Reuss dans le Corpus Reformatorum, section II, (Brunswick Schwetschke, 1863 et suiv.) L'Institution française a été imprimée

XVI SIÈCLE.

plusieurs fois séparément. Citons en particulier l'édition de Paris 185 (2 vol. in-8°, chez Meyrueis); elle reproduit textuellement la dernièr édition revue par Calvin (Genève, 1559) et qui sort des presses d'Robert Estienne.

Voir l'étude sur Calvin dans notre Seizième siècle en France, tablea

de la Littérature, page 2.

## 1. Calvin au roy de France.

.... Voyant que la fureur d'aucuns iniques s'estoit tant eslevé en vostre Royaume, qu'elle n'avoit laissé lieu aucun à tout saine doctrine, il m'a semblé estre expedient de faire servir ce present livre, tant d'instruction à ceux que premierement j'avoye deliberé d'enseigner qu'aussi de confession de foy envers vous dont vous cognoissiez 1 quelle est la doctrine contre laquelle d'une telle rage furieusement sont enslambez ceux qui par fet et par glaive troublent aujourd'huy vostre Royaume. Car je n'auray nulle honte de confesser que j'ay yci comprins quasi une somme 2 de ceste mesme doctrine laquelle ils estiment devoit estre punie par prison, bannissement, proscription et feu : et laquelle ils crient devoir estre deschassée hors de terre et de mer. Bien say-je de quels horribles rapports ils ont remply vos aureilles et vostre cœur, pour vous rendre nostre cause fort odieuse : mais vous avez à reputer 3 selon votre clemence et mansuetude qu'il ne resteroit innocence aucune ny en dits ny en faicts, s'il suffisoit d'accuser. Certainement si quelqu'un, pour esmouvoir haine à l'encontre de ceste doctrine de laquelle je me veux efforcer de vous rendre raison, vient à arguer qu'elle est desja condamnée par un commun consentement de tous estats 4, qu'elle a receu en jugement plusieurs sentences contre elle, il ne dira autre chose, sinon qu'en partie elle a esté violentement abatue par la puissance et conjuration des adversaires, en partie malicieusement opprimée par leurs mensonges, tromperies, calomnies et trahison. C'est force et violence, que cruelles sentences sont prononcées à l'encontre d'icelle devant 6 qu'elle ait esté desfendue. C'est fraude et trahison, que sans cause elle est notée de sedition et malefice. Afin que nul ne pense que nous nous complaignons de ces choses à tort, vous mesme vous pouvez

<sup>1.</sup> Pour que de là vous connaissiez ; latinisme (unde cognoscas).
2. Ensemble complet d'une doctrine

<sup>2.</sup> Ensemble complet d'une doctrine au même seus que « la Somme Théologique de saint Thomas. »

<sup>3.</sup> Considérer ; au sens du latin reputare.

<sup>4.</sup> Des diverses classes de la nation.

<sup>5.</sup> Le fait que cruelles sentences sont prononcées, etc., constitue force et vio-

<sup>6</sup> Avant.

estre tesmoin, Sire, par combien fausses calomnies elle est tous les jours diffamée envers vous : c'est asçavoir qu'elle ne tend à autre fin, sinon que tous regnes et polices i soyent ruinées, la paix soit troublée, les loix abolies, les seigneuries et possessions dissipées: brief que toutes choses soyent renversées en confusion. Et neantmoins encores vous n'en oyez que la moindre portion. Car entre le populaire on seme contre icelle horribles rapports; lesquels s'ils estoyent veritables, à bon droict tout le monde la pourroit juger avec tous ses autheurs digne de mille feux et mille gibets. Qui s'esmerveillera maintenant pourquoy elle est tellement have de tout le monde puis qu'on adjouste foy à telles et si iniques detractions? Voylà pourquoy tous les estats 2 d'un commun accord conspirent à condamner tant nous que nostre doctrine. Ceux qui sont constituez pour en juger, estans ravis et transportez de telle affection, prononcent pour sentence la conception qu'ils ont apportée de leur maison, et pensent trèsbien estre acquittez de leur office s'ils ne jugent personne à mort. sinon ceux qui sont, ou par leur confession ou par certain tesmoignage, convaincus. Mais de quel crime? De ceste doctrine damnée<sup>3</sup>, disent-ils. Mais à quel tiltre est-elle damnée ? Or c'estoit le point de la défense : non pas desadvouer icelle doctrine, mais la soustenir pour vraye. Yci est osté le congé d'ouvrir la bouche. Pourtant je ne demande point sans raison, Sire, que vous vueilliez prendre la cognoissance entière de ceste cause, laquelle jusques yci a esté demenée 5 confusement sans nul ordre de droict, et par un ardeur impetueux, plustost que par une moderation et gravité judiciaire....

Nous recognoissons assez combien nous sommes povres gens et de mespris: c'est asçavoir devant Dieu miserables pescheurs, envers les hommes vilipendez et dejettez 6 et mesmes (si vous voulez) l'ordure et la balieure 7 du monde, ou si l'on peut encores nommer quelque chose plus vile. Tellement qu'il ne nous reste rien de quoy nous glorifier devant Dieu, sinon sa seule misericorde, par laquelle, sans quelque merite, nous sommes sauvez: ny envers les hommes, sinon nostre infirmité, c'està-dire, ce que tous estiment grande ignominie.

Mais toutesfois il faut que nostre doctrine consiste \* eslevée et insuperable 9 par dessus toute la gloire et puissance du monde.

- 1. Gouvernements; au sens de molitua.
- 2. Voir page 2, note 4.
- 3. Condamnée; latinisme (damnata).
  4. Ici on nous enlève la permission de parler pour nous défendre.
- 5. Conduite.
- 6. Abaissés; latinisme (dejectos).
- 7. Balayure.
- 3. Invincible : latinisme (insuperabilis).

Car elle n'est pas nostre, mais de Dieu vivant et de son Christ, lequel le Pere a constitué Roy, pour dominer, d'une mer à l'autre, et depuis les fleuves jusques aux fins de la terre 1 et tellement dominer, qu'en frappant la terre de la seule verge de sa bouche 2, il la casse toute avec sa force et sa gloire comme un pot de terre 3: ainsi que les Prophetes ont predit la magnificence de son regne, qu'il abatroit les royaumes durs comme fer et airain, et reluisans comme or et argent 4....

[Nous] ne sommes pour autre raison despouillez de toute vaine gloire, sinon afin de nous glorifier en Dieu. Que diray-je plus; considerez, Sire, toutes les parties de nostre cause; et nous jugez estre les plus pervers des pervers si vous ne trouvez manifestement que nous sommes oppressez et recevons injures et opprobres, pourtant que s nous mettons nostre esperance en Dieu vivant 6, pourtant que nous croyons que c'est la vie eternelle de cognoistre un seul vray Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jesus-Christ 7. A cause de ceste esperance aucuns de nous sont detenus en prison, les autres fouettez, les autres menez à faire amendes honorables, les autres bannis, les autres cruellement assligez, les autres eschappent par suyte: tous sommes en tribulation, tenus pour maudicts et execrables, injuriez et traittez inhumainement.

(Préface de l'Institution; Au roy de France, 1535.)

## 2. Que la nature de l'homme corrompue ne produit rien qui ne merite condannation.

Quand l'Apostre veut abatre l'arrogance humaine, il use de ces tesmoignages : qu'il n'y a nul juste, nul bien entendu, nul qui cherche Dieu; que tous ont decliné, tous sont inutiles; qu'il n'y en a point qui face bien, pas jusques à un seul : que leur gosier est comme un sepulchre ouvert, que leur langues sont cauteleuses; que venin d'aspic est sous leurs levres; que leur bouche est pleine de maledicence et amertume;

2. Percutiet terram virga oris sui. (Esaias, x1, 4.)

4. Souvenir de la statue de Daniel. (Damiel, 11, 32.)

5. Parce que.

6. In hoc enim laboramus et maledicimur quia speramus in Deum vivum, qui est salvator omnium hominum, maxime fidelium. (Epistola Pauli ad Timotheum, I,

7. Hæc est autem vita æterna: Ut cognoscant te solum Deum verum, et quem misistiJesum Christum (Joannes, xvii, 3.)

<sup>1.</sup> Et dominabitur a mari usque ad mare; et a flumine usque ad terminos orbis terrarum. (Psalm, Lxxi, 8.)

<sup>3.</sup> Reges (tu gouverneras) eos in virga ferrea, et tanquam vas figuli confringes eos. (Ps. 11, 9.)

que leurs pieds sont legers à espandre le sang; qu'en leurs voyes il n'y a que perdition et dissipation; que la crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux 1. Il foudroye de ces paroles rigoureuses non pas sur certains hommes, mais sur toute la lignée d'Adam; et ne reprend point les mœurs corrompues de quelque aage, mais il accuse la corruption perpetuelle de nostre nature. Car c'est son intention en ce lieu-là, non pas de simplement reprendre les hommes afin qu'ils s'amendent de leur propre mouvement : mais plustost de les enseigner, qu'ils sont tous depuis le premier jusques au dernier enveloppez en telle calamité, de laquelle ils ne peuvent sortir, sinon que 2 la misericorde de Dieu les en delivre. Pource que cela ne se pouvoit prouver, qu'il n'apparust que nostre nature est tombée en ceste ruine, il allegue ces tesmoignages, où il est monstré que nostre nature est plus que perdue. Que cela doncques soit resolu que les hommes ne sont pas tels que sainct Paul les descrit, seulement par coustume perverse, mais aussi d'une perversité naturelle.... Il despouille l'homme de justice, c'est-à-dire d'integrité et de pureté : puis apres d'intelligence, du desaut de laquelle s'ensuit apres le signe, c'est que tous hommes se sont detournés de Dieu; lequel chercher est le premier degré de sapience 3. S'ensuivent apres les fruits d'infidelité, que tous ont decliné, et ont esté faicts quasi comme pourris tellement qu'il n'y en a pas un seul qui face bien. D'avantage, il met toutes les meschancelez dont ceux qui se sont desbordez en injustice souillent et insectent les parties de leurs corps. Finalement il tesmoigne que tous les hommes sont sans crainte de Dieu, à la regle de laquelle nous devions compasser toutes nos voyes. Si ce sont là les richesses hereditaires du genre humain, c'est en vain qu'on requiert quelque bien en nostre nature. Je confesse que toutes ces meschancetez n'apparoissent point en chascun homme, mais nul ne peut nier qu'un chascun n'en ait la semence enclose en soy. Or comme un corps, quand il a desja la cause et matiere de maladie conceue en soy, ne sera point nommé sain, combien

<sup>1.</sup> Non est justus quisquam; non est intelligens; non est requirens Deum. Omnes declinaverunt: simul inutiles facti sunt: non est qui faciat bonum, non est usque ad unum. Sepulchrum patens est guttur eorum; linguis suis dolose agebant: venenum aspidum sub labris eorum. Quorum os maledictione et amaritudine plenum est. Veloces pedes eorum ad offendendum sanguinem; contritio et infelicitas

in viis corum; et viam pacis non cognoverunt. Non est timor Dei ante oculos corum. (Epistola Pauli ad Romanos, 111, 10-18.)

<sup>2.</sup> A moins que... ne.

<sup>3.</sup> Ici Calvin reproduit avec une singulière fidélité dans la construction, le texte de son *Institutio* latine. Ces tournures sont plus latines que françaises.

<sup>4.</sup> Mesurer.

que la maladie ne se soit encores monstrée, et qu'il n'y ait nul sentiment de douleur: aussi l'ame ne sera point reputée saine, ayant telles ordures en soy: combien que la similitude ne soit point du tout propre. Car quelque vice qu'il y ait au corps, si ne laisse-il point de retenir vigueur de vie, mais l'ame estant abysmée en ce gouffre d'iniquité, non-seulement est vicieuse, mais aussi vuide de tout bien.

(Institution chrestienne, II, III, 2.)

#### 3. Confession de foi.

.... Nous tenons que le peché originel est une corruption espandue par nos sens et affections, en sorte que la droite intelligence et raison est pervertie en nous; et sommes 'comme povres aveugles en tenebres, et la volonté est sujette à toutes mauvaises cupiditez, pleine de rebellion et adonnee à mal; brief, que nous sommes povres captifs detenus sous la tyrannie de peché: non pas qu'en mal-faisant nous ne soyons poussez par nostre volonté propre, tellement que nous ne saurions rejeter ailleurs a la faute de tous nos vices; mais pource qu'estans issus de la race maudite d'Adam, nous n'avons pas une seule goutte de vertu a bien faire, et toutes nos facultez sont vicieuses.

De là nous concluons que la source et origine de nostre salut est la pure misericorde de Dieu, car il ne se trouvera en nous aucune dignité dont il soit induit à nous aimer. Nous aussi estans mauvais arbres ne pouvons porter aucun bon fruict, et par ce moyen ne pouvons prevenir Dieu pour acquerir ou meriter grace envers luy; mais il nous regarde en pitié pour nous faire merci, et n'a autre occasion d'exercer sa misericorde en nous, que nos miseres. Mesmes nous tenons que cette bonté, laquelle il desploie envers nous, procede de ce qu'il nous a eslus devant la creation du monde, ne cerchant point la cause de ce faire 6 hors soy-mesme et son bon plaisir. Et voyla nostre premier fondement, 7 que nous sommes agreables à Dieu d'autant qu'il luy a pleu nous adopter pour ses enfants devant 5 que nous fussions nais 8; et par ce moyen, il nous a retirez, par privilege singulier, de la malediction generale en laquelle tous hommes sont plongez.

i. Et que nous sommes, etc.; et que la volonté.

<sup>2.</sup> Rejeter sur quelque autre cause.

<sup>3.</sup> Force, capacité.

<sup>4.</sup> Chose digne, mérite.

<sup>5.</sup> Avant.

<sup>6.</sup> De faire cela.

<sup>7.</sup> Le premier fondement de notre foi. 8. Nés.

Mais pource que 'le conseil de Dieu est incomprehensible nous confessons que pour obtenir salut il nous faut venir au moyen que Dieu a ordonné: car nous ne sommes point du nombre des fantastiques <sup>2</sup> qui, sous ombre de la predestination eternelle de Dieu, ne tiennent conte <sup>3</sup> de parvenir par le droit chemin à la vie qui nous est promise; mais plustost nous tenons que, pour estre avouez enfants de Dieu et en avoir droite certitude, il nous faut croire en Jesus-Christ, d'autant que c'est en luy seul qu'il nous faut cercher toute la matiere de nostre salut.

(Confession de foy au nom des Eglises reformees, dans les Opuscules ou Petits traictez de Calvin, Genève, 1566, in-fol., page 1993.)

# SAINT FRANÇOIS DE SALES

1567-1622.

Né à Annecy, au château de Sales, François de Sales étudie le droit à l'Université de Paris, puis à celle de Padoue et est reçu avocat à Chambéry. En 1593, il refuse la charge de conseiller au Parlement de Savoie et entre dans les ordres. Il opère dans le Chablais de nombreuses conversions parmi les calvinistes, vient en 1602 prêcher à Paris où Henri IV cherche vainement à le retenir près de lui. Nommé la même année évêque de Genève, il fait en 1604 une station de carême à Dijon, où il se lie avec M<sup>me</sup> de Chantal qui quelques années plus tard fonde sur ses conseils l'ordre de la Visitation (1620). Il revient en 1618 à Paris, chargé par le prince de Piémont d'une mission diplomatique auprès de Louis XIII. Au retour d'un voyage dans le Comtat Venaissin, il meurt subitement à Lyon, dans la cinquante-cinquième année de son âge, et le vingtième de son épiscopat, laissant le renom d'un saint.

Les œuvres qu'il a laissées sont: L'Étendart de la Croix de nostre Sauveur Jésus-Christ (1597), l'Introduction à la vie dévote (1608), le Traité de l'amour de Dieu (1614), des Lettres spirituelles (spécialement lettres à Mae de Chantal), des Sermons, un Traité de la Prédication en latin, et de nombreux opuscules d'intérêt spécial (controverses, entretiens spirituels, exhortations, avertissements aux confesseurs, etc.). Les œuvres complètes, réunies pour la première fois en 1669 (édition de Lyon, deux volumes in-folio) ont été réimprimées plusieurs fois de nos jours; citons spécialement l'édition de Lyon, Périsse, 1855, 5 vol. in-8° 4.

Voir l'appréciation sur saint François de Sales, dans notre Seizième siècle en France, tableau de la Littérature, page 9.

- 1. Parce que.
- 2. Rêvcurs.
- 3. Compte.
- 4. Nous suivons cette édition pour l'in-

dication des pages; nous établissons l'orthographe d'après l'édition in-folio de Paris 1652.

#### Du vrai mérite.

Nous appellons vaine la gloire qu'on se donne, ou pour ce aui n'est pas en nous, ou pour ce qui est en nous, mais non pas à nous; ou pour ce qui est en nous, et à nous, mais qui ne merite pas qu'on s'en glorifie. La noblesse de la race, la faveur des grands, l'honneur populaire 1, ce sont choses qui ne sont pas en nous, mais, ou en nos predecesseurs, ou en l'estime d'autruy. Il en a qui se rendent fiers et morgans 3, pour estre sur un bon cheval, pour avoir un pennache s en leur chapeau, pour estre habillez somptueusement : mais qui ne void ceste folie? Car s'il y a de la gloire pour cela, elle est pour le cheval, pour l'oyseau <sup>5</sup>, pour le tailleur. Et quelle lascheté de courage est-ce d'emprunter son estime d'un cheval, d'une plume, d'un goderon ? Les autres se prisent et regardent pour des moustaches relevées, pour une barbe bien peignée, pour des cheveux crespez, pour des mains douililetes, pour sçavoir danser, jouer, chanter: mais ne sont-ils pas lasches de courage, de vouloir encherir leur valeur, et donner du surcroist à leur reputation par des choses si frivoles et folastres? Les autres pour un peu de science veulent estre honorez et respectez du monde: comme si chascun devoit aller à l'escole chez eux, et les tenir pour maistres : c'est pourquoy on les appelle pedans. Les autres se pavonnent sur la consideration de leur beauté, et croyent que tout le monde les muguette 9: tout cela est extremement vain, sot et impertinent: et la gloire qu'on prend de si foibles subjets s'appelle vaine, sotte et frivole.

On connoit le vray bien comme le vray baume. On fait l'essay du baume en le distillant dans de l'eau, car s'il va au fond, et qu'il prenne le dessous, il est jugé pour estre du plus fin et precieux : ainsi pour connoistre si un homme est vray-

1. La popularité.

2. Pleins de morque.

4. On ne peut se désendre ici d'un rapprochement curieux avec la troisième satire de Régnier :

Pourvu qu'on soit morgant, qu'on bride sa mous-[lache, Qu'on frise ses cheveux, qu'on porte un grand [panache...

Voir le passage cité plus has (Morceaux

- choisis de Régnier, p. 286.)
  5. Qui a fourni les plumes du panache. 6. Plus tard godron : plis ronds qu'on faisait aux collerettes, aux fraiscs.
  - 7. De chercher à valoir davantage.
  - 8. Se pavanent.
- 9. Courtiser. On donnait autrefois aux jeunes galants le nom de muguets.

ment sage, sçavant, genereux, noble, il faut voir si ses biens 1 tendent à l'humilité, modestie et soubmission : car alors ce seront de vrais biens : mais s'ils surnagent et qu'ils vueillent paroistre, ce seront des biens d'autant moins veritables qu'ils seront plus apparens.

(Introduction à la vie dévote, III, 4; t. I, de l'éd. Perisse, p. 577.)

# 2. Ce sont nos œuvres qui rendent témoignage de ce que nous sommes.

O admirable humilité de Nostre-Seigneur, qui venant en ce monde pour confondre nostre orgueil et destruire nostre superbe?, ne respond autre chose quand on luy demande qui il est, sinon: « Dites ce que vous avez veu et entendu 8 » pour nous apprendre que ce sont nos œuvres, et non point nos parolles, qui rendent tesmoignage de ce que nous sommes.

Certes, nous sommes en un siecle où le monde est si remply d'orgueil, que si l'on demande à un gentil-homme qui il est? il prendra tellement cette demande au poinct d'honneur que pour en avoir raison il s'ira miserablement faire couper la gorge sur le pré; mais s'il veut montrer sa noblesse, il doit respondre comme Nostre-Seigneur aux disciples de saint Jean : Dites ce que vous avez veu et entendu; dites que vous avez veu un homme humble, doux, cordial, protecteur des veuves, pere des orphelins, charitable, debonnaire envers ses subjets. Si vous avez veu et entendu cela, dites assurement que vous avez veu un gentil-homme. Si vous demandez aussi à un evesque qui il est? Si vous avez veu un homme qui vit sainctement, et qui s'acquitte bien de sa charge, dites alors que veritablement vous avez veu un evesque. Bref, si vous demandez encore à une religieuse qui elle est? Si elle est exacte et ponctuelle en l'observance de ses regles, dites semblablement que vous avez veu une vraye religieuse; car enfin ce sont nos bonnes œuvres qui nous font estre ce que nous sommes, et c'est par icelles que nous devons estre reconnus et estimez.

Ne vous contentez donc pas seulement, lors qu'on vous interroge, et qu'on vous demande qui vous estes? de dire seulement: Je suis chrestien,; mais vivez en sorte qu'on puisse dire de vous

<sup>1.</sup> Avantages qu'il possède.
2. Orgueil fastueux; de même dans Corneille: Abattons sa superbe avec sa liberté. (Pompée, 1, 1.)
3. Euntes renuntiate Joanni q
tis et vidistis. (Mattheus, x1, 4.)
4. Par rapport au.

<sup>3.</sup> Euntes renuntiate Joanni quæ audis-

qu'on a veu un homme qui ayme Dieu de tout son cœur, qui garde ses commandemens, qui frequente les sacremens, et qui fait des œuvres dignes d'un vray chrestien.

(Sermon pour le 11º dimanche de l'advent; tome II, p. 390.)

# 3. Exemple de dévouement chrétien.

Vous n'avez pas besoin d'autres connoissances pour estre consolée \*, que de celle de Dieu, laquelle vous trouverez indubitablement icy \*, où il attend les pecheurs à penitence \*, et les penitents à sainteté, comme il fait aussi en tous les endroits du monde; car je l'ai mesme rencontré plein de douceur et de suavité parmi nos plus hautes et aspres montagnes, où beaucoup de simples ames le cherissoient et adoroient en toute verité et sincerité, et les chevreuils et chamois couraient çà et là parmi les effroyables glaces pour annoncer ses louanges: lest vrai que, faute de devotion, je n'entendois que quelques mots de leurs langages; mais il me sembloit bien qu'ils disoient de belles choses. Votre saint Augustin les eust bien entendus, s'il les eust vus.

Mais, ma chere fille, ne vous diroi-je pas une chose qui me fait frissonner les entrailles de crainte, chose vraie? Devant que nous fussions au pays des glaces, environ huit jours , un pauvre berger couroit çà et là sur les glaces, pour recouvrer une vache qui s'estoit esgaree; et, ne prenant pas garde à sa course, il tomba dans une crevasse et fente de glaces de douze piques de profondeur. On ne savoit ce qu'il estoit devenu, si son chapeau, qui, à sa chute, lui tomba de la teste et s'arresta sur le bord de la fente, n'eust marqué le lieu où il estoit. O Dieu il un de ses voisins se fit devaler avec une corde pour le chercher et le trouva non-seulement mort, mais presque tout converti en glace; et en cet estat il l'embrasse, et crie qu'on le retire vitement, autrement qu'il mourra du gel. On le tira donc avec son mort entre ses bras, lequel apres il fit enterrer.

Quel aiguillon pour moi, ma chere fille! Ce pasteur qui court par des lieux si hasardeux pour une seule vache; cette chute si horrible que l'ardeur de la poursuite lui cause, pendant qu'il

<sup>1.</sup> C'est l'opposé de la doctrine protestante sur le salut par la foi sans les œuvres. Voir les fragments de Calvin cités page 4 et 6.

<sup>2.</sup> François de Sales s'adresse à M<sup>me</sup> de Chantal.

<sup>3.</sup> Dans la ville d'Annecy.

<sup>4.</sup> Où il attend que les pécheurs viennent saire pénitence.

nent faire pénitence.
5. Huit jours environ avant que nous fussions, etc.

<sup>6.</sup> Descendre.

regarde plustost où est sa queste 1, et où elle a mis ses pieds, que non pas lui-mesme où il chemine; cette charité du voisin qui s'abisme lui-mesme pour oster son ami de l'abisme. Ces glaces ne devraient-elles pas ou geler de crainte, ou brusler d'amour? Mais je vous dis ceci par une impetuosité d'esprit; car, au demeurant, je n'ai pas beaucoup de loisir de vous entretenir. Vive Jesus, et en lui toutes choses! C'est lui qui m'a rendu irrevocablement et invariablement vostre, etc.

(Lettre à Mme de Chantal, xcvii, août 1606, tome III, p. 133.)

### 4. La lumière de Dieu luit sur tous.

En somme, Theotime, le Sauveur est une «lumiere qui éclaire tout homme qui vient en ce monde 3. »

Plusieurs voyageurs, environ 1 l'heure de midy, au jour d'esté, se mirent à dormir à l'ombre d'un arbre; mais tandis que leur lassitude et la fraicheur de l'ombrage les ient en sommeil, le Soleil s'advançant sur eux leur porta droict aux yeux sa plus forte lumiere, laquelle par l'éclat de sa clarté, faisoit des transparences, comme par de petits esclairs, autour de la prunelle des yeux de ces dormans; et, par la chaleur qui perçoit leurs paupieres, les força d'une douce violence de s'éveiller; mais les uns éveillez se levent, et gaignans pays allerent heureusement au giste; les autres, non-seulement ne se levent pas, mais tournans le dos au soleil et enfonçans leurs chapeaux sur leurs yeux passerent là leur journée à dormir, jusqu'à ce que, surpris de 8 la nuict, et voulans neantmoins aller au logis, ils s'esgarerent, qui çà, qui là, dans une forest à la mercy des loups, sangliers et autres bestes sauvages. Or, dites, de grace, Theotime, ceux quisont arrivez ne devoient-ils pas sçavoir tout le gré de leur contentement au Soleil, ou, pour parler plus chrestiennement, au Créateur du Soleil? Ouy certes, car ils ne pensoient nullement à s'éveiller quand il en estoit temps : le soleil leur fit ce bon office, ci par une agreable semonce de sa clarté et de sa chaleur les vint amiablement réveiller. Il est vray qu'ils ne firent pas resistance au soleil, mais il les ayda aussi beaucoup à ne point resister; car il vint doucement Frépandre sa lumiere sur eux, se faisant entrevoirau travers de

<sup>1.</sup> Ce qu'il cherche.

<sup>1.</sup> Ce qu'il enercue.
2. Cette forme de comparatif était générale au xvi siècle. Voir netre Tableau de la langue au seizième siècle (syntaxe, negation, page 288). On supprime aujour-

d'hui la négation.

<sup>3.</sup> Saint Jean, 1, 9.

<sup>4.</sup> Vers. 5. Par.

<sup>6.</sup> Avertissement.

leurs paupieres, et par sa chaleur, comme par son amour, il

alla dessiller leurs yeux et les pressa de voir son jour.

Au contraire, ces pauvres errans i n'avoient-ils pas tort de crier dans ce bois: Hé! qu'avons nous fait au soleil, pourquoy il ne nous a pas² fait voir sa lumiere comme à nos compagnons, afin que nous fussions arrivez au logis, sans demeurer en ces effroyables tenebres? Car qui ne prendroit la cause du Soleil, ou plustost de Dieu en main, mon cher Theotime, pour dire à ces chetifs mal-encontreux: Qu'est-ce, miserables, que le Soleil pouvoit bonnement faire pour vous qu'il ne l'ait fait ? Ses faveurs estoient égales envers tous vous autres qui dormiez : il vous aborda tous avec une mesme lumiere, il vous toucha des mesmes rayons, il répandit sur vous une chaleur pareille: et, mal-heureux que vous estes, quoy que vous vissiez vos compagnons levez prendre le bourdon pour tirer chemin 5, vous tournâtes le dos au Soleil, et ne voulûtes pas employer sa clarté ny vous laisser vaincre à sa chaleur.

(Traité de l'amour de Dieu, IV, 5; tome IV, p. 268.)

## II. — PHILOSOPHES ET MORALISTES.

# MONTAIGNE

1533-1592.

MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE, né en 1533 au château de Montaigne en Périgord, apprit le latin, comme Henri Estienne, en l'entendant parler autour de lui. Après de fortes études à Bordeaux, il fit son droit, devint conseiller à la cour des aides de Périgueux, puis au Parlement de Bordeaux (1556) où il se lia d'amitié avec E. de la Boëtie. Il vint plusieurs fois à la cour où il était fort apprécié de Henri II, de Catherine de Médicis, de Charles IX, et de Marguerite de France. En 1569 il publia une traduction française de la Theologia naturalis de Raymond Sebonde, auteur espagnol du quinzième siècle; en 1580, il donna deux livres de

<sup>1.</sup> Égarés.

<sup>2.</sup> Pour qu'il ne nous ait pas.

<sup>3.</sup> On dirait aujourd'hui, en faisant de que un pronom : qu'il n'ait fait. 4. Bâton de pèlerin.

<sup>.</sup> Gagner du pays. On disait encore

au xviiº siècle tirer chemin, tirer pays. Et sans plus m'écouter il a tiré chemin (Th. Corneille, le Galant doublé, 111, 3.) L'un mort l'autre tire pays. (Corneille, Suirante, 1v. 5.)

ses Essais; et se mit ensuite à voyager en Allemagne, en Suisse et en Italie où les Romains lui donnèrent le droit de bourgeoisie. Pendant son absence, il fut appelé aux charges municipales de Bordeaux qu'il remplit, à son retour, pendant plusieurs années. Venu à Paris en 1588 pour donner une nouvelle édition de ses Essais enrichie du troisième livre, et de nombreuses additions, il fut surpris par les troubles civils, et à la journée des Barricades, arrêté par les Ligueurs qui l'enfermèrent un instant à la Bastille. C'est durant ce séjour à Paris que Melle de Gournay, âgée alors de dix-huit ans, vint lui rendre visite; on connaît l'attachement qui unit Montaigne à sa jeune admiratrice, sa fille d'alliance, comme il l'appela désormais. Il mourut en 1592, d'une esquinnancie.

Voir l'étude sur Montaigne dans notre Seizième siècle en France, tableau de la littérature, page 17.

Le texte des Essais de Montaigne n'est pas encore établi d'une manière critique. Après l'édition de 1588, la dernière donnée du vivant de l'auteur, il parut en 1595 par les soins de Meue de Gournay, une nouvelle édition, — réputée définitive, — qui était augmentée des derniers écrits et des notes trouvés dans les papiers de Montaigne, et qui fut traduite en anglais par l'Italien Giovanni Floro en 1601. Meue de Gournay toutefois n'a pu utiliser un exemplaire de 1588, couvert de corrections manuscrites dues à Montaigne, et qui est conservé à la bibliothèque de Bordeaux. La collation de cet exemplaire serait indispensable pour établir d'une manière sûre le texte des Essais 1.

Nous suivons l'édition, devenue classique, de J.-V. Leclerc (réimpression de 1865-66; 4 vol. in-8°).

#### 1. De la mort.

Ils vont, ils viennent, ils trottent, ils dansent; de mort, nulles nouvelles: tout cela est beau; mais aussi, quand elle arrive ou à eulx, ou à leurs femmes, enfants et amis, les surprenant en dessoude<sup>2</sup> et à descouvert, quels torments, quels cris, quelle rage et quel desespoir les accable? Vistes-vous jamais rien si rabbaissé, si changé, si confus? Il y fault prouveoir<sup>3</sup> de meilleure heure: et cette nonchalance bestiale, quand elle pourrait loger en la teste d'un homme d'entendement, ce que je treuve<sup>4</sup> entierement impossible, nous vend trop cher ses denrees<sup>5</sup>. Si c'estoit ennemy qui se peust eviter, je conseillerois d'emprunter les armes de la couardise: mais puisqu'il<sup>6</sup> ne se peult, puis-

<sup>1.</sup> Voir les Hecherches sur la recension du texte posthume des Essais de Montaigne, par R. Dezeimeris, Bordeaux, 1866. MM. Dezeimeris et Barckhausen ont publié l'édition princeps de 1580 (Bordeaux, 1871) et MM. Motheau et Jouaust l'édition de 1588 (Paris, 1873-1880)

<sup>2.</sup> Soudainement; dessoude, qui existe

Voir les Recherches sur la récension | encore dans les dialectes français de l'ouest vient de de et soude (subito) raigne, par R. Dezeimeris, Bordeaux, | dical de soudain.

<sup>3.</sup> Pourvoir.
4. Ce qu'elle peut avoir d'avantageuz en nous délivrant du souci.

<sup>5.</sup> Cet ennemi, la mort.

MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

qu'il vous attrape fuyant et poltron aussi bien qu'honneste homme.

> Nempe et fugacem persequitur virum, Nec parcit imbellis juventæ Poplitibus timidoque tergo 1,

et que nulle trempe de cuirasse ne vous couvre.

Ille licet ferro cautus se condat et ære. Mors tamen inclusum protrahet inde caput 2.

apprenons à le soustenir de pied ferme et à le combattre : et pour commencer à luy oster son plus grand advantage contre nous, prenons voye toute contraire à la commune ; ostons luy l'estrangeté, practiquons le, accoustumons le; n'ayons rien si souvent en la teste que la mort, à touts instants representons la à nostre imagination et en touts visages; au broncher 3 d'un cheval, à la cheute d'une tuile, à la moindre picqueure d'espingle, remaschons \* soubdain : « Eh bien ! quand ce seroit la mort mesme » et là-dessus roidissons nous, et nous efforceons. Parmy les festes et la joye, ayons tousjours ce refrain de la souvenance de nostre condition; et ne nous laissons pas si fort emporter au plaisir, que par fois il ne nous repasse en la memoire, en combien de sortes cette nostre alaigresse est en butte à la mort, et de combien de prinses <sup>5</sup> elle la menace. Ainsi faisoient les Aegyptiens, qui, au milieu de leurs festins, et parmy leur meilleure chere faisoient apporter l'anatomie seche 6 d'un homme, pour servir d'advertissement aux conviez 7.

> Omnem crede diem tibi diluxisse supremum: Grata superveniet, quæ non sperabitur hora 8.

Il est incertain où 9 la mort nous attende : attendons la partout. La premeditation de la mort est premeditation de la liberté: qui a apprins à mourir, il a desapprins à servir 10 : il n'y

<sup>1.</sup> Car il atteint aussi le fuyard; il n'épargne point le lâche dont les genoux fléchissent ou qui tourne le dos. (Horace, Odes, III, 2, v. 14.)

<sup>2.</sup> Il a beau se cacher prudemment sous une armure de fer, d'airain; la mort vient arracher sa tête du casque qui l'enveloppe. (Properce, III, 18, v. 25.)

<sup>3.</sup> Quand le cheval bronche, fait un faux pas.

<sup>4.</sup> Revenons plusieurs fois sur cette pensée. Cf. Régnier, Satires, VIII: En zemachant un propos avalé.

<sup>5.</sup> Prises.

<sup>6.</sup> Le squelette.

<sup>7.</sup> Hérodote, 11, 78 : Es τούτον δρέων. πἴνί τε καὶ τίρπευ· ἔσεαι γὰρ ἀποθανών τοιοῦτος.»
« A ce spectacle, bois et réjouis-toi ; car après la mort tu lui ressembleras. »

<sup>8.</sup> Regarde ce jour comme le dernier qui luit pour toi, et tu accueilleras avec joie comme une chose que tu n'espérais plus, toute heure qui viendra s'ajouter. (Horace, Épitres, 1, 4.)

<sup>9.</sup> En quel lieu.

<sup>10.</sup> Etre eslave.

a rien de mal en la vie pour celuy qui a bien comprins que la privation de la vie n'est pas mal : le scavoir mourir nous affranchit de toute subjection et contraincte. Paulus Aemilius respondit à celuy que ce miserable roy de Macedoine, son prisonnier, luy envoyoit pour le prier de ne le mener pas en son triomphe : « Qu'il en face la requeste à soy-mesme 1. »

(Essais, I, xix. — Tome I, p. 94.)

#### 2. La nature à l'homme.

« Sortez, dict elle, de ce monde, comme vous y estes entrez. « Le mesme passage que vous feistes de la mort à la vie, sans « passion et sans frayeur, refaictes le de la vie à la mort. Vostre « mort est une des pieces de l'ordre de l'univers ; c'est une « piece de la vie du monde.

> Inter se mortales mutua vivunt. Et, quasi cursores, vital lampada tradunt .

« Changeray je pas pour vous cette belle contexture des cho-« ses ? C'est la condition de vostre creation ; c'est une partie de « vous, que la mort; vous vous fuyez vous mesmes. Cettuy vos-« tre estre que vous jouyssez 3, est egalement party à 1 la mort « et à la vie. Le premier jour de vostre naissance vous achemine « à mourir comme à vivre.

> Prima, quæ vitam dedit, hora, carpsit 5. Nascentes morimur; finisque ab origine pendet 6.

« Tout ce que vous vivez, vous le desrobez à la vie; c'est à « ses depens. Le continuel ouvrage de vostre vie, c'est bastir la « mort. Vous estes en la mort pendant que vous estes en vie ; « car vous estes aprez la mort quand vous n'estes plus en vie ; a ou, si vous l'aimez mieux ainsi, vous estes mort après la vie; a mais pendant la vie vous estes mourant; et la mort touche a bien plus rudement le mourant que le mort, et plus vifve-

<sup>1.</sup> Ciceron, Tusculanes, v, 40; Plu-tarque, Paul-Emile, 17.

<sup>2.</sup> Les humains se transmettent l'exis-tence..., et, comme la torche des cou-reurs, le flambeau de la vie passe de main en main. (Lucrèce, II, 75 et 78.) 3. Dont vous jouissez. Gasconisme

propre à Montaigne et blamé par E. Pas-quier. (Lettres, XVIII, 1.)

<sup>4.</sup> Partagé entre.

<sup>5.</sup> La première heure qui nous a donné la vie, l'a déjà entamée. (Séneque le tragique, Hercule furieux, III, chœur, vers 876.)

<sup>6.</sup> En naissant, nous commençons à mourir, et notre dernier moment sort du premier. (Manilius, Astronomiques, IV,

« ment et essentiellement. Si vous avez faict vostre proufit de « la vie, vous en estes repeu : allez vous en satisfaict.

Cur non, ut plenus vitæ conviva, recedis 1?

« Si vous n'en avez sceu user, si elle vous estoit inutile, que « vous chault il de l'avoir perdue? A quoi faire la voulez vous « encores?

Cur amplius addere quæris, Rursum quod pereat male et ingratum occidat omne ??

a La vie n'est de soy ny bien ny mal; c'est la place du bien « et du mal, selon que vous la leur faictes. Et si vous avez vescu « un jour, vous avez tout veu : un jour est eg al à touts jours. » (Id., I, xix; tome I, p. 104.)

#### 3. Comment l'enfant étudiera l'histoire.

Il practiquera, par le moyen des histoires, ces grandes ames des meilleurs siecles. C'est un vain estude, qui veult 3; mais qui veult aussi, c'est un estude de fruict inestimable, et le seul estude comme dict Platon , que les Lacedemoniens eussent reservé à <sup>8</sup> leur part. Quel proufit ne fera il, en cette part là, à la lecture des vies de nostre Plutarque? Mais que mon guide se souvienne où vise sa charge; et qu'il n'imprime pas tant à son disciple la date de la ruyne de Carthage, que les mœurs de Hannibal et de Scipion; ny tant où mourut Marcellus, que pourquoi il feut indigne de son debvoir qu'il mourust là 7. Qu'il ne luy apprenne pas tant les histoires qu'à en juger. C'est à mon gré, entre toutes, la matiere à laquelle nos esprits s'appliquent de plus diverse mesure s: j'ay leu en Tite Live cent choses que tel n'y a pas leu 9; Plutarque y en a leu cent, oultre ce que j'y ay sceu lire, et à l'adventure oultre ce que l'aucteur y avoit mis 10: à d'aulcuns, c'est un pur estude grammairien 11;

16

<sup>1.</sup> Pourquoi ne pas partir comme un [ convive rassasié de la vie? (Lucrèce, III,

<sup>2.</sup> Pourquoi vouloir y ajouter des jours qui seront encore perdus et consumés sans profit? (Lucrèce, 1bid., 954, 955.)

<sup>3.</sup> Pour qui veut ne pas en profiter. 4. Dans l'Hippias Major.

<sup>5.</sup> Pour.

<sup>6.</sup> Le précepteur de l'enfant.

<sup>7.</sup> Le consul Marcus Claudius Marcellus tomba dans une embuscade que lui tendit étude grammaticale.

Annibal et y périt, l'an 208 avant J.-C. 8. Suivant la mesure la plus variable.

<sup>9.</sup> N'a pas su trouver en lisant. 10. Mais quand vous avez fait ce charmant quo ;

<sup>[</sup>qu'on die Avez-vous compris, vous, toute son énergie ? Songiez-vous bien vous-même à tout ce qu'il [nous dit ?

Et pensiez-vous alors y meltre tant d'esprit! (Molière, Femmes savantes, 111, 2.)

<sup>11.</sup> Pour quelques-uns, c'est une pure

à d'aultres, l'anatomie de la philosophie 1, par laquelle les plus abstruses parties de nostre nature se penetrent. Il y a dans Plutarque beaucoup de discours 2 estendus tres dignes d'estre sceus; car, à mon gré, c'est le maistre ouvrier de telle besongne; mais il y en a mille qu'il n'a que touchez simplement : il guigne 8 seulement du doigt par où nous irons, s'il nous plaist: et se contente quelquesois de ne donner qu'une attaincte dans le plus vif d'un propos. Il les fault arracher de là, et mettre en place marchande : comme ce sien mot, « que les habitants d'Asie servoient à un seul, pour ne scavoir prononcer une seule syllabe, qui est: Non<sup>8</sup>, » donna peut estre la matiere et l'occasion à La Boëtie de sa servitude volontaire. Cela mesme de luy veoir trier une legiere action, en la vie d'un homme, ou un mot, qui semble ne porter pas cela, c'est un discours 6, C'est dommage que les gens d'entendement avment tant la briefveté : sans doute leur reputation en vault mieulx; mais nous en valons moins. Plutarque ayme mieulx que nous le vantions de son jugement, que de son scavoir; il ayme mieulx nous laisser desir de soy, que satieté : il sçavoit qu'ez choses bonnes mesme on peult trop dire; et que Alexandridas reprocha justement à celuy qui tenoit aux Ephores des bons propos, mais trop longs; « O estranger, tu dis ce qu'il fault aultrement qu'il ne fault 8 ». Ceulx qui ont le corps graile 9 le grossissent d'embourrures 10; ceulx qui ont la matiere exile 11, l'enflent de paroles.

Il se tire une merveilleuse clarté pour le jugement humain, de la frequentation du monde: nous sommes tous contraincts 12 et amoncelez en nous, et avons la veue raccourcie à la longueur de nostre nez. On demandoit à Socrates d'où il estoit: il ne respondit pas, d'Athenes; mais, du monde 18: luy qui avait l'imagination plus pleine et plus estendue, embrassoit l'univers comme sa ville, jectoit ses cognoissances, sa societé et ses affections à tout le genre humain; non pas comme nous qui ne regardons que soubs nous. (Id., 1, xxv; t. 1, p. 204.)

1. Pour d'autres, c'est une analyse philosophique qui permet de pénétrer dans les parties, etc.

3. Guigner est proprement guetter du coin de l'œil, par extension indiquer.

- 5. Traité De la mauvaise honte, c. 7. 6. Le choix de tel ou tel trait tient lieu
- de réflexions sur les sujet. Voir note 2.
- 7. Que dans les.
  8. Plutarque, Apopht legmes des Lacédemoniens.
  - 9. Grèle.
  - 10. De bourre.
  - 11. Latinisme (exilis), ténu.
  - 12. Resserrés.
- 13. Cicéron, Tusculanes, v, 37; Plutarque, De l'exil, 4.

les parties, etc.

2. Ensemble de réflexions sur un sujet. C'est dans le même sens que Pascal intitule un de ses traités: « Discours sur les passions de l'amour. »

<sup>4.</sup> Place où une marchandise est bien en vue; au fig. mettre en place marchande, mettre en vue, en lumière.

# 4. De l'amitié de Montaigne avec E. de la Boëtie.

Ce que nous appellons ordinairement amis et amitiez, ce ne sont qu'accointances et familiaritez nouees par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos ames s'entretiennent. En l'amitié de quoy je parle, elles se meslent et confondent l'une en l'aultre d'un meslange si universel, qu'elles effacent et ne retrouvent plus la cousture qui les a joinctes. Si on me presse de dire pourquoy je l'aymoys , je sens que cela ne se peut exprimer qu'en respondant, « Parce que c'estoit luy; parce que c'estoit moy. » Il y a, au delà de tout mon discours et de ce que j'en puis dire particulierement, je ne sçais quelle force inexplicable et fatale 3, mediatrice de cette union. Nous nous cherchions avant que de nous estre veus, et par des rapports que nous oyions l'un de l'aultre, qui faisoient en nostre affection plus d'effort que ne porte la raison des rapports; je croys par quelque ordonnance du ciel. Nous nous embrassions par nos noms : et à nostre première rencontre, qui feut par hazard en une grande feste et compagnie de ville, nous nous trouvasmes si prins<sup>7</sup>, si cogneus, si obligez 8 entre nous, que rien dez lors ne nous seut si proche que l'un à l'aultre. Il escrivit une satyre latine excellente, qui est publice , par laquelle il excuse et explique la precipitation de nostre intelligence 10 si promptement parvenue à sa perfection. Ayant si peu à durer, et ayant si tard commencé (car nous estions touts deux hommes faicts, et luy plus de quelque annee), elle n'avoit point à perdre de temps; et n'avoit à se regler au patron des amitiez molles et regulieres, ausquelles il fault tant de precautions de langue et prealable conversation 11. Cette cy n'a point d'aultre idee 12 que d'elle mesme, et ne se peult rapporter qu'à soy: ce n'est pas une speciale consideration, ny deux, ny trois, ny quatre, ny mille; c'est je ne sçai quelle quintessence de tout ce meslange, qui, ayant saisi toute ma volonté, l'amena se plonger et se perdre dans la sienne ; qui,

<sup>1.</sup> Dont.

<sup>2.</sup> Estienne de la Boëtie.

<sup>3.</sup> Qui était dans la destinée.

<sup>4.</sup> Entendions.

de nous lier, tiré de ces rapports.

<sup>6.</sup> Par avance, en nous entendant nommer.

<sup>7.</sup> Pris.

<sup>8.</sup> Liés, latinisme (obligatos). 9. Voir p. 390, de l'éd. des Œuvres complètes de la Boëtie donnée par M. Feugère. 10. On dit dans le même sens aujour-5. Que ne comporte la raison, le motif d'hui être en bonne intelligence avec quelqu'un.

<sup>11.</sup> Commerce; latinisme (cum, versati). 12. Type. Idée est pris ici dans le sens platonicien.

ayant saisi toute sa volonté, l'amena se plonger et se perdre en la mienne, d'une faim 1, d'une concurrence pareille : je dis perdre, à la verité, ne nous reservant rien qui nous feust propre, ny qui feust ou sien, ou mien 3.

(Essais, I, xxvII; t. I, p. 253.)

## 5. Des défaites glorieuses.

Assez d'advantages gaignons nous sur nos ennemis, qui sont advantages empruntez, non pas nostres : c'est la qualité d'un portesaix, non de la vertu, d'avoir les bras et les jambes plus roides; c'est une qualité morte è et corporelle, que la disposition 5; c'est un coup de la fortune, de faire broncher nostre ennemy, et de luy esblouyr les yeulx par la lumiere du soleil; c'est un tour d'art et de science, et qui peult tomber en une personne lasche et de neant, d'estre sussisant à l'escrime. L'estimation et le prix d'un homme consiste au cœur et en sa volonté: c'est là où gist son vray honneur. La vaillance, c'est la fermeté, non pas des jambes et des bras, mais du courage et de l'ame; elle ne consiste pas en la valeur de nostre cheval. ny de nos armes, mais en la nostre. Celuy qui tumbe obstiné en son courage 6, si succiderit, de genu pugnat 7; qui, pour quelque danger de la mort voisine, ne relasche auleun poinct de son asseurance; qui regarde encores, en rendant l'ame, son ennemy d'une veue ferme et desdaigneuse, il est baltu, non pas de nous, mais de la fortune 8; il est tué, non pas vaincu : les plus vaillants sont par fois les plus infortunez. Aussi y a il des pertes triumphantes à l'envi des victoires. Ny ces quatre victoires sœurs, les plus belles que le soleil aye oncques veu de ses yeulx, de Salamine, de Platee, de Mycale, de Sicile , n'oserent oncques opposer toute leur gloire ensemble à la gloire de la desconfiture du roy Leonidas et des siens au pas des There monvles.

(Essais, I, xxx; t. I, p. 302.)

<sup>1.</sup> Avidité.

<sup>2.</sup> Elan pour se rencontrer, latinisme (cum, currere).

<sup>3.</sup> Cf. plus bas, p. 27.

<sup>4.</sup> Passive.

<sup>5.</sup> Le fait d'être dispos de corps.

<sup>6.</sup> Force de caractère, volouté.
7. « S'il tombe, combat à genoux. » (Sénèque, De la Providence, 2.) Le teste

porte: etiamsi ceciderit.

<sup>8.</sup> Sénèque, De la constance du sage, 6.
9. Victoires de Salaminc, de Platée et de Mycale où les Perses furent défaits par les Grecs; victoire d'Himère, en Sicile, où les Carthaginois, alliés de Xerzès, furent taillés en pièces par les Grecs sous la conduite du Syracusain Gélon.

## Contre ceux qui cherchent à rabaisser les actions des grands hommes.

Je veois la pluspart des esprits de mon temps faire les ingenieux i à obscurcir la gloire des belles et genereuses actions anciennes, leur donnant quelque interpretation vile, et leur controuvant des occasions et des causes vaines : grande subtilité! Qu'on me donne l'action la plus excellente et pure, je m'en voys y fournir vraysemblablement cinquante vicieuses intentions. Dieu sçait, à qui les veut entendre, quelle diversité d'images ne souffre nostre interne volonté! Ils ne font pas tant malicieusement, que lourdement et grossierement, les ingenieux à tout leur mes disance.

La mesme peine qu'on prend à detracter de ces grands noms, et la mesme licence, je la prendrois volontiers à leur prester quelque tour d'espaule pour les haulser. Ces rares figures, et trices pour l'exemple du monde par le consentement des sages, je ne me seindrois pas 8 de les recharger d'honneur, autant que mon invention pourroit, en interpretation et savorable circonstance : et il fault croire que les efforts de nostre invention sont loing au dessoubs de leur merite. C'est l'office des gens de bien de peindre la vertu la plus belle qui se puisse; et ne nous messieroit pas, quand la passion nous transporteroit à la faveur de si sainctes formes 9. Ce que ceulx cy font au contraire, ils le font ou par malice, ou par le vice de ramener leur creance à leur portee 10, de quoy je viens de parler; ou, comme je pense plustost, pour n'avoir pas la veue assez forte et assez nette, ny dressee à concevoir la splendeur de la vertu en sa pureté naïfve : comme Plutarque dit que de son temps aulcuns attribuoient la cause de la mort du jeune Caton 11 à la crainte qu'il avait eu de Cæsar; de quoy il se picque 12 avecques raison: et peult on juger par là combien il se feust encores plus offensé de ceulx qui l'ont attribuee à l'ambition. Sottes gents! Il eust bien faict une belle action, genereuse et juste,

1. S'ingènier.

2. Inventant mensongèrement.

3. Vais.

6. A tout, avec.

7. Hausser.

8. Je n'hésiterais pas. Cf. « Nous fei-

gnions à vous aborder de peur de vous interrompre. » (Molière, Avare, 1, 5.)

12. S'irrite.

<sup>4.</sup> De formes. Montaigne veut dire qu'à les entendre, un même acte de la volonté peut être interprété de mille manières.

<sup>5.</sup> Agissent.

<sup>9.</sup> Quand la passion que nous inspirerait la beauté, la sainteté de la vertu, nous transporterait (au delà de la réalité). 10. De ne tenir pour vrai que ce dont eux-mêmes seraient capables.

<sup>11.</sup> Caton d'Utique (par opposition à Caton l'Ancien).

plustost avec ignominie 1 que pour la gloire. Ce personnage là feut veritablement un patron 3, que nature choisit pour montrer jusques où l'humaine vertu et fermeté pouvoit atteindre. (Essais, I, xxxvi; t. I, p. 327.)

#### 7. Effets de la poésie.

Nous avons bien plus de poëles que de juges et interpretes de poësie; il est plus aysé de la faire que de la cognoistre. A certaine mesure basse, on la peult juger par les preceptes et par art; mais la bonne, la supreme, la divine, est au dessus des regles et de la raison. Quiconque en discerne la beauté d'une veue ferme et rassise, il ne la veoid pas, non plus que la splendeur d'un esclair : elle ne practique 8 poinct nostre jugement ; elle le ravit et ravage. La fureur qui espoinçonne celuy qui la sçait penetrer, fiert encores un tiers, à la luy ouyr traicter et reciter; comme l'aimant non seulement attire une siguille, mais infond bencores en icelle sa faculté d'en attirer d'aultres : et il 6 se veoid plus clairement aux theatres, que 7 l'inspiration sacree des Muses, ayant premierement agité le poëte à la cholere, au dueil, à la hayne, et hors de soy, où elles veulent, frappe encores par le poëte l'acteur, et par l'acteur consecutivement tout un peuple; c'est l'enfileure de nos aiguilles \* suspendues l'une de l'aultre .

(Essais, I, p. xxxvi; t. I, p. 329.)

# 8. Comment on doit prier Dieu.

ll fault avoir l'ame nette 10, au moins en ce moment auquel nous le 11 prions et deschargee de passions vicieuses; aultrement nous luy presentons nous mesmes les verges de quoi nous chastier : au lieu de rabiller 12 nostre faulte, nous la redoublons, presentants à celuy à qui nous avons à demander pardon, une affection 18 pleine d'irreverence et de hayne. Voylà pourquoi je ne loue pas volontiers ceulx que je veois prier Dieu plus souvent et plus ordinairement, si les actions voisines de la priere ne me tesmoignent quelque amendement 16 et reformation...

<sup>1.</sup> Eût-elle été honteuse aux yeux du ! vulgaire.

<sup>2.</sup> Modèle. 3. Elle ne met pas en œuvre.

<sup>4.</sup> Frappe.

<sup>5.</sup> Verse; latinisme (infundit).

<sup>8.</sup> Cela.

<sup>7.</sup> Où.

<sup>8.</sup> Aiguilles aimantées.

<sup>9.</sup> Images empruntées à l'Ion de Platon.

<sup>10.</sup> Pure.

<sup>11.</sup> Dieu. 12. Rhabiller, réparer.

Manière de sentir.

<sup>14.</sup> Amélioration.

Nous prions par usage et par coustume, ou, pour mieulx dire, nous lisons ou prononceons nos prieres; ce n'est enfin que mine: et me desplaist de veoir faire trois signes de croix au Benedicite, autant à Graces (et plus m'en desplaist-il de ce que c'est un signe que j'ai en reverence et continuel usage, mesmement quand je baaille); et cependant, toutes les aultre heures du jour, les veoir occupees à la haine, l'avarice, l'injustice: aux vices leur heure; son heure à Dieu, comme par compensation et composition 1. C'est miracle de veoir continuer des actions si diverses, d'une si pareille teneur 2, qu'il ne s'y sente point d'interruption et d'alteration, aux confins mesmes et passage de l'une à l'aultre. Quelle prodigieuse conscience se peult donner repos, nourrissant en mesme giste, d'une societé si accordante et si paisible, le crime et le juge?...

Il semble, à la verité, que nous nous servons de nos prieres comme d'un jargon, et comme ceulx qui employent les paroles sainctes et divines à des sorcelleries et effects magiciens; et que nous facions nostre compte 3 que ce soit de la contexture, ou son, ou suitte des mots, ou de nostre contenance, que despende leur effect : car ayants l'ame pleine de concupiscence, non touchee de repentance ny d'aulcune nouvelle reconciliation envers Dieu, nous luy allons presenter ces paroles que la memoire preste à nostre langue, et esperons en tirer une expiation de nos faultes. Il n'est rien si aysé, si doulx et si favorable que la loy divine; elle nous appelle à soy, ainsi faultiers et detestables comme nous sommes; elle nous tend les bras, et nous receoit en son giron pour vilains, ords et bourbeux que nous soyons et que nous ayons à estre à l'advenir : mais encores, en recompense la fault il regarder de bon œil; encores faut il recevoir ce pardon avec actions de graces; et au moins, pour cet instant que nous nous adressons à elle, avoir l'ame desplaisante 6 de ses faultes, et ennemie des passions qui nous ont poulsé 7 a l'offenser. Ni les dieux, ni les gents de bien, dict Platon 8, n'acceptent le present d'un meschant.

Immunis aram si tetigit manus,
Non sumptuosa blandior hostia,
Mollivit aversos Penates
Farre pio, et saliente mica °.
(Essais, I, LVI; t. I, p. 477; 488.)

Ę

<sup>1.</sup> Arrangement à l'amiable.

Par une succession si régulière.
 Et que nous tenions pour assuré.

<sup>4.</sup> Sujets aux fautes.

<sup>5.</sup> Sales.

<sup>6.</sup> Éprouvant du déplaisir.

<sup>7.</sup> Poussé.

<sup>8.</sup> Lois, IV.

<sup>9.</sup> Si c'est une main innocente qui touche l'autel, il n'est riche victime qui

### 9. Contre l'orgueil de l'homme.

Considerons doncques pour cette heure l'homme seul, sans secours estrangier, armé seulement de ses armes, et depourveu de la grace et cognoissance divine qui est tout son honneur, sa force, et le fondement de son estre : voyons combien il a de tenue en ce bel equippage. Qu'il me face entendre, par l'effort de son discours, sur quels fondements il a basty ces grands advantages qu'il pense avoir sur les aultres creatures. Oui luy a persuadé que ce bransle admirable de la voulte celeste. la lumiere eternelle de ces flambeaux roulants si fierement sur sa teste 1, les mouvements espoyentables de cette mer infinie, soyent establis, et se continuent tant de siecles, pour sa commodité et pour son service? Est-il possible de rien imaginer si ridicule, que cette miserable et chestifve creature, qui n'est pas seulement maistresse de soy, exposee aux offenses de toutes choses, se die \* maistresse et emperiere \* de l'univers, duquel il n'est pas en sa puissance de cognoistre la moindre partie, tant s'en fault de la commander? Et ce privilege qu'il s'attribue d'estre seul, en ce grand bastiment, qui avt la suffisance d'en recognoistre la beauté et les pieces, seul qui en puisse rendre graces à l'architecte, et tenir compte à la recepte et mise du monde; qui lui a scellé ce privilege? Qu'il nous montre lettres 5 de cette belle et grande charge : ont elles esté octroyees en faveur des sages seulement ? elles ne touchent gueres de gents : les fols et les meschants sont ils dignes de faveur si extraordinaire, et, estants la pire piece du monde, d'estre preferez a tout le reste?...

La presumption est notre maladie naturelle et originelle. La plus calamiteuse et fragile de toutes les creatures, c'est l'homme, et quand et quand 6 la plus orgueilleuse : elle se sent et se veoid logee icy parmy la bourbe et le fient 7 du monde, attachee et clouee à la pire, plus morte et croupie partie de l'univers, au

que la farine et le sel pétillant offerts avec piété. (Horace, Odes, 111, 23; v. 17.) flatte et apaise mieux les pénates irrités |

1. Cf. Pascal: « Qu'il regarde cette éclatante lumiere mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers, etc. » (Pensées, I, 1; éd. Havet.)

2. Dise.

3. Impératrice.

4. Tenir compte à Dieu de ce que lui a coûté le monde. Mise signifie l'argent

mis dans une entreprise, la dépense nes'oppose à recette. « La chose n'est pas-de mise ny de recette dans ce siècle. » (Charron, Sagesse, II, préface.) B. Lea lettres qui conferent le privilége

et scellées du sceau royal.

6. Quand et quand, en même temps. Sur l'origine de cette expression voyez notre Tableau de la langue au xy1º siècle. (Syntaxe, p. 277).

7. Fiente.

dernier estage du logis et le plus esloingné de la voulte celeste, avecques les animaulx de la pire condition des trois <sup>1</sup>; et se va plantant, par imagination, au dessus du cercle de la lune, et ramenant le ciel soubs ses pieds. C'est par la vanité de cette mesme imagination, qu'il s'eguale à Dieu, qu'il s'attribue les conditions divines, qu'il se trie soy mesme, et separe de la presse <sup>2</sup> des aultres creatures, taille les parts aux aultres animaux ses conferers et compaignons et leur distribue telle portion de facultez et de forces que bon luy semble. Comment cognoist il, par l'effort de son intelligence, les bransles <sup>3</sup> internes et secrets des animaulx? par quelle comparaison d'eulx à nous conclud il la bestise qu'il leur attribue? Quand je me joue à ma chatte, qui sçait si elle passe son temps <sup>4</sup> de moy, plus que je ne fois <sup>5</sup> d'elle?

(Essais, II, XII; Apologie de Raymond Sebonde; t. II, p. 173, 177.)

#### 10. Incertitude des lois humaines.

Si c'est de nous que nous tirons le reglement de nos mœurs, à quelle confusion nous rejectons nous? Car ce que nostre raison nous y conseille de plus vraysemblable, c'est generalement à chascun d'obeir aux lois de son païs, comme porte l'advis de Socrates, inspiré, dict il, d'un conseil divin 6; et par là que veult elle dire, sinon que nostre debvoir n'a aultre regle que fortuite? La verité doibt avoir un visage pareil et universel: la droicture et la justice, si l'homme en cognoissoit qui cust corps et veritable essence, il ne l'attacheroit pas à la condition des coutumes de cette contree, ou de celle là : ce ne seroit pas de la fantasie des Perses ou des Indes que la vertu prendroit sa forme. Il n'est rien subject à plus continuelle agitation que les loix : depuis que je suis nay, j'ai veu trois et quatre fois rechanger celles des Anglois nos voisins ; non seulement en subject politique, qui est celui qu'on veult dispenser de constance, mais au plus important subject qui puisse estre, à sçavoir de la religion: de quoy j'ai honte et despit, d'autant plus que c'est une nation à la quelle ceulx de mon quartier ont eu aultrefois une si privee accointance, qu'il reste encores en ma maison aulcunes

Des trois cercles de l'univers; le cercle terrestre, situé au-dessous du cercle de la lune et du cercle du soleil.

<sup>2.</sup> Foule.

<sup>3.</sup> Mouvements.

<sup>4.</sup> Si elle fait son passe-temps.

<sup>5.</sup> Fais.

<sup>6.</sup> Voir.

<sup>7.</sup> Notre raison.
8. De 1534 à 1558 la cour d'Angleterre était devenue deux fois protestante et deux fois catholique.

<sup>9.</sup> La Guyenne avait appartenu à l'An gleterre depuis 1152 jusqu'à 1453.

traces de nostre ancien cousinage : et chez nous ici, j'ai veu telle chose qui nous estoit capitale 1, devenir legitime 2; et nous qui en tenons d'aultres, sommes à mesmes selon l'incertitude de la fortune guerriere, d'estre un jour criminels de leze majesté humaine et divine, nostre justice tumbant à la merci de l'injustice, et, en l'espace de peu d'annecs de possession, prenant une essence contraire. Comment pouvoit ce dieu ancien 8 plus clairement accuser en l'humaine cognoissance l'ignorance de l'estre divin, et apprendre aux hommes que leur religion n'estoit qu'une piece de leur invention profire à lier leur société, qu'en declarant, comme il feit à ceulx qui en . recherchoient l'instruction de son trepied , « que le vray culte « à chascun estoit celui qu'il trouvoit observé par l'usage du a lieu où il estoit? » O Dieu! quelle obligation n'avons nous à la benignité de nostre souverain Createur, pour avoir desniaisé nostre creance de ces vagabondes set arbitraires devotions, et l'avoir logee sur l'eternelle base de sa saincte parole! Que nous dira doncques en cette necessité la philosophie? « Que nous suyvions les loix de nostre païs : » C'est-à-dire cette mer flottante des opinions d'un peuple ou d'un prince, qui me peindront la justice d'autant de couleurs, et la reformeront en autant de visages, qu'il y aura en eulx de changements de passion : je ne puis pas avoir le jugement si flexible. Quelle bonté 6 estce, que je veoyois hier en credit, et demain ne l'estre plus; et que le traject d'une riviere faict crime? Quelle verité est ce que ces montagnes bornent, mensonge au monde 7 qui se tient au delà 8 ?

(Essais, II, XII; Apologie de Raymond Sebonde; t. II, p. 385.)

# Montaigne sur ses Essais.

J'escris mon livre à 9 peu d'hommes et à peu d'annees. Si c'eust esté une matiere de duree, il l'éust fallu commettre 10 à un langage plus ferme. Selon la variation continuelle qui a suivy le nostre jusques à cette heure, qui peult esperer que sa forme pre-

<sup>1.</sup> Qui entraînait chez nous la peine [ capitale.

<sup>2.</sup> Par exemple, le culte réformé.
3. Apollon. (Yoir Xenophon, Mémoires de Socrate, 1, 3, 1.)
4. Qui venaient consulter la Pythie pour s'en instruire.

<sup>5.</sup> Qui changent selon les pays.

<sup>7.</sup> Pour le monde.

<sup>8.</sup> Plaisante justice qu'une rivière borne! vérité au deçà des Pyrénées, er-reur au delà. » (Pascal, Pensées, III, 8; édit. Havet. Cf. tout l'article III des Pensées.)

<sup>9.</sup> Pour. 10. Confier.

-3----

sente soit en usage d'icy à cinquante ans? il escoule touts les jours de nos mains; et, depuis que je vis, s'est alteré de moitié. Nous disons qu'il est asture 1 parfaict : autant en dict du sien chasque siecle. Je n'ay garde de l'en tenir là 2, tant qu'il fuyra et s'ira difformant 8 comme il faict. C'est aux bons et utiles escripts de le clouer à eulx; et ira son credit selon la fortune de nostre estat . Pourtant ne crains je point d'y inserer plusieurs articles privez qui consument leur usage 5 entre les hommes qui vivent aujourd'huy, et qui touchent la particuliere science d'aulcuns, qui y verront plus avant que de la commune intelligence. Je ne veulx pas, aprez tout, comme je veois souvent agiter la memoire des trespassez, qu'on aille debattant 6: « Il jugeoit, il vivoit ainsin: Il vouloit cecy: S'il eust parlé sur sa fin, il eust dict, il eust donné 7: Je le cognoissois mieulx que tout aultre.» Or, autant que la bienseance me le permet, je fois a icy sentir mes inclinations et affections; mais plus librement et plus volontiers le sois je de bouche à quiconque desire en estre informé. Tant y a, qu'en ces memoires, si on y regarde, on trouvera que j'ay tout dict, ou tout designé 9 : ce que je ne puis exprimer, je le montre au doigt;

> Verum animo satis hæc vestigia parva sagaci Sunt, per quæ possis cognoscere cetera tute 10.

Je ne laisse rien à desirer et deviner de moy. Si on doibt s'en entretenir, je veulx que ce soit veritablement et justement : je reviendrois volontiers de l'aultre monde, pour desmentir celuy qui me formeroit aultre que je n'estois, feust ce pour m'honorer. Des vivants mesme, je sens qu'on parle tousjours aultrement qu'ils ne sont : et, si à toute force je n'eusse maintenu un amy que j'ay perdu 11, on me l'eust deschiré en mille contraires (Essais, III, ch. IX; t. III, p. 497.) visages.

1. A cette heure (forme gasconne). 2. De le considérer comme définiti-

vement fixé. 3. Déformant.

4. Le crédit de notre langue sera subordonné à la condition, à la valeur de chaque écrivain.

5. Phrase obscure : C'est pourquoi, comme je ne traite pas une matiere de durée, je puis confier à cette langue des observations personnelles dont l'utilité doit être bornée aux gens d'aujourd'hui et qui peuvent aider à l'instruction particulière de quelques personnes, plus plus bas, page 34, note 4.

capables de les approfondir que le commun des hommes.

6. A mon sujet

7. Il eût parlé de telle ou telle façon. donné en tel ou tel sens.

8. Fais.

9. Indiqué. 10. Mais ces indices légers suffisent à un esprit puissant comme le tien pour counaître le reste avec certitude. (Lucrèce,

11. Si je n'eusse maintenu son vrai caractère. Il s'agit de La Boëtie. Cf.

#### 12. Sur La Boëtie 1.

Quoyque des fines gents se moquent du soing que nous avons de ce qui se passera icy aprez nous, comme nostre ame, logee ailleurs, n'ayant plus à se ressentir des choses de ça bas 3. j'estime toutes fois que ce soit une grande consolation à la foiblesse et briefveté de cette vie, de croire qu'elle se puisse fermir \* et alonger par la reputation et par la renommee; et embrasse tresvolontiers une si plaisante et favorable opinion engendree originellement en nous, sans m'enquerir curieusement ny comment, ny pourquoi. De maniere que, ayant aymé, plus que toute aultre chose, seu monsieur de La Boëtie, le plus grand homme, à mon advis, de nostre siecle, je penserois lourdement faillir à mon debvoir, si, à mon escient s, je laissois esvanouïr et perdre un si riche nom que le sien, et une memoire si digne de recommandation 6; et si je ne m'essayois, par ces parties là, de le ressusciter et le remettre en vie. Je crois qu'il le sent aulcunement 7, et que ces miens offices le touchent et rejouïssent : de vray, il se loge 8 encores chez moy si entier et si vif 9, que je ne le puis croire ny si lourdement enterré 10, ny si entierement esloingné de nostre commerce. Or, monsieur, parceque chasque nouvelle cognoissance que je donne de luy et de son nom, c'est autant de multiplication de ce sien second vivre 11, et d'advantage que son nom s'ennoblit et s'honnore du lieu qui le receoit 12, c'est à moy à faire, non seulement de l'espandre le plus qu'il me sera possible, mais encores de le donner en garde à personnes d'honneur et de vertu; parmy lesquelles vous tenez tel reng, que, pour vous donner occasion de recueillir ce nouvel hoste, et de luy faire bonne chère 13, j'ay esté d'advis de vous présenter ce petit ouvrage.

(Lettres, v; t. IV, p. 220.)

<sup>1.</sup> Lettre que Montaigne adressait à M. de Mesme, seigneur de Roissy et de Malassise en lui dédiant la traduction des Règles du mariage de Plutarque, par E. de La Boëtie. Cf. page 18 et page 34. 2. Des esprits délicats.

<sup>3.</sup> Ici-bas.

<sup>4.</sup> Fixer (par opposition à l'instabilité de la vie humaine).

<sup>5.</sup> A ma connaissance.

d'admiration.

<sup>7.</sup> En quelque façon. 8. Il est logé, il habite en moi.
 9. Vivant.

<sup>10.</sup> Enterré si profondément, sous un amas de terre si Íourd.

<sup>11.</sup> Cela le fait revivre encore davan-

tage.
12. Suivant la valeur de ceux chez qui se conserve son nom, sa mémoire.

<sup>13.</sup> Bon visage, bon accueil. C'est le 6. Par les parties qui le rendaient digne | sens primitif du mot chère (de cara, tête, figure).

# CHARRON

1541-1603.

Pierre Charron naquit à Paris en 1541. Son père était libraire : bien que chargé d'une famille très-nombreuse, il reconnut dans ce fils de si heureuses dispositions qu'il lui fit donner une excellente éducation. Après de brillantes études, Charron fit son droit à Orléans, puis à Bourges où il fut reçu docteur, revint à Paris où il se fit recevoir avocat au Parlement, quitta le barreau pour la théologie, et fut nommé prédicateur ordinaire de la reine Marguerite. Après avoir suivi quelque temps l'évêque de Bazas en Gascogne et en Languedoc, il fit vœu de se retirer chez les Chartreux (1588). Ses supérieurs, connaissant ses talents de prédicateur, le détournèrent de ce projet, et, resté prêtre séculier, il reprit ses fonctions de prédicateur à Agen, puis à Bordeaux où il se lia d'amitié avec Montaigne. Il y subit l'ascendant de ce vigoureux esprit dont l'influence devait se faire sentir si fortement dans son principal ouvrage. En 1589, il adressa à un docteur de Sorbonne un écrit intitulé Discours chrétiens contre la Lique; en 1594 il publia son traité des Trois vérités : 1° qu'il y a un Dieu et une vraie religion ; 2° que de toutes les religions, la chrétienne est seule vraie; 3° que de toutes les communions chrétiennes, la catholique romaine est seule vraie. A la suite de cette publication, l'évêque de Cahors le nomme grand vicaire et chanoine Théologal de son Église. En 1595, on le trouve à Paris, député et premier secrétaire de l'Assemblée générale du clergé convoquée par Henri IV et qui décide de sa conversion. Il se fixe ensuite à Condom, où il achève son traité philosophique, imprimé sous le titre De la Sagesse en 1601 (Bordeaux, 1 vol. petit in-4°). Revenu à Paris pour donner de son livre une nouvelle édition atténuée en quelques points, développée dans d'autres, il y mourut d'une attaque d'apoplexie, le 10 novembre 1603.

Nous apprécions dans notre Tableau de la Littérature au xvi siècle page 19, l'œuvre principale de Charron, qui présente une singulière contradiction avec sa vie et ses autres travaux.

Dans les extraits qui suivent, nous reproduisons le texte de l'édition princeps de 1601. La meilleure édition moderne du Traité de la sagesse est celle d'Amaury Duval, 3 vol. in-8°. Paris, 1828.

# 1. Peuple ou vulgaire 1.

Le peuple (nous entendons icy le vulgaire, la tourbe et lie populaire, gens soubs quelque couvert que ce soit, de basse, servile et mecanique condition) est une beste estrange à plusieurs testes, et qui ne se peut bien descrire en peu de mots, incons-

<sup>1.</sup> Voir l'explication historique de ce con che l'explication historique de ce che ini, pages 22-23 : Écrivains politiques, morceau dans notre Tableau de la litté-pamphlétaires).

tant et variable, sans arrest non plus que les vagues de la mer: il s'esmeut, il s'accoyse 1, il approuve et reprouve en un instant mesme chose; il n'y a rien plus aysé que le pousser en telle passion que l'on veut, il n'ayme la guerre pour sa fin 2, ny la paix pour le repos, sinon en tant que de l'un à l'autre il y a tousjours du changement. La confusion luy faict desirer l'ordre, et quand il y est, lui a desplait. Il court tousjours d'un contraire à l'autre : de tous les temps le seul futur le repaist; hi vulgi mores, odisse præsentia, ventura cupere, præterita

Leger à croire, recueillir 5 et ramasser toutes nouvelles, surtout les fascheuses; tenant tous rapports open veritables et asseurés: avec un sifflet ou sonnette de nouveauté 7, l'on l'assemble, comme les mouches 8 au son du bassin.

Sans jugement, raison, discretion: son jugement et sa sagesse. trois dez et l'adventure 9; il juge brusquement et à l'estourdie de toutes choses, et tout par opinion, ou par coutume, ou par plus grand nombre 10, allant à la file comme les moutons qui courent après ceulx qui vont devant, et non par raison et verité. Plebi non judicium; non veritas: ex opinione multa, ex veritate pauca judicat 11.

Envieux et malicieux, ennemy des gens de bien, contempteur de vertu, regardant de mauvais œil le bonheur d'autruy. favorisant 12 au plus foible et au plus meschant et voulant mal aux gens d'honeur, sans sçavoir pourquoy, sinon pource que sont 18 gens d'honneur, et que lon en parle fort, et en bien.

tota consiliorum.

<sup>1.</sup> Se calme, de coi (quietus); accoi-ser est encore dans Molière et Bossuet.

<sup>2.</sup> Son but. 3. L'ordre lui déplait.

<sup>4.</sup> a Tel est le caractère de la foule, hair le présent, désirer l'avenir, vanter le passé. » Nous ne pensons pas que ce soit une citation; Charron résume en latin son développement qui paraît inspiré d'ailleurs de Cicéron, Oratio pro Plancio, 3 et 4: Quod ad populum pertinet, semper dignitatis iniquas judex, qui aut invidet aut favet. — Si judicat (populus), non delectu aliquo aut sapientia ducitur ad judicandum, sed impetu nonnunquam et quadam etiam temeritate. - Non est enim consilium in vu/go, non

<sup>5.</sup> A recueillir, etc.

<sup>6.</sup> Tout ce qu'on lui rapporte.7. A l'aide d'une nouveauté qui sert comme de sifflet ou de sonnette.

<sup>8.</sup> Les abeilles. Cf. Virgile, Géorgiques, IV.

<sup>9.</sup> Son jugement et sa sagesse con-sistent en trois dés et les coups de hasard qu'ils produisent.

Par opinions reçues, par coutumes établies, ou par décision du plus grand nombre

<sup>11. «</sup> La foule ne suit ni la raison nila vérité; elle juge d'ordinaire selon l'opinion, rarement selon le vrai. » Voir plus haut, note 4.

<sup>12.</sup> Favorable.

ratio, non discrimen, non difigentia. —
Cf. également Oratio pro Murena, 17:
Nihilest incertius vulgo, nihil obscurius
voluntate hominum, nihil fallacius ratione 13. Sinon parce que ce sont des, etc. — Allusion à cet Athénien qui votait le bannissement d'Aristide parce qu'il s'enjuste.

Peu loyal et veritable, am plifiant le bruict ', encherissant sur la verité et faisant tousjours les choses plus grandes qu'elles ne sont, sans foy ny tenue 2. La foy d'un peuple et la pensée d'un enfant sont de mesme durée, qui change non seulement selon que les interests changent, mais aussi selon la difference des bruicts, que chasque heure du jour peut apporter.

Mutin, ne demandant que la nouveauté et remuement seditieux, ennemy de paix et de repos, ingenio mobili, seditiosum, discordiosum, cupidum rerum novarum, quieti et otio adversum 3, surtout quand il rencontre un chef : car lors ne plus ne moins que la mer, bonace de nature , ronfle, escume et faict rage, agitée de la fureur des vents : ainsi le peuple s'enfle, se hausse et se rend indomptable : ostez-luy les chess, le voylà abbatu, effarouché, et demeure tout planté 6 d'effray 7, sine rectore præceps, trepidus, socors; nil ausura plebs principibus amotis 8.

Soustient et favorise les brouïllons et remueurs de mesnage : il estime modestie poltronnerie, prudence lourdise 10: au contraire il donne à l'impetuosité bouïllante, le nom de valeur et de force: prefere ceux qui ont la teste chaulde et les mains fretillantes 11, à ceulx qui ont le sens rassis et qui poisent 12 les affaires, les venteurs 18 et babillards aux simples et retenus.

(De la sagesse, l. I, ch. xLVIII.)

## 2. Se tenir tousjours prest à la mort fruict de sagesse 14.

Le jour de la mort est le maistre jour et juge de tous les aultres jours auquel se doivent toucher 15 et esprouver toutes les actions de nostre vie. Lors se faict le grand essay, et se reeueille le plus grand fruict de tous nos estudes. Pour juger de la vie, il faut regarder comment s'en est porté le bout, car la fin couronne l'œuvre 16, la bonne mort honnore toute la vie, la

- 1. Les bruits qui courent.
- Sans conviction, sans rien d'arrêté.
   Mobile de caractère, séditieux, ami
- des troubles, des discordes et des révolutions, ennemi de la paix et du repos. (Salluste, Jugurtha, 45.)
  4. Ni.

  - 5. Naturellement calme.
  - 6. Immobile sur place.
  - 7. Effroi.
- 8. « Lorsqu'il est sans guide, le peuple est aveugle, tremblant et lâche. Privé de ses chefs, il n'osera plus rien. » (Tacite, Histoires, 1V, 37 et Annales, I, 55.)

- 9. Les remue-ménage.
- 10. La modération lui semble poltronnerie, la prudence pesanteur d'esprit.
  - 11. Remuantes.
  - 12. Pèsent. 13. Vantards.
- 14. Tout ce chapitre est fait d'emprunts au chapitre xym du livre I de Montaigne.
- 15. Métaphore, prise de la pierre de
- 16. Cf. Plutarque, Dits notables des

mauvaise diffame: lon ne peut bien juger de quelqu'un, sans luy faire tort, que lon ne luy aye veu jouër le dernier acte de sa comedie, qui est sans doubte le plus difficile 1. Epaminondas le premier de la Grece, enquis 2 lequel il estimoit plus de trois hommes, de luy, Chabrias et Iphicrates, respondit : « il nous faut voir premierement mourir tous trois, avant en resouldre. La raison est, qu'en tout le reste il y peut avoir du masque, mais à ce dernier roollet , il n'y a que seindre :

> Nam veræ voces tum demum pectore ab imo Ejiciuntur, et eripitur persona; manet res 5.

D'ailleurs la fortune semble nous guetter à ce dernier jour. comme à poinct nommé, pour monstrer sa puissance, et renverser en un moment ce que nous avons basti et amassé en plusieurs années et nous faire crier avec Laberius : Nimirum hac die una plus vixi mihi quam vivendum fuit 6: et ainsi a esté bien et sagement dict par Solon a Crœsus: ante obitum nemo beatus?.

C'est chose excellente que d'apprendre à mourir, c'est l'estude de sagesse, qui se resout toute 8 à ce but : il n'a pas mal employé sa vie, qui a apprins à bien mourir ; il l'a perdue qui ne la scait bien achever, Male vivet, quisquis nesciet bene mori, non frustra nascitur qui bene moritur; nec inutiliter vixit, qui feliciter desiit . Il ne peut bien agir qui ne vise au but et au blanc 10: il ne peut bien vivre qui ne regarde à la mort; bref la science de mourir, c'est la science de liberté, de ne craindre rien, de bien, doulcement et paisiblement vivre; sans elle, n'y a aulcun plaisir à vivre, non plus qu'à jouyr d'une chose que l'on crainct tousjours de perdre.

Premierement et surtout il faut s'efforcer que nos vices meu-

<sup>1.</sup> La même métaphore se retrouve dans un de ses mimes. Voir Macrobe, dans cette pensée de Pascal : « Le der-nier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais. » (Pensées, xxxiv, 58.) Comédie a ici le sens de pièce de theatre.

<sup>2.</sup> Interrogé.

<sup>3.</sup> Rôle. 4. 11 n'y a plus moyen de feindre.

<sup>5.</sup> Alors ce sont des paroles sincères partant du fond du cœur. Le masque est arraché; la réalité reste. (Lucrèce, III,

<sup>58.)
6. «</sup> Ah! j'ai vécu trop d'un jour! » Plainte échappée à Laberius le jour où César l'obligea de paraître comme acteur

VII, 7; cf. Rollin, Traité des études, III, 1, 2. 7. Nul ne peut être dit heureux avant sa mort. (Ovide, Métam., III, fable 11,

v. 57.)

<sup>8.</sup> Se rapporte à sagesse et non à estude, qui est masculin.

<sup>9.</sup> Vous vivrez mal si vous ne savez bien mourir; — vous n'aurez pas eu tort de naître si vous mourez bien; — votre vie n'aura pas été inutile si vous avez une belle mort. • (Fragments de diverses phrases de Sénèque, De tranquillitate animi, x1; De brevitate vitz, v11; Epistolæ, LXXXII.)

<sup>10.</sup> Au blanc de la cible.

rent devant i nous; secondement se tenir tout prest. O la belle chose! pouvoir achever sa vie avant sa mort, tellement qu'il n'y aye plus rien à faire qu'à mourir, que l'on n'aye plus besoin de rien, ny du temps, ny de soy mesme, mais tout saoul 8 et content que l'on s'en aille : tiercement que ce soit volontairement; car bien mourir, c'est volontiers mourir .

(De la sagesse, l. II, ch. XII.)

#### 3. De la vertu.

Ce seroit chose bien piteuse et chetive que la vertu, si elle tiroit sa recommandation et son pris de l'opinion d'autruy 6; c'est une trop foible monnoye et de trop bas alloy pour elle. Elle est trop noble pour aller mandier une telle recompense : il faut affermir 8 son ame et de façon telle composer ses affections, que la lueur des honneurs n'esblouisse point nostre raison, et munir de belles resolutions son esprit, qui luy servent de barrieres contre les assaults de l'ambition.

Il se faut donc persuader que la vertu ne cherche point un plus ample ny plus riche theatre, pour se faire voir que sa propre conscience ; plus le soleil est haut, moins fait il d'ombre, plus la vertu est grande, moins cherche-elle de gloire, gloire vrayement semblable à l'ombre, qui suit ceulx qui la fuyent, et fuit ceux qui la suivent 10; se remettre devant les yeulx que l'on vient en ce monde comme à une comédie 11, où l'on ne choisit pas le personnage que l'on veut jouer, mais seulement lon regarde à bien jouër celui qui est donné : ou comme en un banquet, auquel lon use des viandes qui sont devant 12, sans estandre le bras à l'autre bout de table, ny arracher les plats

1. Avant.

2. Cf. Sénèque, Epistolæ, xxvII.

3. Rassasié.

4. En troisième lieu.

5. Scnèque (Epistolæ, Lx1). Bene autem mori, est libenter mori.
6. Cf. Montaigne, II, 16: « La vertu est chose bien vaine et frivole, si elle tire sa recommandation de la gloire.

7. Aloi, titre de la monnaie. 8. Charron a fait de nombreux emprunts à Guillaume Du Vair comme à Montaigne. Cf. notre Tablenu de la litérature française au xvs siècle (pages 20 et 21). Tout ce qui suit est pris, quelquefois textuellement, d'un passage de Du Vair que nous reproduisons en note à la fin de ce morceau.

9. Conscientia facti satis est. (Tacite,

Annales, II, 22.) 10. Celui qui premier (Sénèque) s'advisa de la ressemblance de l'ombre à la gloire feit mieux qu'il ne vouloit : ce sont choses excellemment vaines: elle va ausis (aussi) quelques fois devant son corps, et quelques fois l'excède de beaucoup en

longueur. » (Montaigne, II, 16.) 11. Comédie, pièce de théatre. — « On ne m'a envoyé (sur la terre) que pour faire nombre; encore n'avait-on que faire de moi, et la pièce n'en aurait pas été moins jouée quand je serais demeuré derrière le théâtre. (Bossuet, Sermon sur la mort, 1er point.)

12. Qu'on a devant soi.

d'entre les mains des maistres d'hostel. Si lon nous presente une charge, dont nous soyons capables, acceptons la modestement, et l'exerçons sincerement; estimans que Dieu nous a là posés en sentinelle, affin que les autres reposent soubs nostre soin 1: ne recherchons autre recompense de nostre labeur, que la conscience d'avoir bien faict, et desirons que le tesmoignage en soit plustost gravé dedans le cœur de nos concitoyens, que sur le front des œuvres publiques 2. Bref, tenons pour maxime, que le fruict des belles actions, est de les avoir faictes 3 : la vertu ne sauroit trouver hors de soy recompense digne d'elle .

(De la sagesse, l. III, ch. xLII.)

Sous notre garde.

2. Le fronton des monuments.

3. Recte facts fuisse merces est. (Sénè-

que, Epistolæ, 1xxx1.)

4. Voici la page de Du Vair qu'a reproduite Charron. Nous reprenons le morceau d'un peu plus haut, pour donner un ensemble complet. « Quelles bornes a ceste passion-là (l'ambition)? la vieillesse la meurit-elle? nenny; les di-gnités la contentent-elles? nullement. C'est un gouffre qui n'any fonds ny rive; non, c'est le vuide que les philosophes n'ont peu encore trouver en la nature : c'est un feu qui s'augmente avec la nourriture qu'on luy donne. Ceux qui ont voulu flatter l'ambition ont voulu faire accroire qu'elle servoit à la vertu comme d'un degré pour y monter : « Pour ce, disoient-ils, que pour l'ambition l'on quitte les autres vices et enfin l'on quitte l'ambition mesmes pour l'amour de la vertu.» Mais tant s'en faut. Si l'ambition cache les autres vicas, elle ne les oste pas pour cela, ains (mais) les couve pour un temps sous les trompeuses cendres d'une malicieuse feintise, avec esperance de les renflammer tout à fait, quand ils auront acquis assez d'authorité pour les faire regner publiquement avec impunité. Les serpens ne perdent pas leur venin pour estre engourdis par le froid, ny l'ambition ses vices pour les couvrir par une froide dissimulation: quand il est par-venu où il se demandoit, il fait sentir ce qu'il est. Et quand l'ambition quitteroit tous ses autres vices, si (toutefois) ne se quitteroit-elle jamais soy mesme; juste seulement en cela qu'elle suffit à sa propre pensée et se mei elle mesme au tourment. La roue d'Ixion est le mouvement de ses désirs qui tournent et retournent continuellement de haut en bas et ne donnent aucun repos à son esprit.

« Affermissons donc nostre ame contre ces fascheux mouvemens-là, qui troublent ainsi nostre repos et nostre contentement. Composons nos affections de façon que la lueur des honneurs n'esblouisse point nostre raison, et plantons de belles resolutions en nostre esprit qui luy servent de barriere contre les assauts de l'ambition. Premierement persuadons-nous qu'il n'y a vray honneur au monde que celuy de la vertu. Que la vertu ne cherche point un plus ample ny plus riche theatre pour se faire voir que sa propre conscience. Plus le soleil est haut et moins faict-il d'ombre; plus la vertu est grande, meins cherche elle de gloire. Gloire vrayment semblable à l'ombre qui suit ceux qui la fuyent et fuit ceux qui la suivent. Remettons-nous devant les yeux que nous venons en ce monde comme en une co venons en ce monde comme en une co-medie, où nous n'avons pas à choisir le personnage qu'il nous faut jouër, mass seulement a bien jouër celuy qui nous sera donné. Si le poëte (l'auteur de la pièce, c'est-à dire Dieu) nous charge du personnage d'un roy, il le faut bien re-présenter; si de personne mediocre et shiecte de mesme. Car il x s. de abjecte, de mesmes. Car il y a de l'honneur à bien faire l'un et l'autre et du deshonneur à le mal faire. Il faut que nous usions des honneurs comme nous faisons des viandes en un banquet, où nous usons de celles qui sont servies devant nous et n'estendons pas le bras à l'autre bout de la table, ny n'arrachous pas les plats d'entre les mains du maistre d'hostel. Si le tesmoignage de nostre vertu, si l'utilité de nostre pays, si la faveur de nos amis nous presente quelque charge dont nous soyons capables, acceptons la modestement et l'exerçons sincerement, estimans que c'est Dieu qui nous a la posez en sentinelle, afin que les autres reposent sous nostre soin. Ne recherchons autre recompense de nostre labeur, que

#### III. — ÉCRIVAINS POLITIQUES.

# ÉTIENNE DE LA BOETIE

1530-1563.

ÉTIENNE DE LA BOETIE naquit à Sarlat dans le Périgord, le premier novembre 1530. Il fit de fortes études dans les littératures anciennes : avant seize ans il avait déjà traduit un fragment de l'Économique d'Aristote, les Économiques ou, comme il les appelle, la Mesnagerie de Xénophon, et les Règles de mariage et la Consolation de Plutarque. Vers l'âge de dix-huit ans, il écrivit le célèbre Discours sur la servitude volontaire ou Contre-Un, énergique invective contre la tyrannie 1.

la conscience d'avoir bien fait et desirons [ vrait y trouver quelque allusion à ces que le tesmoignage en soit plutost gravé dans le cœur de nos concitoyens que sur le front des œuvres publiques. C'est quelques fois un plus grand honneur de n'avoir pas ce que l'on a merité, que de l'avoir. Il m'est bien plus honorable (disoit Caton) que chacun demande pourquoy l'on ne m'a point dressé de statue en la place, que si l'on demandoit pourquoy l'on m'en a dressé. Bref, tenons pour maxime que le fruict des belles actions est de les avoir faictes, et que la vertu ne sçauroit trouver hors de soy recompense digne d'elle !

(La philosophie morale des Storques; dans les Œuvres complètes, édit.

in-fol., 1641, p. 266-268.)

1. L'historien de Thou raconte que cet écrit fut inspiré par le spectacle de la sanglante répression des troubles qui agitèrent la Guyenne en 1548 (août-no-vembre). Un impôt sur le sel venait d'exciter une redoutable insurrection que le connétable de Montmorency se chargea de reprimer par le fer et le feu (novem-bre-décembre). Les représailles dépassèrent en férocité les fureurs de l'émeute. La Boëtie, à peine âgé alors de dix-neuf ans, ne put contenir son indignation, et pour dénoncer au mépris public l'exécrable puissance des tyrans, écrivit son Contre-Un. (Thuana Historia, V, 13.) Cette explication est séduisante, mais elle n'est pas absolument sûre. Si le Contre-Un a été écrit sous l'impression immédiate des supplices qui ensanglanimmediate des supplices qui ensanglan-tèrent Bordeaux à la fin de 1548, on de-rvie siècle, p. 28.

supplices, et aux vengeances royales; or, à part un trait ou deux qui s'appliquent à Henri II et à Diane de Poitiers, rien ne rappelle les circonstances au milieu desquelles il aurait été écrit; ce qui frappe dans ce discours, c'est la généralité et l'impersonnalité de l'accusation. D'Aubigné donne au Contre-Un une origine moins généreuse. Il prétend que dans un voyage que l'auteur fit à Paris, il fut grossièrement maltraité par un garde du Louvre, « de quoi criant justice, il n'eut que ri-sées des grands qui l'eutendirent. » (Hist. Univ. I, p. 525.) Inde iræ. Cette explication, plus qu'invraisemblable, a le tort de donner du caractère de La Boëtie une idée que contredisent des témoignages nombreux et formels. Enfin Montaigne assure (Essais. 1, 27, fin) que ce pam-phlet fut écrit par La Boëtie, à l'âge de dix-huit ans, « par manière d'exercitation seulement, comme sujet vulgaire et tracassé en mille endroits des livres. » C'est là une assertion suspecte, dictée par certains motifs de prudence , qui firent même changer à Montaigne l'âge de dix-huit ans en seize ans dans les éditions postérieures à celle de 1588. Contre cette dernière date d'ailleurs parle ce sait que le Contre-Un cite les poëtes de la Pléiade qui ne firent leur apparition qu'en 1550. Somme toute, l'explication de De Thou, malgré les difficultés qu'elle comporte, est encore la plus vraisemblable.

En 1555, il acheta une charge de conseiller au Parlement de Bordeaux, où « il acquit bientôt plus de réputation que nul avant lui ¹ » et où cinq ans plus tard, il rencontra Montaigne (1557), plus jeune que lui de deux ans. L'impression qu'il produisit sur le futur auteur des Essais par la noblesse de son cœur, la grandeur de son âme, fut profonde; et de cette liaison qui ne dura que cinq ou six ans, puisque La Boëtie fut emporté par la maladie le 18 août 1563³, il resta au cœur de Montaigne pour l'ami perdu un sentiment de tendre affection, d'admiration émue et de respect qui ne cessa qu'avec sa mort (1591). Le peu qui nous reste de La Boëtie ne nous permet pas de contrôler les appréciations enthousiastes de Montaigne. Son écrit le plus remarquable, le Contre-Un, est une œuvre juvénile, qui promet, plutôt qu'elle n'atteste, un talent vigoureux. Toutefois le témoignage unanime des contemporains, Scaliger, Sainte-Marthe, De Thou, etc., nous force à reconnaître la supériorité de son esprit et de son caractère.

Outre ses traductions d'ouvrages grecs, La Boëtie a laissé des poésics françaises assez faibles et des poésies latines remarquables que Montaigne publia en 1571. On a perdu ses mémoires sur l'Édit de janvier 1562 dont ses amis admiraient le style énergique et l'esprit politique Ses œuvres complètes ont été publiées de nos jours par M. Feugère 3 (Paris, Delalain, 1846, 1 vol. in-12.)

#### 1. De la liberté.

Les hardis, pour acquerir le bien qu'ils demandent, ne craignent point le dangier; les advisez ne refusent point la peine : les lasches et engourdis ne savent ny endurer le mal ny recouvrer le bien; ils s'arrestent en cela de le souhaiter \*; et la vertu d'y pretendre \* leur est ostée par leur lascheté; le desir de l'avoir leur demeure par la nature. Ce desir, cette volonté est commune aux sages et aux indiscrets \*, aux courageux et aux couards pour souhaiter toutes choses qui, estant acquises, les rendroient heureux et contents. Une seule en est à

<sup>4.</sup> Montaigne, Lettres à L'Hospital.
2. Il fut atteint de la dyssenterie au moment ou il quittait Bordeaux pour faire dans le Médoc une tournée commandée par le service de sa charge. Il dut s'arrêter à Saint-Symphorien, village à deux lieues de Bordeaux; c'est là qu'il mourut, après quelques jours de maladie, dans les bras de Montaigne. Il faut lire l'admirable lettre que ce dernieréerivit à son père, et où il raconte la mort de son ami,

Ajoutons des Remarques et corrections sur l'Eroticus de Plutarque, qui témoignent d'une rare connaissance du grec. Elles ont été rééditées de nos jours par M. Reinhold Dezeimeris. (Bordeaux, 1868.)

<sup>4.</sup> Îls se bornent à une chose, à le souhaiter.

La force, le pouvoir d'y prétender.
 Imprudents.

dire i, en laquelle je ne sçais comme nature default aux hommes pour la desirer, c'est la liberté, qui est toutes fois un bien si grand et plaisant, que, elle perdue, touts les maulx viennent à la file, et les biens mesmes qui demeurent aprez elle perdent entierement leur goust et saveur, corrompus par la servitude. La seule liberté, les hommes ne la desirent point; non pas pour aultre raison, ce me semble, sinon pour ce que, s'ils la desiroient, ils l'auroient; comme s'ils refusoient saire ce bel acquest seulement parce qu'il est trop aysé.

Pauvres gents et miserables, peuples insensez, nations opiniastres en vostre mal, et aveugles en vostre bien, vous vous laissez emporter devant vous le plus beau et le plus clair de vostre revenu, piller vos champs, voler vos maisons, et les dépouiller des meubles anciens et paternels! Vous vivez de sorte que vous pouvez dire que rien n'est à vous; et sembleroit que meshuy ce vous seroit grand heur de tenir à moitié vos biens, vos familles et vos vies : et tout ce degast, ce malheur, cette ruyne, vous vient, non pas des ennemis, mais bien certes de l'ennemy, et de celuy que vous faictes si grand qu'il est. pour lequel vous allez si courageusement à la guerre, pour la grandeur duquel vous ne refusez point de presenter à la mort vos personnes. Celuy qui vous maistrise tant, n'a que deux yeulx, n'a que deux mains, n'a qu'un corps, et n'a aultre chose que ce qu'a le moindre homme du grand nombre infiny de vos villes; sinon qu'il a plus que vous touts, c'est l'avantage que vous luy faictes pour vous destruire. D'où a il prins stant d'yeulx; d'où vous espie il 10, si vous ne les lui donnez? Comment a il tant de mains pour vous frapper, s'il ne les prend de vous? Les pieds dont il foule vos citez, d'où les a il, s'ils ne sont des vostres? Comment a il aulcun 11 pouvoir sur vous, que par vous aultres mesmes? Comment vous oseroit il courir sus, s'il n'avoit intelligence avecques vous 12? Que vous pourroit il faire, si vous n'estiez receleurs du larron qui vous pille, complices du meurtrier qui vous tue, et traistres de vous mesmes? Vous semez

vos fruicts, afin qu'il en fasse le degast 18; vous meublez et rem-

1. Il n'en est qu'une où il y ait à dire, à | envahisseurs, mais de l'ennemi intérieur, réclamer, qui fasse défaut.

8. Ce qu'il a de plus.

<sup>2.</sup> Comment la nature fait défaut. manque.

<sup>3.</sup> Acquisition; le mot acquest s'est conservé dans la langue du droit.

<sup>4.</sup> Aujourd'hui.

<sup>5.</sup> Bonheur.

Posséder.

<sup>7.</sup> Non des ennemis du dehors, des l

du tyran.

<sup>9.</sup> Le texte doit être corrompu, et il faut lire sans doute: tant d'yeulx, d'où il vous espie.

<sup>10.</sup> D'où il vous épie.

<sup>11.</sup> Quelque.

<sup>12.</sup> Parce que vous vous y prêtes.

<sup>13.</sup> Pour qu'il les ravage.

plissez vos maisons, pour fournir à ses voleries.... Vous vous affoiblissez afin de le faire plus fort et roide à vous tenir plus courte la bride: et de tant d'indignitez, que les bestes mesmes ou ne sentiroient point ou n'endureroient point, vous pouvez vous en delivrer, si vous essayez, non pas de vous en delivrer, mais seulement de le vouloir faire. Soyez resolus de ne servir plus; et vous voyla libres. Je ne veulx pas que vous le poulsiez <sup>1</sup>, ny le bransliez <sup>2</sup>; mais seulement ne le soubstenez plus: et vous le verrez, comme un grand colosse à qui on a derobbé <sup>3</sup> la base, de son poids mesme fondre <sup>4</sup> en bas, et se rompre.

(Discours sur la servitude volontaire; Œuvres complètes d'Est. de la Boëtie, éd. L. Feugère, p. 20.)

## 2. Le tyran ne connaît point l'amitié.

Le tyran n'est jamais aymé, ny n'ayme. L'amitié, c'est un nom sacré, c'est une chose saincte <sup>5</sup>; elle ne se met jamais qu'entre gents de bien, ne se prend que par une mutuelle estime; elle s'entretient, non tant par un bienfaict <sup>6</sup>, que par la bonne vie. Ce qui rend un amy asseuré de l'aultre, c'est la cognoissance qu'il a de son integrité: les respondants qu'il en a, c'est son bon naturel, la foy et la constance. Il n'y peult avoir d'amitié là où est la cruauté, là où est la desloyauté, là où est l'injustice. Entre les meschants quand ils s'assemblent, c'est un complot, non pas compagnie; ils ne s'entretiennent as <sup>7</sup>, mais ils s'entrecraignent; ils ne sont pas amis, mais ils sont complices <sup>8</sup>.

Or, quand bien 9 cela n'empescheroit point 10, encores seroit il mal aysé de trouver en un tyran une amour asseuree, parceque estant au dessus de touts, et n'ayant point de compaignon il est desjà 11 au dela des bornes de l'amitié qui a son gibbier 21 en l'equité 13, qui ne veult jamais clocher, ains 16 est tousjours

<sup>1.</sup> Poussiez.

<sup>2.</sup> Ni que vous le mettiez en branle (pour le faire tomber). 3. Cette expression s'est conservée avec

<sup>3.</sup> Cette expression s'est conservée avec la même signification, dans la locution: ses genoux se dérobent sous /ui.

<sup>4.</sup> Se precipiter.

<sup>5.</sup> Cf. plus haut, p. 18. Voir Montaigne, Essais, I, 27 et III, 9; Cicéron, De Amicilia, vi, ix, xiv, xv, xx, xxii et Exvii.

<sup>6.</sup> Une seule belle action.

<sup>7.</sup> Ils ne forment pas société entre eux. 8. Hæc inter bonos amicitia, hæc inter malos factio est. (Salluste, Jugurtha, 31.)

<sup>9.</sup> Quand bien même. 10. Cela ne seroit point un obstacle.

<sup>11.</sup> Par sa condition.

<sup>12.</sup> Métaphore : l'objet de sa poursuite. 13. Égalité qui doit régner entre les

<sup>13.</sup> Égalité qui doit régner entre les amis.

<sup>14.</sup> Mais.

eguale. Voylà pour quoy il y a bien (ce dict on) entre les voleurs quelque foy1 au partage du butin : pour ce qu'ils sont pairs et compaignons et que, s'ils ne s'entr'ayment, au moins ils s'entreeraignent et ne veulent pas, en se desunissant, rendre la force moindre: mais du tyran ceulx qui sont les favoris ne peuvent jamais avoir aulcune asseurance, de tant a qu'il a apprins d'eulx mesmes qu'il peult tout, et qu'il n'y a ni droict ni debvoir auleun qui l'oblige; faisant son estat de compter sa volonté pour raison<sup>8</sup>, et n'avoir compaignon aulcun, mais d'estre de tout maistre. Doncques n'est ce pas grand pitié, que veoyant tant d'exemples apparents , veoyant le dangier si present, personne ne se veuille faire sage aux despens d'aultruy 6? et que, de tant de gents qui s'approchent si volontiers des tyrans, il n'y en ayt pas un qui ayt l'advisement i et la hardiesse de leur dire ce que dict (comme porte le conte) le renard au lion qui faisoit le malade : « Je t'irois veoir de bon cœur en ta tas-« niere; mais je veois assez de traces de bestes qui vont en « avant vers toy, mais en arriere qui reviennent, je n'en veois e pas une 8. » (Id., p. 72.)

# GUILLAUME DU VAIR

1556-1621.

Guillaume Du Vair, un des meilleurs prosateurs du xvi siècle, naquit à Paris, le 7 mars 1556. Il embrassa l'état ecclésiastique, mais quitta bientôt les études théologiques pour le barreau et, en 1584, sut pourvu d'une charge de conseiller au Parlement de Paris. Durant les troubles de la Ligue, il se rallia au parti des politiques, et entra dans le parlement de la Ligue dont il sut contenir les violences par l'autorité de sa parole. Député aux États de la Ligue (1593) où il représentait la magistrature, il mit à néant les intrigues des Espagnols qui allaient faire proclamer l'Insante reine de France. Son discours pour le maintien de la Loi salique et les résolutions que l'assemblée prit sur ses avis sauvèrent la monarchie française. Henri IV, rentré dans Paris, nomma Du Vair maître des requêtes, et le charges ensuite de diverses missions de confiance, à Marseille qu'il fit rentrer dans l'obéissance, en

<sup>1.</sup> Bonne foi.

<sup>2.</sup> D'autant pius.

<sup>3.</sup> Hoc volo, sic jubeo; sit pro ratione voluntas. (Juvénal, VI, 222.)

<sup>4.</sup> Maitre de tout.

<sup>5.</sup> Clairs.

<sup>6.</sup> En s'instruisant par l'exemple de ce que d'autres ont souffert.

<sup>7.</sup> Qui s'avise.

<sup>8.</sup> Esope. 246 (édit. Teubner). Voir également Horace, *Epitres*, I, v. 73. — Cf. La Fontaine, *Fables*, VI, 14.

Angleterre auprès d'Élisabeth qu'il détermina à s'unir à la France contre l'Espagne. De retour de cette dernière ambassade, il fut nommé premier président au Parlement de Provence. Louis XIII l'appela à la charge de garde des sceaux (1616) et à l'évêché de Lisieux (1617). Il mourut à Tonneins le 3 août 1621.

Ses œuvres complètes ont été publiées en 1641 (1 vol. in-folio). Elles se composent d'œuvres de piété où l'on remarque le traité de la Sainte Philosophie, d'œuvres philosophiques (Philosophie morale des stoiques1, Traduction du Manuel d'Épictète, etc.), de traités politiques et juridiques, d'œuvres oratoires. Nous signalerons spécialement dans ces dernières son beau discours pour le maintien de la loi salique, ses traductions d'Eschine, de Démosthène et de quelques discours de Cicéron et son traité de l'Éloquence française.

Voir sur Du Vair notre Tableau de la Littérature au xvie siècle.

pages 21 et 31.

### Exorde du discours pour le maintien de la loi salique 3.

De si loin que j'ai veu ce dernier orage des guerres civiles venir fondre sur la France, j'ay creu fermement, comme je le crois encor, que c'estoit un jugement de Dieu qui tomboit sur nous, et n'ay point estimé qu'il en fallust cercher la cause ailleurs qu'en sa justice, ny le remede qu'en sa misericorde. Aussi avons-nous veu que tout ce que la sagesse des hommes a voulu apporter pour y pourvoir, n'y a rien advancé; que les remedes nous ont quasi plus travaillé 8 que la maladie, et que. pendant que chacun a pensé abonder en son sens, et s'est estimé ou plus sainct ou plus sage que son voisin, nous avons tous, sans exception, qui d'une façon, qui d'une autre, contribué nos passions à la ruine publique, ne nous restant autre excuse. sinon que nous avons tous faict ce que personne ne vouloit faire 5. Mais aussi ay-je jugé et presagé, que si tost que l'ire 6

extraite de ce livre. 2. Les partisans de l'Espagne voulaient appeler au trône de France, à l'exclusion de Henri de Navarre et au mépris de la loi salique, l'infante Isabelle, fille de Philippe II. . Devant que nous eussions fait entendre que nous voulions entretenir (maintenir) la loi salique, loy qui depuis huict cents ans a maintenu le royaume de France en sa force et virilité, on nous parloit des rares vertuz de cesté divine infante, pour la faire héritière de la couronne. (Satire Menippée, éd. Labitte, p. 210, Discours de M. d'Aubray.)

4. Lire plus haut (p. 33, n. 4) une page | Toutes les chambres du parlement de Paris étant assemblées le 28 juin 1593, Du Vair prononça ce discours pour obtenir un arrêt sur le maintien de la loi salique. C'est ce discours qu'il appelle suasion (persuasion) de l'arrest pour la manutention (maintien) de la loi salique. L'arrêt fut rendu seance tenante. 3. Éprouvé.

4. Fait servir. Contribuer s'employait activement.

5. Chacun de nous a fait le mal, contre son intention.

6. Colère (ira).

de Dieu commenceroit à s'appaiser, et que sa bonté touchée de la compassion de nos miseres, tendroit la main de sa clemence pour nous lever de ceste cheute, votre singuliere prudence, jointe avec vostre legitime authorité 1, seroient les principaux outils avec lesquels Dieu opereroit la conservation de la Religion et la restauration de l'Estat.

Cette journée vous en offre l'occasion si heureuse, qu'il semble qu'elle vous ait esté expressément reservée pour vous en deferer toute la gloire. Car les estrangers qui jusques aujourd'huy avoient par artificieux pretextes et secretes menees tasché de renverser les fondemens de ce Royaume, afin d'en pouvoir recueillir les ruines, maintenant à descouvert et enseignes desployees, publient leurs desseins, les advancent, les establissent. Et au contraire, tous ceux qui ont encores 1e cœur Français, indignez de se voir trompez, estonnez de se voir perdus, resolus de se sauver, jettent les yeux sur vous, vous appellent au secours des loix, attendent si 2 votre prudence guidera leur courage, si votre authorité fortifiera leurs armes, ou si votre connivence et dissimulation les abandonnera à une honteuse servitude, vous precipitera vous et vos ensans à une luctueuse misere, et, qui pis est, vous condamnera à une infamie eternelle. C'est le poinct, messieurs, où nous sommes aujourd hui reduicts; c'est le precipice où nous nous trouvons portez, dont à mon advis il nous sera fort aisé de nous sauver et avec honneur nous mettre en seureté, si vous ne perdez point le cœur et que, pour en sortir, vous vueillez considerer, pendant que je le vous represente, le chemin par lequel, sans y penser, vous y avez esté conduicts.

Il faut dire la verité, c'est une brave et genereuse nation que celle des Espagnols, lesquels ayans trouvé les veines 8 de l'or et de l'argent, et les monceaux de perles et pierres precieuses es conquestes des Indes, n'en ont pas ramolly leurs mœurs, abastardy leur courage, relasché leur vigueur, comme ont fait quasi tous les autres peuples du monde, qui acquerans la richesse ont perdu la valeur. Au contraire ceux-cy ont creu b leur courage en croissant de moyens; et des richesses que la fortune leur a offertes, ont basty des degrez solides à leur ambition, pour joindre les extremitez de la terre sous leur obeissance. Ce n'est pas sans cause, si en ambitieux dessein depuis

i. Le Parlement ayant seul qualité pour décider de la question d'hérédité.

<sup>2.</sup> Pour savoir si.

<sup>3.</sup> Filons des mines.

<sup>4.</sup> Dans les.

ils ont porté fort impatiemment de voir la France, rivale de leur Empire, arrester leurs progrez et tenir continuellement en eschec leur grandeur qui ne se pouvoit dire asseurée, tant qu'elle se voyoit balancée par un tel contrepoids. C'est pourquoy ne voyant pas que leurs armes fussent assez fortes nour se distraire 2 de si puissans voisins, c'a esté un sage advis à eux, digne de grands conseillers d'Estat, de nourrir et fomenter les divisions en la France, afin que celle que des forces estrangeres n'avoient peu esbranler, se defist et ruinast d'elle-mesme et de ses propres mains. Et pour ce que les premieres divisions n'y avoient peu suffire, et qu'en nos premieres querelles pour la Religion, le trouble qui s'estoit fait au Royaume avoit bien apporté de l'emotion s en ses membres, mais nulle alteration en sa forme, le grand secret a esté de subdiviser ce qui estoit le plus fort et puissant, qui estoit le party des catholiques, pour esbranler l'authorité du Prince, la clef de la voûte, et ostant le respect des loix et des magistrats, couper les nerfs qui main. tenoient et soustenoient le Royaume. Comme \* cela s'est fait, messieurs, vous l'avez veu; bien est-il vray que la disposition du sujet <sup>8</sup>, les vices et manquemens des Français ont fort aidé à l'artifice des estrangers. Tant y a qu'en peu de temps, et incontinent apres l'accident arrivé à Blois, vous avez veu le Conseil d'Estat de la France se tenir à Paris en la maison de Dom Bernardin de Mendoze 8. Là ont esté prises toutes les belles resolutions qui ont esté executees pour extirper les loix et la memoire du nom et de l'authorité royalle, pour establir une servitude et captivité parmy vous plus dure que celle des Indes 9. Là fut pris le conseil d'emprisonner le Parlement, en execution duquel vous vistes entrer en ceste maison sacrée une trouppe de voleurs, composée des plus bas et vils ministres de la justice, lesquels, l'espée au poing, vindrent arracher de dessus les sieges sacrez ces venerables vieillards, aux pieds desquels ils estoient à genoux et teste nuë deux jours auparavant. Vous fustes tous menez en triomphe à la Bastille, sans excepter mesmes ceux que ces pendards estimoient de leurs amis et plus zelez à leur party. Car aussi n'estoit-ce pas aux personnes qu'ils en vouloient, c'estoit à leur dignité et à leur magistrat 10;

Supporté.
 Se dégager.

<sup>3.</sup> Trouble.

<sup>4.</sup> Comment.

<sup>5.</sup> L'état du malade.

<sup>6.</sup> Evénement.

<sup>7.</sup> Assassinat du duc de Guise.

<sup>8.</sup> Le docteur Bernardin Mendoze, ou Inigo de Mendoze, dit le Lettré, agent de Philippe II.

<sup>9.</sup> Allusion à la tyrannie exercée par les Espagnols sur les Indiens.

<sup>10.</sup> Magistrature, latinisme (magistra-

c'estoit au nom de la justice qu'ils faisoient la guerre : c'estoit celle qu'il falloit exterminer pour introduire la confusion et le brigandage. Cet accident ayant donné un espouvantement à tous les gens de bien et d'honneur leur fit vuider la ville et abandonner leurs familles, et alors aussi touts leurs biens furent mis en proye; toute ceste ville ne fut qu'un sac 1, que pillage.

proscriptions, recerches 2, menaces.....

Alors se sont mises les langues venales qui regnoient dans les chaires , à exalter la grandeur, la valeur et la magnanimité de la nation Espagnole, et deprimer la Françoise, comme vile, abjecte, née pour servir; et ce, tout ainsi que s'ils eussent parlé en langage castillan au milieu de la grande Église de Tolède. Alors se sont entendues des predications publiques par lesquelles on a voulu monstrer ce poinct de theologie que la loy salique n'estoit qu'une chanson, et qu'il la falloit abroger. Alors on a fait courir des billets par lesquels le Roy d'Espagne promettoit d'acquitter tous les arrerages des rentes de l'Hostel de Ville; alors les pacquets d'argent ont trotté publiquement par les maisons de ceux qui en ont voulu recevoir et s'en contaminer 4... A près cela les Espagnols sont venus en pleins Estats, et, par la bouche du docteur Inigo de Mendoze, ont fait entendre les droicts que l'Infante pretend au Royaume : non, disoitil, pour en rendre juges les Estats, mais pour leur faire sçavoir que, le droit luy appartenant , on ne pouvoit esperer de seureté en la Religion, de repos au Royaume, qu'en la reconnoissant Royne comme elle estoit. Que vostre vertu, messieurs, fut grande et vostre constance hautement louée de vos propres ennemis, quand estant invitez de venir entendre cette proposition, vous en fistes non un simple refus, mais un refus plein d'indignation, qui remit tellement au cœur des hommes la reverence du nom françois, qu'après que la harangue de Don Inigo eust esté ouye, elle fut par un commun vœu rejettée avec sifflement et derision. De sorte que les plus corrompus estoient contraints, en baissant la teste, de dire qu'à la verité en France on n'approuveroit jamais la domination d'une femme. Les Espagnols soudain, de peur de laisser refroidir le fer, pour parer à cet inconvenient vindrent faire une autre ouverture..... Hier, en pleins Estats, les trois Chambres assemblées. il fut proposé qu'il avoit esté advisé entre les princes... d'en-

<sup>1.</sup> Saccagement.

Recherches, perquisitions.
 Les prédicateurs de la Ligue.
 Souiller.

<sup>5.</sup> Comme petite-fille de Henri II, par sa mère Élisabeth de France, qui avait épousé Philippe II.

voyer vers le roy d'Espagne des ambassadeurs qui luy nommeroient pour Roy de France un prince auquel il donneroit l'insante en mariage. Voilà, messieurs, l'estat où sont les affaires. Ie voy vos visages pallir et un murmure plein d'estonnement se lever parmy vous et non sans cause : jamais peut estre il ne s'ouyt dire que si licentieusement, si effrontement on se jouast de la fortune d'un si grand et puissant Royaume, si publiquement on trafficquast d'une telle couronne, si impudemment on mist vos vies, vos biens, vostre honneur, vostre liberté à l'enchere, comme l'on faict aujourd'huy; et en quel lieu? au cœur de la France, au conspect 1 des loix, et à la veue de ce Senal; afin que vous ne soyez pas seulement participans, mais coupables de toutes les calamitez que l'on ourdit à la France. Resveillez-vous donc, messieurs, et desployez l'authorité des loix desquelles vous estes gardiens.

(Suasion de l'arrest donnée au parlement pour la manutention de la loy salique. - Du Vair, Œuvres complètes, 1641,

p. 601-607.)

# SATYRE MENIPPÉE

Nous donnons dans notre Tableau de la Littérature au xvie siècle (section I, page 31), l'histoire et l'analyse de ce pamphlet, admirable parodie des États généraux de la Ligue que Mayenne convoqua le 19 février 1593 pour l'élection d'un roi. Nous parleronsici seulement des auteurs de la Ménippée 2

Jacques Gillot, conseiller clerc au Parlement de Paris en 1573, réunissait chez lui des amis, Pierre le Roy, Nicolas Rapin, Passerat, Pithou, Florent Chrestien. C'est dans ces réunions que fut jeté le plan du pamphlet, dont chacun de ces écrivains composa une partie. Comme il contient des pièces de vers et de la prose mêlées, ils lui donnèrent le nom de Satyre Men'ppée, à l'imitation des satires en vers et en prose que composait le philosophe grec Ménippe. On doit à Gillot la harangue écrite dans un mélange d'italien bouffon et de latin macaronique qui est mise dans la bouche de Monsieur le Légat.

De Pierre Le Roy, on ne sait à peu près rien. De Thou dans son Histoire vante sa probité et sa modération. Il était chanoine de Rouen : on lui attribue l'idée générale du pamphlet, la rédaction de la première partie de la Menippée et le cadre ou l'argument des harangues.

2. Voir Lenient, Satire en France au xvi siècle, ch. VIII; et les introductions et commentaires qui précèdent ou accompagnent les éditions de la Ménippée données par Ch. Labitte (dern. édit., 1874). Ch. Read (Texte primitif de la Satire Ménip-

1. Latinisme: in conspectu, en présence. | pée, Paris, 1876), Ch. Marcilly (1882) et par 2. Voir Lenient. Satire en France au Josef Frank (Kritisch revidierter Text, n'e siècle, ch. VIII; et les introductions | mit Einleintung und erklaerenden Anmerkungen, Oppeln, 1884). Ce dernier ouvrage, très complet, résume et discute tous les travaux antérieurs sur la ques-

Nicelas Rapin, né à Fontenay-le-Comte (Poitou) en 1535, mort en 1608, avocat, puis juge à Fontenay, prévôt des maréchaux de France, et enfin grand prévôt de la connétablie, était poëte à ses heures, et tournait avec finesse et agrément le vers français et le vers latin. On lui doit les harangues de Monsieur de Lyon et du docteur Rose et quelques épigrammes latines et françaises qui terminent la Ménippée.

Jean Passerat (1534-1102) au sortir de ses études entrait comme professeur au collége de Plessis. Latiniste éminent, il succéda à Ramus dans sa chaire du Collége royal de France. Sa parole vive et piquante lui attira grand concours d'auditeurs; c'était un homme d'esprit, fin, et judicieux, d'un goût sévère; homo emunclæ naris et cui aliena vix placerent, comme l'a défini De Thou dans son Histoire (CXXVII, 17). On lui doit des épigrammes françaises et latines qui accompagnent la Mé-

nippée, et peut être la harangue (anonyme) du sieur Rieux.

Florent Chrestjen, né à Orléans en 1540, élevé dans le protestantisme, s'était converti au catholicisme au temps même des fureurs de la Ligue qu'il allait combattre dans la Ménippée. Érudit consciencieux, traducteur passable, versificateur plus que médiocre, il eut un jour une heureuse inspiration qui suffit à conserver le souvenir de son nom; c'est à lui qu'on doit la plaisante harangue, écrite en latin macare-

nique, du cardinal de Pelevé.

Pierre Pithou, l'auteur de la Harangue de Monsieur d'Aubray, jurisconsulte et érudit éminent, naquit à Troyes en 1539. Il étudia le droit sous Cujas, et les lettres sous Turnèbe, et fut reçu avocat à 21 ans. Rcpoussé du barreau de Troyes comme calviniste, il partit pour Bâle (1568), revint à Paris en 1570 après l'édit de pacification, échappa par miracle au massacre de la Saint-Barthélemy, abjura le protestantisme en 1573, entra ensuite dans la magistrature et devint sous Henri IV procureur général au Parlement de Paris. Il mourut en 1596, en laissant une réputation de science, d'intégrité et de vertu qui fit de lui, au xvie siecle, une des gloires de la magistrature et de l'érudition française.

Gilles Durant, avocat distingué du barreau de Paris, poète de talent, e st l'auteur d'une charmante pièce qui accompagne la Ménippée: Regrets funebres sur la mort de l'asne liqueur. Nous en donnons la plus grande partie.

La tradition se tait sur l'auteur de la harangue de M. de Mayenne.

la première de la Satire Ménippée.

Dans les extraits qui suivent nous reproduisons le texte de l'édition princeps d'après la reproduction qu'en a donnée M. Ch. Read, (Paris, Jouaust, 1876).

# 1. Harangue de monsieur de Lyon. 1

Messieurs, je commenceray mon propos par l'exclamation pathetique de ce Prophete royal David: Quam terribi ia judicia

i. Harangue prêtée par Nicolas Rapin de Monseigneur, donné aux évêques, a l'archeveque de Lyon, Pierre d'Espinac. remplacé e lui de Monsieur. - Ce n'est que de nos jours que le titre

tua 1, etc. « O Dieu! que vos jugements sont terribles et admirables! » Ceux qui prendront garde de bien prés aux commencements et progrez de nostre saincte Union auront bien occasion de crier les mains joinctes au ciel : « O Dieu! si vos jugements sont incomprehensibles, combien vos graces sont elles plus admirables! » et de dire avec l'apostre : Ubi abundavit delictum, ibi superabundavit et gratia . N'est-ce point chose bien estrange, Messieurs les Zelateurs 3, de veoir nostre Union maintenant si saincte, si zelée et si devote, avoir esté presque en toutes ses parties composée de gens qui, auparavant 4 les sainctes Barricades, estoient tous tarez et entachez de quelque note mal solfiée<sup>5</sup>, et mal accordante avec la justice, et par une miraculeuse metamorphose, veoir tout à un coup l'atheisme converty en ardeur de devotion; l'ignorance, en science de toutes nouveautez; et curiosité de nouvelles 6; la concussion, en pieté et en jeusne; la volerie, en generosité et vaillance : bref, le vice et le crime transmués en gloire et en honneur? Cela sont des coups du Ciel, comme dit Monsieur le Lieutenant, de pardieu! Je dy si beaux<sup>8</sup> que les François doivent ouvrir les yeux de leur entendement pour profondement considerer ces miracles, et doivent là dessus les gens de bien, et de biens<sup>9</sup>, de ce Royaume rougir de honte avec presque toute la Noblesse, la plus saine partie des Prelats et du Magistrat 10, voire les plus clairvoyants qui font semblant d'avoir en horreur ce sainct et miraculeux changement. Car qui a il au monde de plus admirable, et que peut Dieu mesme faire de plus estrange, que de veoir tout en un moment les valets devenus maistres; les petits estre faicts grands, les pauvres, riches; les humbles, insolents et orgueilleux: veoir ceux qui obeissoient commander: ceux qui empruntoient, prester à usure : ceux qui jugeoient, estre jugez : ceux qui emprisonnoient, estre emprisonnez : ceux qui estoient debout, estre assis? O cas merveilleux! o mystères grands! o secrets du profond cabinet de Dieu, inconnuz aux chetifs mortels! les aulnes des boutiques sont tournees en pertuisanes : les escritoires en mosquets 11, les breviaires en rondaches; les sca-

<sup>1.</sup> Psaumes, LXV, 3. 2. Où le péché a abondé, la grâce de

Dieu a été encore plus abondante (saint Paul, Ep. aux Romains, V, 20.) 3. Zélés partisans de la Ligue.

<sup>4.</sup> Avant.

<sup>5.</sup> De quelque fausse note.

<sup>6.</sup> Avidité de changements.

<sup>7.</sup> Mayenne, lieutenant-général du covaume.

<sup>8.</sup> Et ces coups du ciel, je les déclare si beaux.

<sup>9. «</sup> Presque tout ce qu'il y avoit en France, dit de Thou (liv. xcviii), de riches et de personnes d'houneur avoient la Ligue en abomination. » (Labitte.)

<sup>10.</sup> Magistrature, latinisme (magistratus). Cf. plus haut, p. 4!, n. 10.

<sup>11.</sup> Mousquets.

pulaires en corselets, et les capuchons en casques et salades ! N'est ce pas une autre grande et admirable conversion, de la plus-part de vous autres, Messieurs les Zelez, entre lesquels je nommeray par honneur les sieurs de Rosne, de Mandreville, la Mothe Serrand, le chevalier Breton 1, et cinquante autres des plus signalez de nostre party qui me ferovent faire une hyperbate<sup>2</sup> et parenthese trop longue (que ceux que je ne nomme point m'en sachent gré)? N'est-ce pas, dis-je, grand cas que vous estiez tous n'agueres en Flandres portants les armes politiquement<sup>3</sup>, et employants vos personnes et biens contre les archicatholiques Espagnols, en faveur des Heretiques des Pays-Bas, et que vous vous sovez si catholiquement rangez tont à un coup au giron de la saincle Ligue? et que taut de bons matois, banqueroutiers, saffraniers, desesperez, haut-gourdiers, et forgueurs, tous gens de sac et de corde, se soyent jettez si courageusement et des premiers en ce sainct party, pour faire leurs affaires et soyent devenus catholigues, a double rebras 8, bien loin devant 9 les autres? O vrays patrons 10 de l'enfant prodigue dont parle l'Evangile! o devots enfants de la messe de minuict : o sainct Catholicon d'Espagne 11, qui es cause que le prix des messes est redoublé, les chandelles benistes rencheries, les offrandes augmentees et les saluts multipliez; qui es cause qu'il n'y a plus de perfides, de voleurs, d'incendiaires, de faulsaires, de coupe-gorges et de brigands : puis que par ceste saincte conversion, ils ont changé de nom, et ont pris cet honorable tiltre de Catholigues zelez, et de Gendarmes de l'eglise militante! O deifiques doublons d'Espagne, qui avez eu ceste efficace de nous faire tous rajeunir, et renouveler en

discours.

5. Gens au gourdin levé. 6. Faux monnayeurs. Le sieur de Mandreville qu'on vient de citer, avait été convaineu de fausse monnaie. 9. Bien loin en avant des autres. 10. Modèles.

<sup>1.</sup> Compaguons du duc d'Anjou dans l'expédition de Flandres (1581). Voir de Thou, livre Lxvi (Labitte). 2. Interversion de l'ordre naturel du

<sup>3.</sup> Dans le parti des Politiques. 4. Gens faillis. Les banqueroutiers, dans certains pays, étaient condamnés à porter un bonuet jaune.

<sup>7.</sup> Jeu de mots sur catholique et Lique.
8. A double repli; c'est-à-dire catholiques de qualité double, supérieure; expression empruntée à Rabelais (II, 8 et IV, 4). Il y a aussi ici un jeu de mots sur les doublons d'Espagne. Cf. plus bas: O déifiques doublons d'Espagne; etc.

<sup>10.</sup> Modeles.

11. Jeu de mots sur catholicon, qui signifiait proprement électuaire, remêde universel, et qui rappelle le mot catholique (de xabolus, univ res ). Les auteurs de la Ménippée imaginent le roi d'Espagne faisant vendre un catholicon fielaté, n'ayant rien de commun avec le véritable catholicon qui sauve les âmes. « Ayant appris que le catholicon simple de Rome n'avait d'autres effets que d'édifier les âmes, et causer salut et béatitude en l'autre monde seulement, se faschant d'un si long terme, (il) s'estoit advisé.... de sophistiquer ce catholicon, si bien qu'à force de le manier, remuer, alambiquer, calciner, sublimer, il en avoit composé... un électuaire souverain, etc. » (Sat. Ménéd. Labitte, p. 4).

une meilleure vie! C'est ce que dit nostre bon Dieu parlant à son Pere en sainct Matthieu, chap. x1: Abscondisti a prudentibus et sapientibus, et revelasti ea parvulis? 1 Certes, Messieurs, il me semble reveoir ce bon temps, auguel les Chrestiens, pour expier leurs crimes, se croisoient2 et alloient faire la guerre oultre mer, comme pelerins, contre les mescreants et infideles...

(La Satyre Menippée ou la vertu du catholicon d'Espagne. - Edition Ch. Read. p. 120.)

# 2. Harangue du sieur de Rieux, sieur de Pierre-Font? pour la noblesse de l'Union.

Messieurs, je ne sçay pourquoi on m'a deputé pour porter la parole en si bonne Compagnie, pour toute la noblesse de nostre party. Il faut bien dire qu'il y a quelque chose de divin en la saincte Union, puisque par son moyen, de Commissaire d'Artillerie assez malotru, je suis devenu Gentilhomme, et Gouverneur d'une belle Forteresse : voire que je me puis esgaler aux plus grands, et suis un jour pour monter bien haut, à reculon, ou autrement. J'ay bien ocasion de vous suivre, Monsieur le Lieutenant, et faire service à la noble Assemblee, à bis ou à blancq<sup>8</sup>, à tort ou à droit, puisque tous les pauvres prestres, moynes et gens de bien, devots catholiques, m'apportent des chandelles?, et m'adorent comme un sainct Macabée, du temps passé. C'est pourquoy je me donne au plus viste des Diables, que si aucun de mon gouvernement s'ingere à parler de paix, je le courray 10 comme un loup gris 11. Vive la guerre! il n'est que d'en avoir, de quelque part qu'il vienne. Je voy je ne sçai quels degoustez de nostre noblesse qui parlent de conserver la

2. Prenaient la croix.

vendu à Henri IV par le gouverneur que les Seize mirent à la place de nieux, fut détruit dans les luttes civiles qui eurent lieu au commencement du regne de Louis XIII. Il a été restauré dans ces dernières années (1858-1868).

4. Et suis destiné à monter un jour.

5. Au gibet.

6. De marcher avec vous.

Mayenne.

8. A pain bis ou blanc, de quelque mazière que ce soit.

9. Cierges. 10. Je lui courrai sus.

11. Vieux loup.

<sup>1.</sup> Tu as caché ces choses aux savants | et aux sages, et les a révélées aux pe-

<sup>3.</sup> Le sieur de Rieux, ancien petit commis des vivres, aventurier, pillard, avait reçu des Seize la garde du château de Pierrefonds, qui était tombé en 1888 au pouvoir des Ligueurs. Il le défendit contre les attaques du duc d'Épernon (1591) te du maréchal de Bi na (1592), il y vi-vait de vols, ranconnar le pays et pillant les voitures publiques, urpris dans une de ses courses par la vnison royaliste de Compiègne, il fut seudu à Noyon (1594). - Le château de Pierrefonds,

religion et l'Estat tout ensemble : et que les Espagnols perdront à la fin l'un et l'autre si on les laisse faire. Quant à moy je n'entends point tout cela: pourveu que je leve tousjours les tailles, et qu'on me paye bien mes appointements, il ne me chaut que i deviendra le Pape, ny sa semme. Je suis aprés mes intelligences pour prendre Noyon: si j'en puis venir à bout, je seray evesque de la ville et des champs 3, et feray la moue à ceux de Compiegne. Cependant je courray la vache et le manant, tant que je pourray : et n'y aura paysan, laboureur ny marchand autour de moy, et à dix lieues à la ronde, qui ne passe par mes mains, et qui ne me paye taille ou rançon. Je scay des inventions pour les faire venir à raison : ie leur donne le frontal de corde liee en cordeliere 3: je les pends par les aisselles, je leur chauffe les pieds d'une pelle rouge, je les mets aux fers et aux ceps : je les enferme en un four, en un cossre percé plein d'eau : je les pends en chapon rosty : je les fouette d'estrivieres : je les sale : je les fais jeusner: je les attache estenduz dedans un ban: bref j'ay mille gentils movens pour tirer la quinte-essence de leurs bourses et avoir leur substance pour les rendre belistres 6 à jamais, eux et toute leur race. Que m'en soucié je, pourveu que j'en aye? Qu'on ne me parle point là-dessus du poinct d'honneur, je ne sçai que 7 c'est; il y en a qui se vantent d'estre descenduz de ces vieux chevaliers François qui chasserent les Sarrazins d'Espagne et remirent le Roy Pierre en son Royaume<sup>8</sup>: les autres se disent estre de la race de ceux qui allerent conquerir la terre saincte avec Sainct Loys: les autres de ceux qui ont remis les Papes en leur Siege par plusieurs fois, ou qui ont chassé les Anglois de France et les Bourguignons de la Picardie : ou qui ont passé les monts, aux conquestes de Naples et de Milan, que le roy d'Espagne a usurpé sur nous. Il ne me chaut de tous ces tiltres et panchartes ni d'armoiries, tymbrées ou non tym-

1. Il ne m'importe ce que, etc.
2. Je suis en train de me ménager des intelligences dans la place. Novon fut re-pris par la Ligue en février 1593. 3. Noyon était un évêché. Pour com-

plus loin, n'a point lu les livres ni les historiens, brouille à plaisir les faits. Le prince Henri de Bourgogne a, au on-zième siècle, conquis le Portugal sur les Sarrasins et fondé la maison de Bragance. Au quatorzième siècle Duguesclin trone qu'occupait son frère Pierre le Cruel.

prendre le trait. il faut se rappeler le proverbe qui appelait un pendu un évêque | a été rétablir H nri de Transtamare sur le donnant la benediction avec les pieds.

<sup>4.</sup> Novon regarde Compiègne, et de Rieux fut pendu en face de Compiègne.

<sup>5.</sup> Qui leur serre le front.

<sup>6.</sup> Gueux, mendiants.

<sup>7.</sup> Ce que c'est.

<sup>8.</sup> De Rieux qui, comme il s'en vante

<sup>9. «</sup> Ceux qui estoient commis au mes-nagement de nostre France, au lieu de soulager des tailles, aydes et subsides les pauvres sujects affligez d'une longue guerre, introduisment une nouvelle dace (contribution) sous le nom de pancharte,

brées: je veux estre vilain de quatre races 1, pourveu que je recoive tousjours les tailles, sans rendre compte. Je n'ay point leu les livres, ny les histoires, et annales de France et n'ay que faire de scavoir s'il est vray qu'il v ait eu des l'aladins et Chevaliers de la Table ronde qui ne faisoyent profession que d'honneur et de deffendre leur Roy et leur pays, et fussent plustost morts que de recevoir un reproche, ou souffrir qu'on eust faict tort à quelqu'un. J'ay ouy conter à ma grand mere, en portant vendre son beurre au marché, qu'il y a eu autrefois un Gaston de Foix, un Comte de Dunois, un La Hire, un Poton<sup>2</sup>, un capitaine Bayart, et autres, qui avoyent faict rage pour ce poinct d'honneur, et pour acquerir gloire aux François. Mais je me recommande à leurs bonnes graces pour ce regard 3. J'ay bonne espée, et bon pistolet : et n'y a Sergent ny Prevost des Mareschaux qui m'osast adjourner ; advienne qui pourra, il me sussit d'être bon Catholique 5. La justice n'est pas faicte pour les gentilshommes comme moy. Je prendray les vaches et les poules de mon voisin quand il me plaira: je leveray 6 ses terres, je les renfermeray avec les miennes dedans mon clos, et si n'en oseroit7 grommeler. Tout sera à ma bienseance. Je ne souffriray point que mes subjets payent de taille, sinon à moy. Et vous conseille, Messieurs les Nobles, d'en faire tous ainsi. Aussi bien n'y a il que les Tresoriers et Financiers qui s'en engraissent, et usent de la substance du peuple, comme des choux de leur jardin... Id., p. 161.)

# 3. Harangue <sup>8</sup> de monsieur d'Aubray <sup>9</sup> pour le Tiers-Estat.

Tout est à vous, Messieurs, qui nous tenez le pied sur la gorge et qui remplissez nos maisons de garnisons. Nos privileges et franchises anciennes sont à vau-l'eau. Nostre Hostel-de-Ville que i'av veu estre l'asseuré refuge du secours des Roys en leur ur-

aui estoit une imposition pour tout le Français, je m'en rapporte à ces héros. royaume d'un sol par livre de chaque genrée vendue. Est Pasquier, Lettres, tome II, page 350).

i. Par tous les aïeux, par les grands parents du côte paternel et du côte ma-

2. Poton de Xaintrailles, maréchal de France, mort en 1461.

3. Pour ce qui est de la gloire des des politiques.

4. Citer à comparaître à un jour déterminé.

5. A la façon des Ligueurs.

J'enlèverai, je m'approprierai.
 Et toutefois il (mon voisin) n'en ose-

rait, etc.

8. Composée par Pierre Pithou.

9. Claude d'Aubray, le chef du parti

gentes affaires, est à la boucherie 1. Nostre Cour de Parlement est nulle.... et l'université devenue sauvage . Mais l'extremité de nos miseres est qu'entre tant de malheurs et de necessitez, il ne nous est pas permis de nous plaindre ni demander secours; et faut, qu'avants la mort entre les dents, nous disjons que nous nous portons bien, et que nous sommes trop heureux d'estre malheureux pour si bonne cause. O Paris, qui n'es plus Paris mais une spelonque \* de bestes farouches, une citadelle d'Espagnols, Wallons et Neapolitains, un asyle, et seure retraite de voleurs, meurtriers et assassinateurs, ne veux-tu jamais te ressentir de ta dignité et te souvenir qui tu as esté, au prix de ce que tu es? Ne veux-tu jamais te guarir de ceste frenesie qui. pour un legitime et gratieux Roy, t'a engendré cinquante Roytelets, et cinquante tyrans? Te voilà aux fers! te voilà en l'Inquisition d'Espagne, plus intolerable mille fois et plus dure à supporter aux esprits nez libres et francs, comme sont les François, que les plus cruelles morts dont les Espagnols se scauroient adviser! Tu n'a peu supporter une legere augmentation de tailles et d'offices s et quelques nouveaux edicts qui ne t'importoient nullement, et tu endures qu'on pille tes maisons, qu'on te rançonne jusques au sang, qu'on emprisonne les Senateurs<sup>6</sup>, qu'on chasse et banisse tes bons citoyens et conseillers, qu'on pende, qu'on massacre tes principaux magistrats. Tu le vois, et tu l'endures! Tu ne l'endures pas seulement, mais tu l'approuves, et le loues, et n'oscrois et ne scaurois faire autrement! Tu n'as peu supporter ton Roy, si debonnaire...: que dis-je? peu supporter? c'est bien pis : tu l'as chassé de sa Ville, de sa maison, de son lict! Quoy chassé? tu l'as poursuivy! Quoi poursuivy? tu l'as assassiné, canonizé l'assassinateur<sup>7</sup>, et faict des seux de joye de sa mort. Et tu vois maintenant combien ceste mort l'a prouffité, car elle est cause qu'un autre 8 est monté en sa place, bien plus vigilant, bien plus laborieux, bien plus guerrier, et qui scaura bien te serrer de plus prés, comme tu as, à ton dam<sup>9</sup>, déjà experimenté.

Je vous en prie, Messieurs, s'il est permis de jetter encore ces derniers abois en liberté, considerons un peu quel bien et

<sup>1.</sup> Au pillage. Jeu de mot sur le nom de Charles Boucher prévôt des marchands favorable à la Ligue.

<sup>2.</sup> Les sciences, les études, y sont abandonnées.

<sup>3.</sup> Caverne, latinisme 'spelunca'.
4. Soldats composant la garnison de Philippe II à Paris.

<sup>5.</sup> Augmentation du prix des offices, des charges qui s'achetaient. 6. Il désigne par là les membres du

parlement. Cf. plus haut, p. 4!.
7. Jacques Clément.

<sup>8.</sup> Henri IV.

<sup>9.</sup> Dommage (de damnum), dépens.

quel prouffit nous est venu de ceste detestable mort, que nos Prescheurs nous faisoient croire estre le seul et unique moyen

pour nous rendre heureux...

O que nous eussions esté heureux, si nous eussions esté pris dès le lendemain que fusmes assiegez 1.... Nos reliques seroient entieres 2, les anciens joyaux de la Couronne de nos Roys ne seroient point fonduz, comme ils sont! Nos fauxbourgs seroient en leur estre 3, et habitez comme ils estoient, au lieu qu'ils sont ruinez, deserts et abatuz. Nostre ville seroit riche, opulente et peuplée; comme elle estoit: nos rentes de l'Hostel de-Ville nous seroient payées: au lieu que vous en tirez la mouelle et le plus clair denier 1! Nos fermes des champs seroient labourées et en recevrions le revenu, au lieu qu'elles sont abandonnées desertes et en friche! Nous n'aurions pas veu mourir cent mille personnes de faim, d'ennuy 2 et de pauvreté, qui sont morts en trois mois, par les rues et dans les hospitaux, sans misericorde et sans secours!

Apprenez douc, villes libres, apprenez par nostre dommage, à vous gouverner d'ores en avant d'autre facon : et ne vous laissez plus enchevestrer, comme avons faict, par les charmes et enchentements des prescheurs, corrompus de 6 l'argent, et de l'esperance que leur donnent les princes qui n'aspirent qu'à vous engager 7 et rendre si foibles et si souples, qu'ils puissent jouir de vous, et de vos biens, et de vostre liberté à leur plaisir! Car ce qu'ils vous font entendre de la religion, n'est qu'un masque dont ils amusent les simples, comme les renards amusent les pies de leurs longues queues, pour les attraper et manger à leur ayse. En vistes-vous jamais d'autres, de ceux qui ont aspiré à la domination tyrannique sur le peuple, qui n'ayent pas toujours pris quelque tiltre specieux de bien public ou de religion? Et toutes fois quand il a esté question de faire quelque accord 8, tousjours leur interest particulier a marché devant, et ont laissé le bien du peuple en arrière, comme chose qui ne les touchoit point; ou bien, s'ils ont esté victorieux, leur

<sup>1.</sup> Si Henri IV s'était immédiatement me paré de Paris.

<sup>2.</sup> Voir dans le même discours le passage suivant : « Ou sont nos chasses ? ou sont nos precieuses reliques ? Les unes sont fondues et maugees ; les autres sont enfoncees en terre de peur des volcurs et pes sacrileges, ctc. »

<sup>3.</sup> En leur état (primitif).

<sup>4.</sup> Au lieu que vous en tirez le meilleur, que vous les épuisez (pour soutenir le lutte).

Souffrance.
 Par.

<sup>7.</sup> Enlacer.

<sup>8.</sup> Convention.

fin a toujours esté de subjuguer et mastiner le peuple, duquel ils s'estoient avdez à parvenir au dessus de leurs desirs. Et m'esbahy, puisque toutes les histoires tant anciennes que modernes, sont pleines de tels exemples, comment se trouve\* encore des hommes si pauvre d'entendement, de s'embattre et s'envoler à ce faux leurre. L'histoire des guerres civiles, et de la revolte qui se fit contre le Roy Loys XIº est encore recente. Le Duc de Berry son frère, et quelques Princes de France suscitez, et encouragez par le Roy d'Angleterre, et encore plus par le Comte de Charolois, ne prindrent autre couleur de lever les armes que pour le bien et soulagement du peuple et du Royaume; mais enfin quand il falut venir à composition 6, on ne traitta que de lui augmenter son appanage et donner des offices et des appointements à tous ceux qui l'avoient assisté, sans faire mention du public, non plus que du Turcq. Si vous prenez plus haut, aux Annales de France, vous verrez les factions de Bourgongne et d'Orleans, avoir toujours esté colorées du soulagement des tailles, et du mauvais gouvernement des affaires; et neanmoins l'intention des principaux chess n'estoit que d'empieter l'authorité au Royaume, et advantager une maison sur l'autre 8, comme l'issue a toujours faict foy. Car enfin le Roy d'Angleterre emportoit toujours quelque lippée pour sa part, et le Duc de Bourgogne ne s'en departoit jamais sans une ville, ou une contrée qu'il retenoit pour son butin. Quiconques voudra prendre loisir de lire ceste histoire, y verra nostre miserable siecle naisvement representé: il y verra nos predicateurs, boutefeux, qui ne laissoient pas de s'en mesler, comme ils font maintenant, encore qu'il ne fust nullement question de religion. Ils preschoient contre leur Roy, ils le faisoient excommunier, comme ils font maintenant: ils saisoient des propositions à la Sorbonne contre les bons citoyens, comme ils font maintenant, et pour de l'argent, comme maintenant. On y veoit des massacres, des tueries de gens innocents et des fureurs populaires, comme les nostres. Nostre miguon le feu Duc de Guyse, y est representé en la personne du Duc de Bourgongne, et nostre bon protecteur le Roy

<sup>1.</sup> Abåtardir.

<sup>2.</sup> Il se trouve.

<sup>3.</sup> Si pouvres... de, assez pauvres.....

<sup>4.</sup> S'embattre, s'envoler, métaphores tirées de la fauconnerie : se jeter sur, preudre son vol vers ce lenrre.

<sup>5.</sup> Ligue du bien public (1465).

<sup>6.</sup> Arrangement.

<sup>7.</sup> Prendre plus d'autorité dans l'État. 8. Et obtenir pour leur maison des avantages plus grands que la maison ri-

<sup>9.</sup> Ce qu'on pout prendre avec la lèvre (lippe), bouchée.

d'Espagne en celle du Roy d'Angleterre. Vous y voyez nostre credulité et simplicité, suivies de ruines et desolations, et de saccagements et bruslements de villes et fauxbourgs, tels qu'avons veu et voyons tous les jours sur nous et sur nos voisins. Le bien public estoit le charme et ensorcellement qui bouchoit l'oreille à nos predecesseurs : mais l'ambition et la vengeance de ces deux grandes Maisons en estoient la vraye et primitive cause, comme la fin le descouvrit....

(ld.; pages 175 et suiv.; 235, 236; 242 et suiv. 1.)

1. La Satire Ménippée contient des pièces de vers en latin et en français. Voici quelques pièces françaises.

De Montfaucon et des Seize de Paris. A chacun le sien, c'est justice : A Paris, seize quarteniers 1 : A Montfaucon, seize piliers. C'est à chacun son bénéfice.

Sur les doubles croix de la Ligue. Mais, dites-moi, que signifie Que les ligueurs ont double croix ? C'est qu'en la Ligue on crucifie Jesus-Christ encore une fois 2.

De l'élection du duc de Guyse 3.

La Ligue, se trouvant camuse Et les ligueurs bien estonnez, Se sont advisez d'une ruse, C'est de se faire un roy sans nez.

Response pour le duc de Guyse. Le petit Guisard fait la nique A tous vos quatrains et sonnets; Car estant camus et punais, Il ne sent point quand on le pique.

A mademoiselle ma commère sur le trespas de son asne 4.

Depuis que la guerre enragee Tient nostre muraille assiegee Par le dehors, et qu'au dedans On nous faict allonger les dents Par la faim qui sera suivie D'une autre fin de nostre vie, Je jure que je n'ay point eu Douleur qui m'ait tant abbatu. Et qui m'ait semblé plus amere, Que pour vostre asne, ma commere!

 Les chefs des seize quartiers de la ville, les Seize.
 Allusion à la double croix de Lorraine.
 Le jeune duc de Guise, que la Lique présentait comme candidat à la couronne, ctait camus.

4. Cette pièce est de Gilles Durant, voir page 41.

Vostre asne, hélas ! o quel ennuy ! Je meurs quand je repense à luy, Vostre asne, qui par advanture, Fut un chef-d'œuvre de nature, Plus que l'asne Apuleyen 1. Mais quoi ? la mort n'espargne rien : Il n'y a chose si parfaicte Qui ne soit par elle deffaicte. Aussi son destin n'estoit pas Qu'il deust vivre exempt du trespas : Il est mort et la Parque noire A l'eau du Styx l'a mené boire, Styx, des morts l'eternel séjour Qui n'est plus passable 2 au retour. Je perds le sens et le courage 3, Quand je repense à ce dommage, Et tousjours depuis en secret Mon cœur en gemit de regret : Tousjours, en quelque part que j'aille, En l'esprit me revient la taille, Le maintien et le poil poly De cet animal tant joly; J'ai tousjours en la souvenance Sa façon et sa contenance : Car il sembloit, le regardant, Un vray mulet de president, Lorsque d'une gravité douce, Couvert de sa petite housse, Qui jusqu'au bas lui devalloit 4, A Poulangis 5 il s'en alloit, Parmy les sabions et les fanges Portant sa maistresse à vendanges, Sans jamais broncher d'un seul pas Car Martin souffert ne l'eust pas, Martin qui tousjours par derriere Avoit la main sur sa croupierc.

Au surplus un asne bien faict, Bien membru, bien gras, bien refaict 6,

1 L'Ane d'Apulée; allusion au roman d'A-pulée dont le héros Lucius est métamorphosé en âne. — Scaudes Apuletien. 2. Qu'on ne peut plus repasser: Stygis ir remeabilis unda.

3. Fermelé d'âme.

4. Descendait. 8. Village de la Hante-Marne.

6. Bien entretenv.

IV. - AUTEURS DE MÉMOIRES, LETTRES, HISTOIRES, ETC.

# LA NOUE

1531-1591.

FRANÇOIS DE LA NOUE, dit BRAS DE FER, grand capitaine et grand écrivain, naquit en 1531 en Bretagne, d'une famille alliée aux Matignon et aux Chateaubriand. Il servit sous Brissac en Italie et dans les Pays-Bas, se convertit au protestantisme (1557), s'enrôla sous Condé, et, après la prise d'Orléans et de Saumur (1567), reçut des protestants le commandement du Poitou, de l'Aunis et de la Guyenne. Au siège de Fontenay-le-Comte, il eut le bras gauche fracassé d'un coup d'arquebuse, et dès lors porta un bras de fer qui lui valut son surnom. Après la paix de Saint-Germain (8 août 1570), il alla combattre les Espagnols en Flandre, leur prit Valenciennes et Mons, mais

Un asne doux et debonnaire. Qui n'avoit rien de l'ordinaire, Mais qui sentoit avec raison Son asne de bonne maison: Un asne sans tache et sans vice, Né pour faire aux dames service, Et non point pour estre sommier 1 Comme ces porteurs de fumier, Ces pauvres baudets de villagé, Lourdauds, sans cœur et sans courage, Qui jamais ne prennent leur ton Qu'à la mesure d'un baston. Votre asne fut d'autre nature, Et couroit plus belle advanture: Car, à ce que j'en ay appris, 11 estoit bourgeois de Paris: Et de fait par un long usage Il retenoit du badaudage : Et faisoit un peu le mutin Quand on le sangloit trop matin. Toutessois je n'ay cognoissance S'il y avoit eu sa naissance: Quoiqu'il en soit, certainement il y demeura longuement, Et soustint la guerre civile Pendant les sieges de la ville, Sans jamais en estre sorty, Car il estoit du bon party : Dà 3; et si 4 le sit bien paroistre,

1. Bête de somme.

Quand le pauvret aima mieux estre Pour l'Union en pieces mis, Que vif se rendre aux ennemis: Tel Seize qui de foy se vante, Ne voudroit ainsi mettre en vente Son corps par pieces estallé, Et veux qu'on l'estime zelé.

Or bien, il est mort sans envie 1, La Ligue luy cousta la vie : Pour le moins eut-il ce bonheur, Que de mourir au lict d'honneur, Et de verser son sang à terre Parmy les efforts de la guerre Non point de vieillesse accablé, Rogneux, galeux, au coing d'un blé. Plus belle fin luy estoit due : Sa mort fut assez cher vendue; Car au boucher qui l'acheta Trente escuz d'or sol 2 il cousta : La chair par membre despecee Tout sor dain en fut dispersec Au légat, et le vendit-on Pour veau peut estre, ou pour mouton De cette façon magnifique,

En la necessité publique, O rigueur estrange du sort! Vostre asne, ma commerc, est mort, Votre asne, qui par advanture Fut un chef-d'œuvre de nature!

<sup>2.</sup> A Paris. 8. Oui-dà.

<sup>4.</sup> Et aussi.

<sup>1.</sup> Regret. 2. L'ecu sol était la plus ancienne monnais d'or appelée écu.

assiégé dans cette dernière ville par le duc d'Albe, il dut se rendre (2) septembre 1572); cette campagne malheureuse le sauva du massacre du 24 août. Il prit en novembre 1573 le gouvernement de la Rochelle qu'il défendit contre les troupes royales, se prononça pour Henri IV contre la Ligue, repartit combattre les Espagnols, fut fait prisonnier, livré au duc de Parme, et, après une dure captivité au château de Limbourg, échangé en 1585 contre le comte d'Egmont prisonnier du roi de Navarre, à condition de ne jamais prendre les armes contre les Espagnols, tant était grand l'effroi qu'il leur inspirait. A l'avénement de Henri IV, il accompagna le nouveau roi dans ses expéditions, à Arques, Ivry, au siége de Paris où il fut blessé. Il périt au siége de Lamballe, le 4 août 1591.

Pendant sa captivité au château de Limbourg, il écrivit un abrégé des Vies de Plutarque aujourd'hui perdu, et commença ses Discours politiques et militaires. Ils sont au nombre de vingt-six; les quatre premiers contiennent le tableau de la France pendant les premières guerres civiles; les autres des considérations sur l'état de la moblesse, sur la stratégie, sur la politique des seuverains chrétiens, sur des questions religieuses, etc. Le vingt-sixième et dernier est une biographie qui s'étend de 1562 à 1570 et qui a été souvent imprimée sous le titre de

Mémoires 1.

Voir sur ses œuvres notre Tableau de la Littérature au xvie siecte, page 29.

Dans les extraits qui suivent, nous reproduisens le texte de l'édition originale (Bâle, 1587).

# 1. Plainte des protestants.

Les principaux de la Religion<sup>3</sup>, qui ouvroyent les yeux pour la conservation tant d'eux que d'autruy, ayant fait un gros amas de ce qui s'estoit fait contr'eux et de ce qui se brassoit encore, disoyent qu'indubitablement on les vouloit miner peu à peu, et puis tout à un coup leur donner le coup de la mort. Des causes qu'ils alleguoyent, les unes estoyent manifestes et les autres secrettes. Quant aux premieres, elles consistoyent es <sup>3</sup> desmantelmens d'aucunes villes <sup>5</sup>, et construction de citadelles es lieux où ils avoyent l'exercice public <sup>5</sup>, plus es massacres qui en plusieurs endroits se commettoyent, et en assassinats de gentils hommes signalez (de quoy on n'avoit peu obtenir aucune justice); aux menaces ordinaires qu'en bref <sup>6</sup> ils ne leveroyent pas

réformée.

<sup>1.</sup> On a encore de La Noue des remarques sur l'histoire de Guichardin, imprimées en marge de la traduction de Chassedey. Paris, 1568 et 1577, Genève, 1578 et 1582.

<sup>2.</sup> Les principaux chess de la religion

<sup>3.</sup> Dans les.

<sup>4.</sup> De certaines villes. 5. De leur culte.

<sup>6.</sup> Qu'avant peu de temps.

la teste si haut; et singulierement en la venue des Suysses (combien que le duc d'Albe fust desjà passé en Flandres 1), lesquels n'avoyent esté levez que pour la crainte simulee de son passage. Quant aux secrettes 2, ils mettoyent en avant aucunes lettres interceptees, venantes de Rome et d'Espagne, où les desseins qu'on vouloit executer se descouvrirent fort à plain, la resolution prise a Bayonne avec le duc d'Albe d'exterminer les Huguenots de France et les Gueux \* de Flandres; de quoy on avoit esté averty par ceux de qui on ne se doutoit pas. Toutes ces choses, et plusieurs autres dont je me tais resveilloyent fort ceux qui n'avoyent pas envie qu'on les prist endormis. Et me recorde 4 que les chess de la religion firent en peu de temps trois assemblees, tant à Valery qu'à Chastillon, où se trouverent dix ou douze des plus signalez gentils hommes, pour deliberer sur les occurrences presentes et cercher des expediens legitimes et honnestes, pour s'asseurer entre tant de frayeur 6, sans venir aux derniers remedes. Aux deux premieres, les opinions furent diverses... Mais à la troisieme, qui se fit avant qu'un mois fust escoulé, les cerveaux s'eschaufferent davantage, tant pour les considerations passees que pour nouveaux avis qu'on eut... Et y eut quelques uns qui estoyent là, plus sensitifs 7 et impatiens que les autres, qui tindrent ce langage : « Comment ? veut-on attendre qu'on nous vienne lier les pieds et les mains et puis qu'on nous traine sur les eschassaux de Paris, pour assouvir, par nos morts honteuses 8 la cruauté d'autruy? Quels avis fautil plus attendre? Voyons nous pas desjà l'ennemy estranger, qui marche armé vers nous, et nous menace de vengeance?... Avons nous mis en oubli que plus de trois mille personnes de nostre Religion sont peries par morts violentes depuis la paix, pour lesquelles toutes nos plaintes n'ont jamais peu obtenir autre raison que des responses frivoles, ou des dilations \* trompeuses? Si c'estoit le vouloir de nostre Roy que nous sussions ainsi outragez et vilipendez, par avanture le supporterions-nous plus doucement? Mais puisque nous scavons que cela se fait par ceux qui se couvrent de son nom, et qui nous veulent oster l'acces envers luy et sa bien vueillance, afin qu'estans

Chercher.

<sup>1.</sup> On avait enrôlé des Suisses en apparence pour se désendre contre le duc d'Albe, en réalité pour réduire les protestants.

<sup>2.</sup> Quant aux causes secrètes.

<sup>3.</sup> Nom donné aux habitants des Flondres soulevés contre la domination espagnole.

<sup>4. 11</sup> me souvient.

<sup>6.</sup> Pour se mettre en sécurité au milieu de tant de sujets de crainte.

<sup>7.</sup> Impressionnables.

<sup>8.</sup> Ignominieuses.

<sup>9.</sup> Delais,

destituez de tout support et aide nous demeurions leurs esclaves ou leur proye, supporterons-nous telles insolences? Nos peres ont eu patience plus de quarante ans, qu'on leur a fait esprouver toutes sortes de supplices pour la confession du nom de Jesus Christ, laquelle cause nous maintenons aussi. Et à ceste heure que, non seulement les familles et bourgades, mais les villes toutes entieres, sous l'authorité et benefice de deux edicts royaux, ont fait une declaration de foy si notoire, nous serions indignes de porter ces deux beaux titres de chrestien et de gentilhomme, que nous estimons estre l'honneur de nos ornemens¹, si, par nostre negligence ou lascheté, en nous perdant, nous laissions perir une si grande multitude de gens. Pourquoy ² nous vous supplions, messieurs, qui avez embrassé la defense commune, de prendre promptement une bonne resolution, car l'affaire ne requiert plus qu'on temporise. »

(Discours politiques et militaires, XXVI: Observations sur plusieurs choses advenues aux trois premiers troubles. Seconds troubles. — Edit. princeps, Bâle, 1587, in-4°; pages 605-608).

#### 2. Portrait d'un soldat.

Peu après, la trefve se fit entre les deux armees, à laquelle succeda la paix, qui fut occasion que chacun mit les armes bas. Ce fut une grande fatigue d'avoir esté si long temps en campagne par chaud, par froid, et chemins difficiles, et quasi tous jours en terres ennemies, où les propres paysans faisoyent autant la guerre que les soldats ; qui s sont inconveniens où se trouva plusieurs fois ce grand chef Annibal, quand il fut en Italie. Alors est-ce une belle escole de voir comment on acommode les conseils à la necessité. Du commencement tels labeurs sont si odieux, qu'ils font murmurer les soldats contre leurs propres chess; puis, quand ils se sont un peu accoustumez et endurcis à ces penibles exercices, ils viennent à entrer en bonne opinion d'eux-mesmes, voyans qu'ils ont comme surmonté ce qui espouvante tant de gens et principalement les delicats. Voilà quelles sont les belles galleries et les beaux promenoirs des gens de guerre, et puis leur lit d'honneur est un fossé où une harquebusade les aura renversez. Mais tout cela à la verité est digne de remuneration et de louange, mesmement quand ceux qui marchent par ces sentiers, et souffrent ces travaux, maintiennent

<sup>1.</sup> Nos ornements les plus honorables.

<sup>3.</sup> Toutes choses qui sont, etc.

<sup>2.</sup> C'est pourquoy.

<sup>4.</sup> Surtout.

une cause honneste, et en leurs procedures se monstrent pleins de valeur et de modestie.

Or, si quelqu'un en ces lamentables guerres a grandement travaillé et du corps et de l'esprit, on peut dire que c'a esté M. l'Admiral 1; car la plus pesante partie du fardeau des afaires et des peines militaires, il les a soutenues avec beaucoup de constance et de facilité, et s'est aussi reveremment 2 comporté avec les princes ses superieurs comme modestement avec ses inferieurs. Il a toujours eu la pitié en singuliere recommandation et un amour de justice, ce qui l'a fait priser et honnorer de ceux du party qu'il avait embrassé. Il n'a point cerché ambitieusement les commandemens et honneurs, ains en les fuyant on l'a forcé de les prendre pour sa suffisance et preud'hommie. Quand il a manié les armes, il a fait connoistre qu'il estoit très entendu, autant que capitaine de son temps, et s'est toujours exposé courageusement aux perils. Aux 7 adversitez, on l'a remarqué plein de magnanimité et d'invention pour en sortir, s'estant tous jours monstré sans fard et parade. Somme 8 c'estoit un personnage digne de restituer un Estat affoibly et corrompu. J'ay bien voulu dire ce petit mot de luy en passant, car, l'ayant conu et hanté, et profité en son escole, j'aurois tort si je n'en faisois une veritable et honneste mention.

(ld., ibid.: Troisièmes troubles, fin: pages 702-703.)

# BLAISE DE MONLUC

1502-1577.

Blaise de Lasseran-Massencome, seigneur de Monluc, naquit vers 1503 aux environs de Condom, d'une vieille famille noble, alliée aux Montesquiou-Fézensac, mais sans fortune. L'aîné de cinq sœurs et de six frères, il dut chercher fortune. Page chez le duc Antoine de Lorraine, il entra comme archer sous les ordres de Bayard, dans une compagnie de ce prince, fit ses premières armes en Italie, prit part à toutes les campagnes de François Ier contre Charles-Quint, et sut fait chevalier par le comte d'Enghien sur le champ de bataille de Cérisolles (1514). Sous Henri II, il paraît à la tête des armées et s'illustre dans différentes ac-

<sup>1.</sup> Coligny.

<sup>2.</sup> Respectueusement.

<sup>3.</sup> Cherché.

<sup>4.</sup> Mais.

<sup>5.</sup> Tandis qu'il les fuyait.

<sup>6.</sup> A cause de.

<sup>7.</sup> Dans les.

<sup>8.</sup> En somme.

<sup>9.</sup> Honcrable.

tions dont la plus célèbre est la mémorable défense de Sienne contre les Impériaux (1555). La gloire militaire de Monluc était au plus haut point, quand éclatèrent les guerres civiles, où il joua un rôle sanglant. Chargé par Charles IX du gouvernement de la Guyenne, il y fit régner l'ordre à l'aide du bourreau, et imposa la terreur de son nom aux protestants; impitoyable toutefois pour les catholiques euxmêmes quand ils affectaient l'indépendance. Inspiré par le culte de la royauté qu'il poussait jusqu'au fanatisme, il châtiait dans les huguenots, non les hérétiques, mais les rebelles. Il refusa de prendre part au massacre de la Saint-Barthélemy et sauva même des protestants. Il fut atteint au siége de Rabastens (1570) d'une horrible blessure au visage qui le forca à porter un masque le reste de ses jours; en 1574 Henri III lui donna le bâton de maréchal de France en récompense de ses services passés: il mourut en 1577 dans sa maison d'Estillac dans l'Agénois.

Les Mémoires ou Commentaires qu'il dicta dans les dernières années de sa vie, ont été imprimés plusieurs fois; la meilleure édition est celle qu'en a donnée M. de Ruble (5 vol. in-8°; publication de la Société de l'Histoire de France). C'est celle que nous suivons dans ces extraits.

Voir l'étude que nous consacrons aux Commentaires dans notre Tubleau de la Littérature au xviº siècle (p. 37).

#### 1. Discours de Monluc dans le conseil du roi 1.

« Puis donques, Sire..., que je suis si hureux \* que de parler devant ung roy soldat, qui voullés \* vous que thue \* neuf ou dix mil hommes, que i l'on est asseuré que tous combattrons 6, et de mil à douze cens chevaulx, tous résolus de mourir ou de vaincre. Telles gens que cela ne se deffont pas ainsi. Ce ne sont pas des apprentis. Nous avons souvent sans advantaige attacqué l'ennemy, et l'avons le plus souvent batu. Je veux dire que si nous avions tous ung bras lié, il ne seroict<sup>8</sup> encores en la puissance du camp des ennemis de nous thuer de tout ung jour, et qu'ilz ne perdissent la plus grand part de leurs gens et les meilheurs hommes. Pensés donques, quant nous aurons les deux bras libres et le fer en la main, si serons aisés à estre vaincus. Certes, Sire, j'ay appris des sages cappitaines, pour

Monluc avait été envoyé à François I<sup>er</sup> | par le duc d'Enghien pour obtenir l'autorisation de livrer bataille aux Espagnols, bien que ceux-ci sussent supérieurs en nombre. L'autorisation sut accordée et le duc d'Enghien sut vainqueur à Cérisoles (1544).

<sup>2.</sup> Heureux; sur la prononciation & pour eu, voir notre Tableau de la langue au xvi siècle (pages 206-209).

<sup>3.</sup> Remarquez la terminaison és pour ex; elle est commune dans Monluc.

<sup>4.</sup> Qui tue. 5. Au sujet desquels.

<sup>6.</sup> Nous tous nous combattrons.

<sup>7.</sup> Sans avoir sur lui l'avantage du

nombre ou de la position.

8. Sur l'imparfait en oict, oinct, voir notre Tableau de la langue au xvi siècle (section II, p. 236).

les avoir ouy discourir, qu'une armée composée de douze à quinze mil hommes, est bastante i d'en affronter une de trente mil. Car ce n'est pas le grand nombre qui vainc, c'est le bon cœur : ung jour de bataille, la moitié ne combat pas. Nous n'en

voulons pas davantage 2; laissés fere 3 à nous...

« Non, non, Sire, ces gens ne sont pas pour estre redeffaictz. Si messieurs qui en parlent les avoinct veus en besongne, ilz changeroinct d'advis et vous aussi. Ce ne sont pas soldatz pour reposer dens une garnison; ilz demandent l'ennemy, et veulent monstrer leur valleur; ilz vous demandent permission de combattre. Si vous les refusés, vous leur osterés le courage, et serés cause que celuy de vostre ennemy s'ensiera; peu à peu vostre armée se deffera. Et pour vous achever de dire mon oppinion, -Sire, à ce que j'ai entendeu, tout ce qui esmeut messieurs de vostre conseil qui ont opiné devant vostre Majesté, est la crainte d'une perte. Ilz ne disent aultre chose, si ce n'est : « si nous perdons, si nous perdons. » Et n'ay ouy homme qu'ave 7 jamais dict: quel grand bien vous adviendra si nous vous gaignons la bataille. Pour Dieu, Sire, ne craignés de nous accorder nostre requeste, et que je ne m'en retourne pas avec ceste honte qu'on die que vous avés peur de mettre le hazard d'une bataille entre noz mains, qui vous offrons volontiers et de bon cœur nostre (Commentaires, t. I. p. 248.) vie. »

#### 2. Les femmes de Sienne 9.

Tous ces pauvres habitans, sans monstrer nul desplaisir ny regret de la ruyne de leurs maisons, mirent les premiers la main à l'œuvre; chacun accourt à la besogne. Je veux dire qu'il ne feust jamais 10 qu'il ne s'y trouvast plus de quatre mil personnes au travail; et me feust monstré par des gentilz-hommes siennois plus de quarante gentilz-femmes 11 des plus grandes de la ville qui pourtoinct le panier sur la teste, plein de terre. Il ne sera jamais 12, dames siennoises, que je n'immortalize vostre

1. Mot italien : bastante, suffisant.

3. Laissez faire.

5. Messieurs les conseillers.

8. A nous qui.

y cut moins de quatre mille personnes.

11. Femmes nobles.

12. Il n'arrivera jamais que.

<sup>2.</sup> Nous n'en demandons pas plus que nous en avons.

<sup>4.</sup> Les Français avaient échoué devant Yvrée (décembre 1543) et cet échec avait amené le remplacement du général de Boutières par le comte d'Enghien.

<sup>6.</sup> Voir la note 8 de la page précédent 7. Qui ait,

<sup>9.</sup> Sienne, ville forte de Toscane, s'était révoltée contre les Impériaux, et tournée vers Henri II, qui envoya des troupes avec Monluc pour la défendre. Monluc y soutint contre Charles Quint un siège héroique qui fit sa réputation. 10. Qu'il n'arriva pas une seule fois qu'il

nom, tantque le livre de Monluc vivra : car, à la vérité, vous estes dignes d'immortelle louange, si jamais femmes le feurent. Au commencement de la belle rézolution que ce peuple fist de deffendre sa liberté, toutes les dames de la ville de Sienne se despartirent en trois bandes : la première estoict conduicte par la signora Forte-guerra, qui estoict vestue de violet, et toutes celles qui la suivoinct aussi, ayant son accoustrement, en facon d'une nymphe, court et monstrant le brodequin; la seconde estoict la signora Piccollomini, vestue de satin incarnadin, et sa troupe de mesme livrée : la troisiesme estoit la signora Livia Fausta, vestue toute de blanc, comme aussi estoict sa suitte avec son enseigne blanche. Dans leurs enseignes elles avoinct de belles devises : je voudrois avoir donné beaucoup et m'en ressouvenir 2. Ces trois escadrons estoinct composés de trois mil dames, gentilz-femmes ou bourgeoises: leurs armes estoinct des picz, des pelles, des hottes et des sascines : et en cest équipaige firent leur monstre et allarent 3 commencer les fortifications. Monsieur de Termes, qui m'en a souvent faict le compte, car je n'y estois encor arrivé, m'a asseuré n'avoir jamais veu de sa vie choze si belle que celle-là; je vis leurs enseignes despuis. Elles avoinct faict un chant à l'honneur de la France lors qu'elles alloinct à leur fortification : je voudrois avoir donné le meilleur cheval que j'ay et l'avoir pour le mettre icv 5.

Et puisque je suis sur l'honneur de ces femmes, je veux que ceux qui viendront après nous admirent et le couraige et la vertu d'une jeune Siennoise, laquelle, encore qu'elle soict fille de pauvre lieu, mérite toutes fois estre mise au rang plus 6 honorable. J'avois faict une ordonnance au temps que je feus créé dictateur, que nul, à peine d'estre bien puny, ne faillist d'aller à la garde à son tour. Ceste jeune fille, voyant ung frère à qui il touchoict de fere la garde, ne pouvoir y aller, prend son morion qu'elle met en teste, ses chausses et ung collet de busie, et avec son hallebarde sur le col, s'en va au corps de garde en cest

beaucoup pour m'en souvenir.

<sup>3.</sup> Allerent. Cf. notre Tableau de la langue au xvie siècle (section II, conjugaison, p. 2361.

<sup>4.</sup> Depuis. 5. Ce meilleur cheval de Monluc, qu'il cût donné de tout son cœur pour avoir l'Hymne des dames siennoises en l'hon-

<sup>1.</sup> Se divisèrent.
2. Je ne regretterais pas d'avoirdonné dont il a dit « qu'il l'aimait après ses enfants, plus que chose du monde, car « il lui avait sauvé la vie ou la prison

<sup>•</sup> trois fois. » (Sainte-Beuve, Causeries du lundi, XI, 82; 1856.) 6. Le plus.

<sup>7.</sup> Qui devait à son tour faire la garde. 8. Monluc prononce hallebarde avec h

equipaige, passant, lorsqu'on leut le roolle 1, soubz le nom de son frère; fist la sentinelle à son tour, sans estre congneue, jusques au matin que le jour eust poinct. Elle feust ramenée à la maison avec honneur : l'après-dinée le seigneur Cornelid me la monstra 2.

(Commentaires, t. II, p. 55.)

# 3. Devoirs d'un gouverneur de place.

Quand le roy vous baille une place en garde vous debvez considérer trois chozes :

La première, l'honneur qu'il vous faict de se fier tant en vostre sagesse, valleur et bon entendement, de sere choix de vous pour comprendre toutes chozes qui deppendent de la conservation de vostre place 3. Et l'honneur qu'il vous faict n'est pas si petit, qu'il n'honore non seullement vostre personne, mais toute vostre race, vous baillant en charge une clef de son royaulme, ou quelque ville qui luy importe grandement, comme estoit celle dont je vous ay représenté le siège . Et fault bien que vous pensiés que cest honneur qu'il vous faict vous en menne unne cue 6 si longue, que non seullement vostre renommée s'estend aux environs de vostre place, mais par tout le royaulme de France; or ce n'est pas tout, car c'est encore par tout le païs des estrangiers. Nous sommes curieux d'entendre ce qui se faict bien et mal, qui est bon et mauvais; et, encore que nous n'y ayons intérest, si voulons-nous scavoir toutes choses: c'est le naturel de l'homme. Et ainsi par tous les païs estrangiers votre nom sera cogneu pour jamais, en bien ou mal; car tout ce qui se faict est mis par escript et par ainsi votre nom est immortalizé; et, sans les escriptures qui se font parmy le monde, la pluspart des gens d'honneur ne se soucieroinct d'acquérir de la réputation, car elle couste trop cher. Jamais homme n'en eust à pire marché que moy; mais l'honneste desir que nous avons de perpétuer nostre nom, comme on faict par les escriptz 7, est cause que la peine semble bien douce à celuy qui a ung cœur généreux. Il me sembloit, lorsque je me faisois lire Tite-Live, que je voyois

1. Pour faire l'appel.

suite (d'honneur) si longue, que, etc. Monluc, d'après la prononciation gasconne, qui change eu en u, écrit cue, c'est-à-dire quue pour queue. — Cf. plus haut, p. 59, n. 2.
7. Comme cela se fait par les récits

des historiens.

<sup>2.</sup> Voir plus loin, p. 73, le récit, beaucoup plus développé, de Brantôme. 3. Pour embrasser toutes choses qui tiennent à la conservation de la place.

La place de Sienne.

<sup>5.</sup> Il faut.

<sup>6.</sup> Vous en amène une queue, une

en vie ces braves Scipions, Catons et Césars; et, quand j'estois à Rome, voyant le Capitolle, me ressouvenant de ce que j'avois ouy dire (car de moy j'estois ung mauvais lecteur), il me sembloit que je debvois trouver là ces anciens Romains. Donc les historiens, qui ne laissent rien à mettre 1 en leurs livres, marqueront vostre nom en blanc et en noir, avec gloire ou avec honte, comme vous voyés qu'ilz ont faict de tant de cappitaines qui nous ont devancés.

La seconde chose que vous debvés mettre devant vos veux. c'est que vous debvés penser, si vous perdés vostre place, quel dommage vous apportés au roy premièrement; car c'est son bien et sa maison, car il n'y a poinct place de garde que 2 ne soit proprement sa maison encores qu'il n'y ait poinct de domicile qui soit à luy; car les revenuz sont sciens 3, et en perdant la place, vous remettés son revenu entre les mains de son ennemy, augmentés \* son honneur, et faictes honte à vostre maistre, qui veoit dans les histoires escript pour jamais que sous son regne une telle place s'est perdue. Puis vous debvés penser au dommage que vous portés à ses pauvres subjectz voeisins ou loeingtains; car tout participe au mal; il est vrai que les voeisins en souffrent plus de dommage que les autres. Oh! combien de malédictions vous donnent le peuple, la noblesse, l'esglise et toute manière de gens qui sont voeisins de la place que vous aurés perdu; car pour vous ilz sont destruictz. Et encores que les autres soinct loeing et qu'ilz n'en ayent pas grand dommage. vous n'estes pas pour cella exemptz de leurs malédictions. maudissant l'heure que vous feustes jamais nay , regretant la perte du roy et des habitans 9 qui ont, par vostre faute, changé de roy et de maistre, ou bien, chargeant leurs enfans sur les csnaules, ont esté contrainctz d'aller sercher 10 domicile ailleurs. O que ces pauvres Anglois, qui s'estoinct accasés 11 desnuis 12 trois cens ans dans la ville de Calais, doibvent maudire la lascheté et poltronerie de celuy qui si laschement laissa perdre une si bonne place! Comment pourrès-vous lever les yeux si vous tombés en tel malheur? veu que paravant, vous estiés tant honoré et estimé, que vous ne passiés en ville ou village que 13

<sup>1.</sup> Qui n'omettent rien.

<sup>2.</sup> Qui.

<sup>3.</sup> Sont siens, sont à lui. 4. Vous augmentez (l'honneur de l'en-

nemi). 5. A cause de vous.

<sup>6.</sup> Où.

<sup>7.</sup> Un jour.

<sup>8.</sup> Né.

<sup>9.</sup> Éprouvée par le roi et les habitants.

<sup>10.</sup> Chercher. 11. Établis (de casa).

<sup>12.</sup> Depuis.
13. Vous étiez si honoré, etc... que vous ne passicz dans une ville... sans que tout le monde, etc...

tout le monde ne se resjouyt de vostre venue, et vous alloinc: tous veoir1, priant Dieu pour vous qu'il vous conservast la santé. Que si ce malheur vous advient, au lieu de louanges, vous aurés des injures; pour prières, maladictions; et vous donneront à tous les diables; et, au lieu de vous caresser, on vous tournera le dos; chacun vous monstrera au doigt, de sorte que cent fois le jour vous maudirés l'heure que vous n'estes mort dens vostre place plustost que de la rendre honteusement....

Et la troisième est que pour esviter vostre fortune 2 et tous ces malheurs, il y a bon remède, lequel je me suis appris movmesme et suis contant de le vous enseigner, si vous ne le scavés. Premièrement vous debvés considérer tout cecy que je vous ay mis devant les yeux, et mettre d'un costé la honte, de l'autre l'honneur que vous aurés, si vous deffendés courageusement vostre place, demeurant victorieux ou pour le moingz ayant faict tout ce qu'ung homme de bien peut fere, de sortir triomphant et comme vainqueur, encore que vous soyés vaincu; comme vous voyés que je fiz en ce siège. Songés tousjours que vous voyés vostre prince et vostre maistre devant vous et quel visage vous debvés espérer si par vostre lascheté vous perdés sa place. Et pource qu'il n'y a eu jamais commencement en une chose qu'il n'y aye fin, doncques puisque vous êtes entré au commencement, fault que vous pensés à la fin, mettant en considération que le roy, vostre maistre, ne nous a pas baillé ceste place pour la rendre, mais pour la sauver; qu'il ne vous l'a pas donnée pour y vivre seulement, mais aussi pour y mourir, s'il est besoing, en combatant. Et si on demandoit au roy, quand il vous baille une place, s'il la vous baille pour la rendre ou pour y mourir en la deffendant, il vous dira qu'il la vous baille pour la dessendre et y combattre jusques au dernier jour de vostre vie; car puisque vous estes son subject, elle est à luy. Le seigneur de Jarnac disoit quelque jour au roy, nostre maistre que c'estoit la plus grande ruse et finesse dont les roys se soinct jamais advisés, d'avoir faict accroire à leurs subjects que leur vie estoit à eux 7 ct que leur plus grand honneur estoit de mourir pour leur service, mais aussi c'avoit esté une grande

<sup>1.</sup> Et tous allaient vous voir.

<sup>2.</sup> Mauvaise fortunc. 3. Afin de sortir.

<sup>4.</sup> Qu'il vous fasse.

Î faut que vous pensiez.
 Guy de Chabot de Jarnac, célèbre

par son duel avec La Châteigneraje (1547).

Il allait succomber, quand, contre les règles du duel, il frappa son adversaire d'un coup inattendu au jarret. De là l'expression coup de Jarnac pour désigner un coup porté traitreusement. 7. Aux reis.

sottise à nous de le croire, ny fere 1 tant d'estat de ce beau lict d'honneur. Si est-il vray 2 pourtant, car noz vies et noz biens sont à nos roys, l'ame est à Dieu et l'honneur à nous; car sur mon honneur mon roy ne peut rien.

(Commentaires, t. II, p. 630.)

# 4. Monluc en Guyenne.

[Je] mis une si grande crainte par tout le païs, pour deux soldatz catholiques que je feys pendre ayant transgressé l'edict 3. que nul n'ausa \* plus mettre la main aux armes. Les Huguenotz pensarent <sup>8</sup> en eschapper à bon marché, et que je ne les punirois pas à eulx 6; deux autres de leur religion transgressarent l'édict et soubdain feurent pendus pour faire compagnie aux autres. Et quand les deux religions veyrent que les ungs ny les autres ne pouvoient avoir d'asseurance de moy 7 s'ilz transgressoient l'édict, les ungs et les autres se commensarent à s'entr'aymer et se fréquenter. Et voilà comme j'entretins la paix l'espace de cinq ans en ce païs de Guyenne entre les ungs et les autres; et croy que si tout le monde eust voulu faire ainsin 8, sans se partialiser 9 d'un costé ny d'autre, et rendu la justice à qui la méritoit, nous n'eussions jamais veu les troubles 10 seconds et derniers de ce royaume. Ce n'estoit pas petite besongne, car j'avois affaire avecques des cervaux aussi fols et gaillards qu'il y en aye en tout le royaume de France, ny 11 par aventure en l'Europe. Qui gouvernera bien le Gascon, il peut s'asseurer qu'il aura faict ung chef d'œuvre ; car, comme il est naturellement soldat, aussi est-il glorieux et mutin. Toutes fois. tantost faisant le doux, puis le collere, je les maniois si bien que tout plioit sous moy, sans que nul osast lever la teste. Bref, le roy y estoit recongneu et la justice obéye.

(Commentaires, t. III, p. 72.)

41

<sup>1.</sup> Et de faire. La négation ni est mence par l'idee négative : il est mieux valu ne pas croire qui est renfermée dans : c'avoit esté une gran le sottise de...

<sup>2.</sup> Toutefois cela est vrai.
3. L'édit de pair (pair d'Amboise,

 <sup>19</sup> mars 1563).
 N'osa.

<sup>5.</sup> Pensèrent. Cf. p. 61, n. 3. 6. Pour eux, huguenots.

De sécurité par rapport à moi.
 Ainsi.

<sup>9.</sup> Prendre parti.

<sup>10.</sup> Les nouvelles guerres de religion.

<sup>11.</sup> Cf. p. 55.

#### 5. Confessions d'un soldat.

Voilà, mes compaignons qui lirés ma vie, la fin des guerres où je me suis trouvé despuis i cinquante cinq ans que j'ay commandé pour le service de nos roys. J'en ay rapporté sur moy sept arquehousades pour m'en ressouvenir et plusieurs autres blessures, n'ayant membre en tout mon corps où je n'aye esté blessé, si ce n'est le bras droict. Il m'en reste l'honneur et la réputation que j'ay acquise par toute la chrestienté, car mon nom est cogneu partout; j'estime plus cela que toutes les richesses du monde, et, avec l'ayde de Dieu qui m'a assisté, je m'enterreray avec ceste heureuse réputation. Ce m'est un merveilleux contentement quand j'y pense, et lorsqu'il me souvient comme je suis parvenu de degré en degré, avant eschappé a tant de dangers pour jouvr de si peu de repos qu'il me reste en ce monde en ma maison, afin d'avoir loisir de demander pardon à Dieu des offenses que j'ay commises. O que si sa miséricorde n'est grande, qu'il y a de danger pour ceux qui portent les armes, et mesmement \* qui commandent. car la nécessité de la guerre nous force en despit de nousmesmes à faire mille maux et faire non plus d'estat de la vie des hommes que d'ung poulet; et puis les plaintes du peuple qu'il fault manger en despit qu'on en aye; les veusves et orphelins, que nous faisons tous les jours, nous donnent toutes les malédictions dont ilz se peuvent adviser; et à force de prier Dieu et implorer l'ayde des saincts, quelqu'une nous en demeure sur la teste : mais certes les roys en patiront encores plus que nous, car ilz le nous font faire, comme je dis au roy, l'entretenant à Tholose 6; et n'y a mal duquel ilz ne soient cause. car puisqu'ilz veulent faire la guerre, il fault payer pour le moins ceux qui s'en vont mourir pour eux, afin qu'ilz ne puissent faire tant de maux qu'ilz font.

Moy doncques bien heureux, qui ay le loisir de songer aux péchés que j'ay commis, ou plustost que la guerre m'a faict commettre, car de mon naturel je n'étois pas addoné a faire le mal, et surtout ay tousjours esté ennemy du vice, de l'ordure et vilenie, ennemy capital de la trahison et desloyauté. Je sçay bien que la colère m'a faict faire et dire beaucoup de choses

<sup>1</sup> Depuis.

<sup>2.</sup> Serai enterré.

<sup>8.</sup> Ce verbe était actif.

<sup>4.</sup> Surtout.

<sup>5.</sup> De cas.

<sup>6.</sup> Toulouse.

dont j'en dis 1 mea culpa; mais il n'est pas 2 temps de les réparer. Une en ay-je sur le cœur par dessus toutes les autres : si je n'en eusse ainsi usé, on m'eust baillé des nazardes, et le moindre consul de villaige m'eust fermé la porte au nez, si je n'eusse tousjours eu le canon à ma queue; car chacun voulait faire le maistre. Dieu sçait si j'estois pour l'endurer. Meshuy 8 cela est faict. J'avois la main aussi prompte que la parolle. J'eusse voulu, si j'eusse peu, ne porter jamais de fer au costé, mais mon naturel estoit tout autre : Aussi portai-je en ma devise : Deo duce, ferro comite. Une chose pui-je dire avec la vérité : que jamais lieutenant de roy n'eut plus de pitié de la ruyne du peuple que moy, quelque part que je me sois trouvé. Mais il est impossible de faire ces charges sans faire mal, si ce n'est que le roy ait ses coffres pleins d'or pour payer les armes; encore y aura-il prou affaire . Je ne sçay si après moy on fera mieux, mais je ne le pense pas. Tous les catholicques de la Guyenne pourteront tesmoignage si je n'ay pas espargné le peuple; car des Huguenotz, je les recuse; je leur ay faict trop de mal; et, si je n'ay pas faict assés ny tant que j'eusse voulu, il n'a pas tenu à moy. Je ne me soucie s'ilz disent mal de moy. car ilz en disent autant ou ont plus dict 6 de leurs roys.

(Commentaires, t. III, p. 499.)

# BRANTOME

1540 (?) - 1614.

Troisième fils de François de Bourdeilles et d'Anne de Vivonne de la Chastaigneraie, Pierre de Bourdeilles naquit vers 1540 dans le Périgord, fut élevé à la cour de la reine de Navarre où sa mère et sa grand'mère remp!issaient les fonctions de dames du corps ou dames d'honneur de Marguerite, fit de bonnes études à Poitiers, reçut de Henri II vers l'âge de seize ans l'abbaye de Brantôme en souvenir de son frère aîné Jean de Bourdeilles tué au siége de Hesdin en 1553. Vers 1558, il commence sa vie de voyages et d'aventures; il parcourt l'Italie, où il rencontre Philippe Strozzi et le grand Prieur de France, François de Guise. De retour en France, il accompagne en Écosse le grand Prieur qui y ramenait Marie-Stuart, est présenté à Élisabeth, revient prendre les

<sup>1.</sup> Dont je dis; en fait pléonasme.

<sup>4.</sup> Encore y aure-t-il beaucoup de difficultés.

<sup>3.</sup> Aujourd'hui, c'est-à-dire désormais. 5 Ou en ont plus dit.

armes contre les protestants sous François de Guise, s'engage après la paix de 1564 dans l'expédition que les Espagnols dirigeaient contre les États barbaresques, revient par Lisbonne où il est reçu à la cour, et par Madrid où Élisabeth, la femme de Philippe II, le charge d'une mission intime auprès de Catherine de Médicis sa mère. Rentré en France. il repart à la recherche d'aventures, s'embarque pour aller défendre Malte assiégé par Soliman; s'attarde chemin faisant, si bien qu'il arrive après la levée du siège, et repassant par les cours d'Italie et de Piémont, revient prendre part à la troisième guerre civile (1569) à la suite de Monsieur (Henri III). Après le siège de La Rochelle, nous le retrouvons au Louvre, où il devient chambellan de Henri III. Au bout de quelques années de service, mécontent du roi, qui l'exila de la cour en 1582, il songeait à offrir ses services à l'Espagne contre la France, quand une chute de cheval (1584) l'arrêta dans ses projets de trahison. Il resta quatre ans dans son lit, et se releva pour traîner péniblement, jusqu'en 1611, une vie de souffrances. C'est dans des loisirs forcés de ces vingt ans que, se mettant à raconter ce qu'il avait fait ou vu, il composa ses nombreux écrits, imprimés partiellement pour la première fois en 1665. Depuis, les éditions se suivirent, généralement fautives et incorrectes, accompagnées de titres plus ou moins menteurs. La meilleure et la seule qui fasse autorité est celle que publie la Société de l'Histoire de France par les soins de M. L. La lanne : c'est celle que nous suivons dans ces extraits.

Lire l'étude littéraire sur Brantôme dans notre Tableau de la Littérature au xviº siècle (page 39).

# 1. De la loyauté chez les princes.

Nostre roy Charles ist bien tout ce qu'il peust pour attraper les grands segneurs huguenots et par justice et par guerres; mais ne les ayant peu vaincre ny attraper, il les attrapa par finesse à la saint Barthélemy, les ayant fait venir sous titre de bonne foy. Aucuns ont estimé l'acte; autres l'ont fort détesté, ainsin qu'a esté celuy par i nostre roy Henri III dont il usa à l'endroit de M. de Guise et de M. le cardinal son frère, i ayant pardonné les barricades de Paris et tout le passé par une foy solennellement jurée. S'il fist bien ou mal, je m'en raporte aux grands discoureurs qui sont plus suffisans i que moy, qui ne suis pas digne d'en dyre mon advys.

Enfin, qu'est-il advenu de tous ces traitz de ces grands que

<sup>1.</sup> Charles IX.
7. Accompli par.

<sup>3.</sup> Assassinés à Blois en décembre 1588. 4. Capables.

je viens de dyre, sinon les effectz que le courroux de Dieu a produits sur les uns et sur les autres? Nous avons nostre grand roy Henri IV à qui ceste meschante greyne de parjure et d'infédélité n'est point encore enracynée ny greynée dans le noble champ de son cuer généreux; les Liguez 1 le peuvent bien testifyer 2, qui le vouloient metre à blanc 3 s'ilz eussent peu. Or Dieu le maintienne en ceste belle vertu de loyauté!

Bref, comme j'ay dit, despuys ces longues années une certayne saison<sup>8</sup>, ou, pour mieux dyre, un certain destain a couru qu'il n'estoyt pas galant prince ou segneurie qui ne jouast du passe-passe sur la foy 6, dont j'en ferois, s'il me semble, un beau et long discours, et en noteroys mot par mot tous les cayers 7 et exemples qui se peuvent là dessus alléguer et prandre des hystoyres, tant nostres qu'estrangères, et de ce qu'avons veu en noz temps. Je n'y espargneroys non plus le grand feu roy Henry d'Angleterre 8 ni plusieurs princes d'Allemagne. Aussy croys-je que nos braves roys françoys, qui de tout temps immémoriaux avoyent été si francs et loyaux, aprirent ceste complexion 9 mauvayse de ces estrangers, pour les avoyr trop praticquez; car, comme on dit, on aprend à hurler aveq les loups.

Je voudroys fort qu'un galant discoureur 10 entreprist ce chapitre, assin que sur un tel myroyr se myrassent non les petitz seullement, mays les plus grands; dont 11 je m'estonne que les grands prescheurs ne leur en ont fait des remontransces, voyre des réprimandes; car il leur semble que ce n'est rien que de violer sa foy et sa parolle; mays tant s'en faut qu'ilz les en avent reschez au moins aucuns 12, que lors qu'on leur venoyt demener advys sur le point, selon les subjectz qu'ilz leur présentoyent, gaignez ou par belles parolles ou par bons bénéfices ou par argent ou autrement, leur disoyent soudain qu'à un meschant homme, à un rebelle, à un parjure, à un héréticque, il ne salloyt nullement garder sa foy, ains 18 à un traistre estre traistre, non a demy seulement, mais à toute outrance et plainière liberté; et sur ce s'aydoient de quelques passages qu'ilz alloyent soustraire de l'Escriture Saincte pour leur fayre trouver la sausse

<sup>1.</sup> Ligueurs.

<sup>2.</sup> Témoigner.

<sup>3.</sup> Ruiner entièrement.

<sup>4.</sup> Depuis.

<sup>5.</sup> Une certaine influence du temps. 6. Ne fit des tours de passe-passe avec

ce qu'il avait juré.

<sup>7.</sup> Orthographe ancienne de cahier, plus voisine de l'étymologie quaternum

<sup>(</sup>réunion de quatre feuilles), qui a donné successivement cadern, caern, caiern, cayer, cahier.
8. Henry VIII.
9. Nature.

<sup>10.</sup> Un habile écrivain.

<sup>11.</sup> C'est pourquoi.

<sup>12.</sup> Quelques-uns du moins.

bonne, qu'ils goustoient assez par le bon appétit qu'ilz y prenoient (le diable y ait part !) sans l'assaisonner dadvantage, es en faysoyent pis qu'on ne leur conscilloyt ! Il s'en pourroyt làdessus alléguer force exemples, feuillet par feuillet, qu'il n'y auroyt rien à dire 1; sur quoy j'ay ouy dire à de grands théologiens et jurisconsultes que jamays ils n'ont veu proffiter les personnes qui avoyent esté condemnées \* et mises à \* prester le serment sur une chose incertaine en jugemant , et sur les Saintes Évangiles ou reliques, qui le fesoyent faux et se perjuroyent 5.

Que doyvent donc craindre les grands, et quels maux, peynes et misères et fins 6, que volontiers je particulariseroys 7, sont tombées sur tous ces grands que je viens d'alléguer! Je parle aussi bien pour les grandes dames et princesses, qui sont aussy varéables, en leur foy que les hommes, et quasi tous et quasy toutes la changent et diversissent aussi souvent qu'ung comédiant one change d'habitz en un eschafaud 10. Si 11 faut-il croyre qu'il y a un Dieu qui ne manque, quoy qu'il tarde, aux vengeances i

(Vies des grands capitaines estrangers, ch. VI: Le roy Ferdinand d'Arragon. Œuvres complètes de Brantôme, édit. L. Lalanne, t. I, p. 122-124.)

# 2. Bayard.

En ceste mesme retraicte 12 fut tué aussy ce gentil et brave M. de Bayard, à qui ce jour M. de Bonnivet, qui avoit esté blessé en un bras d'une heureuse harquebusade, et, pour ce, se faisoit porter en litière, lui donna toute la charge et le soin de l'armée, et de toute la retraicte, et luy avoit recommandé l'honneur de France. M. de Bayard qui avoit eu quelque picque auparavant avec luy, respondit (ce dict l'Espaignol 18): «J'eusse fort voulu,

- 1. Si bien qu'il n'y aurait rien à re- | commandement de l'armée française dans dire.
  - 2. Obligées.
  - 3. Mises en demeure de.
  - 4. Contestable en justice. 5. Se parjuraient.
  - 6. Morts.
  - J'exposerais en détail.
  - 8. Variables.
- 9. Italianisme: commediante, comédien.
  - 10. Sur une scène, un théâtre.

le Milanais (1523), n'y avait fait que des fautes : forcé par une blessure de quitter ses troupes, il les confia à Bayard qui, battu à Rebec, sauva l'armée en lui faisant passer la Sesia à Romagnano, sous le feu des Espagnols. Resté le dernier pour cou-vrir la retraite, il fut blessé a mort (1524). Bonnivet se fit tuer l'année suivante à

13. Valles, écrivain espagnol à qui on doit une histoire du marquis de Pescayre 11. Ainsi.
12. L'amiral de Bonnivet, chargé du récit qui suit, lui fait divers emprunts. « et qu'il eust ainsy pleu à Dieu, que vous m'eussiez donné ceste « charge honnorable en fortune plus favorable à nous autres « quast'heure ¹: toutesfois, ainsy que ce soit que l'advanture ² « traicte avec moy, je feray en sorte que, tant que je vivray, « rien ne tumbera entre les mains de l'ennemy que je ne le « deffende valeureusement... »

Ainsy qu'il le promit il le tint; mais les Espagnols et le marquis de Pescayre <sup>8</sup>, usant de l'occasion, furent si opportuns à chasser les François, qu'ainsy que M. de Bayard les faisoit retirer tousjours peu à peu, voicy une grande mousquetade qui donna à <sup>6</sup> M. de Bayard, qui luy fracassa tous les rains.

Aussitost, se sentant frappé, il s'escria: « Ah! mon Dieu! je suis mort. » Si prit son espée par la poignée, et en baisa la croisée en signe de la croix de Nostre Seigneur; il dict tout haut: Miserere mei, Deus! puis, comme failly des espritz, il cuida tumber de cheval; mais encor eust il le cœur de reprendre l'arçon de la selle, et demeura ainsy jusqu'à ce qu'un gentilhomme, son maistre d'hostel, survint, qui luy aida à descendre et à l'appuver contre un arbre.

Soudain voyla une rumeur, parmy les deux armées, que M. de Bayard estoit mort. Voyez comme la Renommée soudain trompette le mal comme le bien. Les nostres s'en effrayarent grandement; si bien que le désordre se mit parmi eux, et les impériaux à les chasser. Si n'y eust il gallant homme parmi eux qui ne le regrettast; et le venoit voir qui pouvoit, comme une belle relique, en passant et chassant tousjours ; car il avoit ceste coutume de leur faire la guerre la plus honneste du monde et la plus courtoise; et y en eut aucuns qui furent si courtois, et bons qui le voulurent emporter en quelque logis là près; mais lui les pria qu'ils le laissassent dans le champ mesme qu'il avoit combattu, ainsi qu'il convenoit à un homme de guerre, et comm' il avoit tousjours desiré mourir armé...

Sur ce, arriva M. le marquis de Pescayre, qui lui dict : « Je « voudrois de bon cœur, monsieur de Bayard, avoir donné la « moictié de mon vaillant 10, et que je vous tinsse mon prisonnier « bien sain et sauve, affin que vous vous puissiez ressentir, par

d. A cette heure; cf. plus haut, p. 26, n. 1.

<sup>2.</sup> De quelque manière que la fortune agisse avec moi.

<sup>3.</sup> Ferdinand-François d'Avalo, marquis de Pescayre (*Pescara*, dans les Abruxzes), célèbre général de Charles-Quint, reconquit le Milanais.

<sup>4.</sup> Atteignit.

<sup>5.</sup> Poignée en forme de croix.

<sup>6.</sup> S'évanouissant, il pensa tomber.

Se mirent à les chasser.

<sup>8.</sup> Toutefois.

<sup>9.</sup> Et tout en chassant (les Français).

<sup>10.</sup> Valeurs, richesse.

72

« courtoisies que recevriez de moy, combien j'estime vostre « valeur et haute prouesse. Je me soubviens qu'estant bien « jeune, le premier los ¹ que vous donnarent ceux de ma nation « fut qu'ilz disoient: muchos Grisonnes y pocos Bayardos ². « Aussi, despuis que j'ay eu cognoissance des armes ³, je n'ay « point ouy parler d'un chevalier qui approchast de vous. Et « puisqu'il n'y a remède à la mort, je prie Dieu qu'il retire « vostre belle âme auprès de lui, comme je croy qu'il le « fera » ².

Incontinant il luy députa gardes qu'elles <sup>6</sup> ne bougeassent d'auprès de luy, et, sur la vie, ne l'abandonnassent qu'il ne fust mort; et ne luy fût faict aucun outrage, ainsy qu'est la coustume d'aucune racaille de soldatz et de bisongnes <sup>6</sup> qui ne sçavent encor les courtoisies de la guerre, ou bien de ces grands marauts de goujatz <sup>7</sup> qui sont encores pires. Cela se voit souvant aux armées.

Il fut tendu donc à M. de Bayard un beau pavillon pour se reposer: et puis, aiant demeuré en cest estat deux ou trois heures, il mourut; et les Espagnols enlevarent son corps, avec tous les honneurs du monde, en l'église, et par l'espace de deux jours luy fut faict service très solemnel: et puis le rendirent a ses serviteurs, qui l'emme narent en Dauphiné, à Grenoble; et là, receu par la cour de parlement et un' infinité de monde qui l'allarent recuieillir et l uy firent de beaux et grands services en la grand'église de Nostre-Dame; et puis fut porté enterrer, à deux lieues de là, chez les Minimes. Qui en voudra plus sçavoir lise son roman ³, qui est un aussi beau livre qu'on sçauroit voir ³, et que la noblesse et jeunesse devroient autant 10 lire 11.

Ce livre 12 dict que ce bon chevallier, ainsy qu'il 18 fut blessé,

2. . B caucoup de Grisons (anes) et peu

i. Louange.

The state of the

de Bayards » jeu de mots sur le nom de Bayard, qui, dans nos vieilles chansons de geste, était le nom du coursier des qu tre fils Aymon. Boileau parle encore de a la postérité d'Alfane et de Bayard (Sat., V). — Cf. Gestes du preulx chevalier Bayard, par Symphorien Champier: « Et par celle manière fut Bayard, le noble chevalier, enrichy en son commencement

de guerre de nouveau titre de victoire, par laquelle raison ung peu de temps apres fut dict par les Esparguolz quasi par divine providence: En Erance moux Grison, pauco Bayardo : (liv. II, ch. 1).

<sup>3.</sup> Du métier des armes.

<sup>4.</sup> Cf. le chapitre Lxv du Loyal serviteur.

Qui ne devaient pas bouger.
 Mot espagnol bisoño, recrue, conscrit.

<sup>7.</sup> Valets d'armée.

<sup>8.</sup> Récit en français.
9. Un livre aussi beau qu'on en puisse

<sup>10.</sup> Tant. 11. Brantôme fait allusion à la Vie de

Bayard par le Loyal serviteur (1527).

<sup>12.</sup> Loyal serviteur, cb. Lxv.

<sup>13.</sup> Dès qu'il.

vint à luy le seigneur d'Alègre, prévost de Paris, auquel il dict qu'il estoit mort et qu'il se retirast de peur de l'ennemi, et qu'il le recommandast au roy son maistre, bien marry qu'il ne le pouvoit plus servir davantage; qu'il le recommandast aussy à tous les princes de France, à tous messieurs ses compagnons et généralement à tous les gentilshommes du royaume, quand il les verroit. Voyez l'ambition belle et douloureuse de ce bon chevallier, de se recommander ainsy sur la fin à tous ces gens là, et y bastir dans leurs âmes une mémoire de lui!

M. du Bellay dict que M. de Bourbon, le voyant en passant, luy dict: « Monsieur de Bayard, vrayement j'ay grand'pitié de « vous. — Ah! Monsieur, pour Dieu! n'en ayez point de pitié, « mais ayez la plustost de vous qui combattez contre vostre foy « et vostre roy; et moy je meurs pour mon roy et pour ma « foy . » Je croy que ce mot picqua un peu M. de Bourbon; mais et lui et tous estoient si aspres à donner la chasse et suivre la victoire, que M. de Bourbon ne s'en soucia autrement, et

aussi qu'il 3 voyoit bien qu'il disoit vray.

La fin de ce brave chevallier a esté pareille à sa vie. On luy a donné ce tiltre noble de chevalier sans peur et sans reproche; aussi l'a il sceu très bien entretenir: et qui en voudra voir la preuve lise le vieux roman '; mais tout vieux roman qu'il est, ne parle point mal et en aussi bons mots et termes qu'il est possible: il y en a deux 6, mais le plus grand est le plus beau.

J'ay veu plusieurs s'esbahir de luy qui, aiant esté si grand et si renommé capitaine, qu'il 7 n'ait eu en sa vie de plus grandes charges qu'il n'eust; car vous ne trouvez point, ny au livre de de sa vie ny ailleurs, qu'il ait mené en chef aucune armée, ny qu'il ait esté jamais lieutenant de roy, sinon dans Mézières 8. Bien dict son histoire qu'il le fut en Dauphiné; mais c'estoit pour gouverner le pays, et non pour faire la guerre. Aucuns ont dict qu'il n'avoit esté jamais ambitieux de telles charges, et que de son naturel il aimoit mieux estre capitaine et soldat d'aventure, et aller à toutes hurtes 9 et adventures à la guerre

Loyal Serviteur (1527).

<sup>1.</sup> Martin du Bellay dans ses Mémoires (année 1524, p. 185), 2. Voila l'origine du beau dialogue de

<sup>2.</sup> Voilà l'origine du beau dialogue de Fénelon: Le connétable de Bourbon et Bayard (Dialogue des Morts, 62).

<sup>3.</sup> Outre qu'il.
4. Roman, récit en langue vul

<sup>4.</sup> Roman, récit en langue vulgaire, en français.

<sup>5.</sup> Et il parle en aussi bons mots et termes.

<sup>6.</sup> Il y a sur Bayard deux romans, deux histoires écrites en français : la Vie de Bayard due à Symphorien Champier (1525) et la Vie anonyme composée par le

<sup>7.</sup> Qu'il fait ici pléonasme. 8. Lors du siège de cette place par Charles Quint (1521).

<sup>9.</sup> Heurts, coups.

où il lui plairoit, et s'enfoncer aux dangers, que d'estre contrainct par une si grande charge et gesné de sa liberté à me

combatire et mener les mains 1 quand il vouloit.

Bien avoit il cet heur 2 qu'oncques general d'armée de son temps ne fit voyages, entreprises ou conquestes, qu'il ne fallust tousjours avoir M. de Bayard avec luy, car sans luy la partie estoit manquée; et tousjours ses advis et conseils en guerre estoient suivis plustost que des autres : par ainsy l'honneur lui estoit très grand, voire plus , si on le veut quasy bien prendre, pour ne commander pas à une armée, mais pour commander au général ; c'est à dire que le général se gouvernoit totalement par son advis.

Ce qui me faict souvenir de ce grand roy Charles Martel. lequel ne voulut oncques estre roy de France, estant bien en son pouvoir 5; mais il aima mieux d'avoir ceste gloire de commander aux roys. Et ne faut douter que M. de Bayard, s'il eust eu telles grandes charges, qu'il 6 ne s'en fust acquicté aussi dignement qu'il fit dans Mézières, là où entrant et la trouvant très faible et très estonnée 7, l'assura 8 et la deffendit si bien que le conte de Nanssau y perdit sa leçon 9; et comm'il l'envoya sommer de la rendre à l'empereur, M. de Bayard fit responce qu'avant de sortir il vouloit saire un pont de corps morts de gens de son armée, et qu'après il sortiroit plus à son aise par dessus; car autrement il ne pourroit bonnement sortir.

A ceux qui l'ont veu, j'ay ouy dire que c'estoit l'homme du monde qui disoit et rencontroit 10 le mieux : tousjours joyeux à la guerre, causoit avecque les compaignons de si bonne grâce qu'ils en oublioient toute fatigue, tout mal et tout danger.

Il estoit de moyenne taille, mais très belle et fort droicte et fort dispote 11, bon homme de cheval, bon homme de pied. Que lui restoit-il plus? Il estoit un peu bizarre 12 et haut à la main 13 guand il falloit, et alloit du sien...

Qui voudra lire ce livre de M. de Bayard y verra de beaux traicts de valeur et de vertu qui luisoient en ce bon chevalier,

<sup>2.</sup> Ce bonheur que jamais général, etc.

<sup>3.</sup> Que ceux des autres.

<sup>4.</sup> Et même plus grand. 5. Lorsqu'il était en son pouvoir de le me venir.

<sup>6.</sup> Qu'il fait pléonasme.

<sup>7.</sup> Abattue.

<sup>4.</sup> La fortifia.

<sup>9.</sup> Cf. l'expression analogue : y perdre son latin.

<sup>10.</sup> Imaginait.

<sup>11.</sup> Mot espagnol dispuesto, bien fait, dispos, de dispositus.

<sup>12.</sup> Fier. 13. Raide de caractère; métaphore prise du cheval qui raidit le cou contre l'action de la bride.

et ne se pourra saouler i de les lire ny de les admirer. M. de Ronsard, entr'autres plus grandes louanges qu'il donne à M. de Montmorancy, connestable depuis, dict qu'il estoit compagnon de Bayard 2. Celle là n'estoit pas trop petite, encor qu'il fust grand favory du roy.

(Vies des grands capitaines François, t. II, p. 382-391.)

#### 3. Les dames de Sienne 3.

Sans emprunter les exemples des genereuses dames de Rome et de Sparte de jadis, qui ont en cela excedé \* toutes autres, (lesquels au reste sont assez manifestes et exposez à nos yeux), j'en yeux escrire de nouveaux et de nos temps.

Pour le premier, et à mon gré le plus beau que je sçache, sut celuy de ces belles, honnestes et courageuses dames de Sienne, lors de la revolte de leur ville contre le joug insupportable des Imperiaux. Car après que l'ordre y sut estably pour garder la ville, les Dames en estant mises à part pour n'estre propres à la guerre comme les hommes, voulurent monstrer un pardessus et qu'elles sçavoient faire autre chose que besogner à leur ouvrage; et pour porter leur part du travail, se partirent d'elles mesmes en trois bandes: et, un jour de S. Anthoine, au mois de Janvier, comparurent en publiq trois des plus belles, grandes et principales de la ville, en la grande place (qui est certes tres-belle) avec leurs tambours et enseignes.

La premiere estoit la Signora Forteguerra, vestuë de violet, son enseigne et sa bande de mesme parure avec une devise, et escomots: Purche sia il vero 10... Et estoient toutes ces dames vestues à la nymphale d'un court accoustrement qui en descouvroit et monstroit mieux la belle greve 11.

La seconde estoit la Signora Piccolomini, vestuë d'incarnat, avec sa bande et enseigne de mesme, avec la Croix blanche, et la devise en ces mois: Purche no l'habbia butto 12.

- 1. Rassasier.
- 2. Là pour servir d'entrée à ses vertus pre-[mières] Je peindray tout cela qu'il fit de dens Mé-
  - Compagnon de Bayard, et tout cela qu'il ni Quand le grand Roy François le Souisse destit (Le temple de Messeigneurs Le Connetable et des Chastillons; t. VI, p. 302, de l'édition Blanchemain.)
- 3. Voir plus haut (p. 60) le récit de Monluc.
  - 4. Surpassé.
  - 5. Ce fut.
  - 6. Parce qu'elles n'étaient.

- 7. Quelque chose de supérieur à la condition de la femme.
- Se partagèrent.
   Il faut remplacer et par en ; Brantôme répétant plus loin deux fois cette expression : la devise en ces mots.
- 10. Pourvu que ce soit vrai. Cette de vise et les deux suivantes n'ont pus un sens bien clair.
  - 11. Grève, armure de la jambe.
- 12. Pourvu qu'il ne l'ait pas renversé. Le texte original de Brantôme a par zrreur tutto pour butto.

La troisieme estoit la Signora Livia Fausta, vestuë toute de blanc, avec sa bande et enseigne blanche, en laquelle estoit une palme, et la devise en ces mots: Purche l'habbia 1.

A l'entour et à la suite de ces trois dames qui sembloient trois deesses, il y avoit bien trois mille Dames, que <sup>2</sup> gentilles-femmes, bourgeoises qu'autres d'apparence toutes belles, aussi bien parees de leurs robbes et livrees, toutes ou de satin ou de taffetas, de damas ou autres draps de soye, et toutes resolués de vivre ou mourir pour la liberté; et chacune portoit une fascine sur l'espaule à un fort que l'on faisoit, criants: Prance! France! dont M. le cardinal de Ferrare et M. de Termes, Lieutenants du roy, en <sup>2</sup> furent si ravis d'une chose si rare et belle, qu'ils ne s'amuserent à autre chose sinon qu'à voir, admirer, contempler et loüer ces belles et honnestes Dames : comme de vray j'ay ouy dire à aucuns qui y estoient, que jamais rien ne fut veu de si beau; et Dieu sçait si les belles dames manquent en cette ville, et en abondance, sans especiauté <sup>3</sup>?

Les hommes qui, de leur bonne volonté, estoient fort enclins à leur liberté, en furent davantage poussez par ce beau trait. ne voulans en rien ceder à leur Dames pour cela: tellement que tous, à l'envy les uns des autres, tant Gentilshommes. Seigneurs, bourgeois, marchands, artisans, riches, pauvres, tous accoururent au Fort à 6 en faire de mesme que ces belles, vertueuses et honnestes Dames; et en grande emulation, nonseulement les seculiers, mais les gens d'Église pousserent tous à cet œuvre, et au retour du Fort, les hommes à part, et les femmes aussi rangees en bataille en la place auprès du Palais de la Seigneurie, allerent l'un après l'autre, de main en main. saluër l'image de la Vierge Marie, patrone de la ville, en chantant quelques hymnes et cantiques à son honneur, par un si doux air et agreable harmonie, que partie d'aise, partie de pitié, les larmes tomboient des yeux à tout le peuple; lequel, après avoir receu la benediction de M. le Reverendissime Cardinal de Ferrare, chacun se retira en son logis, tous et toutes en resolution de faire mieux à l'advenir....

Ha! belles et braves Dames Siennoises, vous ne deviez jamais mourir, non plus que votre los 7, qui à jamais ira de conserve 8

Pourvu qu'il l'ait.
 I dirait aujourd'hui tant gentilles femmes, bourgeoises qu'autres.
 En et dont font pléonasme.

<sup>4.</sup> Sans citer telle ou telle en particu-

<sup>5.</sup> Pour.

<sup>6.</sup> Le mieux (possible). 7. Gloire.

<sup>8.</sup> De conserve avec vous, en même temps que vous.

à l'immortalité; non plus aussi que cette belle et gentille fille de vostre ville, laquelle en vostre siege, voyant son frere un soir detenu malade en son lict, et fort mal disposé pour aller en garde, le laissant dans le lict, tout coyment se desrobe de luy, prend ses armes et ses habillements, et comme la vraye effigie de son frere, paroit ainsi en garde pour son frere, inconnuë pourtant par la faveur de la nuict. Gentil trait, certes l' car bien qu'elle se fut garçonnee et engendarmee con cestoit pourtant pour en faire une nouvelle et continuelle habitude, mais seulement pour cette sois faire un bon office à son frere.....

Or, j'ay ouy dire à Monsieur de la Chapelle des Ursins, qui lors estoit en Italie, et qui fit le rapport de si beau trait de ces Dames Siennoises au feu Roy Henry's, qu'il le trouva si beau, que la larme à l'œil il jura que, si Dieu luy donneroit un jour la paix ou la tresve avec l'Empereur, qu'il iroit par ses galeres en la mer de Toscane et de là à Sienne, pour voir cette ville si affectionnee à soy et à son party et la remercier de cette brave et bonne volonté; et sur-tout pour voir ces belles et honnestes Dames, et leur en rendre grace particuliere. Je croy qu'il n'y eust pas failly, car il honoroit fort les belles et honnestes Dames; et si 6 leur escrivit, et particulierement aux trois principales, des lettres les plus honnestes du monde, de remerciements et d'offres, qui les contenterent et animerent d'avantage. Helas! il eut bien quelque temps après la tresve: mais, s'attendant à venir, la ville fut prise, comme j'ay dit ailleurs; qui 7 fut une perte inestimable pour la France, d'avoir perdu une si noble et si chere alliance, laquelle, se ressouvenant et se ressentant de son ancienne origine, se voulut rejoindre et remettre parmy nous 8; car on dit que ces braves Siennois sont venus des peuples de France qu'en la Gaule on appeloit jadis Senones, que nous tenons aujourd'huy ceux de Sens<sup>9</sup>: aussi en tiennent ils encor de l'humeur <sup>10</sup> de nous autres François, car ils ont la teste près du bonnet et sont vifs, soudains et prompts comme nous. Les Dames, pareillement aussi.

<sup>1.</sup> D'une manière coie (quieta), tranquille; sans bruit.

<sup>2.</sup> Mise en garçon et en hommes d'armes.

<sup>3.</sup> Henri II.
4. Qu'il pour il ; le que fait pléonasme, étant exprimé plus haut.

<sup>5.</sup> Si attachée à lui.

<sup>6.</sup> Aussi.

<sup>7.</sup> *Ce* qui.

<sup>8.</sup> Avait voulu se rejoindra, réunir à nous.

<sup>9.</sup> Que nous tenons aujourd'hui étre ceux de Sens. Senones, dans César, désigne les habitants de Sens.

<sup>10.</sup> Caractère,

78 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

se ressentent de ces gentillesses, gracieuses façons et familiaritez françaises.

(Mémoires de Brantome, les Dames : seconde partie ; disc. VI ; édition de Leyde, 1666 ; t. II, p. 289-296.)

# THEODORE AGRIPPA D'AUBIGNÉ

1550-1630.

Théodore Agrippa d'Aubigné naquit le 8 février 1550, de Jean d'Aubigné, gentilhomme protestant de la Saintonge, et de Catherine de Lestang qui mourut en lui donnant le jour. Il lisait à six ans « aux quatre langues » (le français, le latin, le grec et l'hébreu) et traduisait à sept ans et demi le Criton de Platon. A huit ans et demi, il jure à Amboise de venger la mort de La Renaudie et de ses complices; à neuf ans il est condamné au bûcher parce qu'il refuse de renoncer à sa religion: « l'horreur de la messe lui ôtait celle du feu ». Sauvé par un gentilhomme, il se réfugie à Orléans, se distingue au siége de cette ville; s'en va, après la mort de son père, étudier à Genève sous Th. de Bèze qu'il quitte ensuite pour combattre avec Condé. Grace à un duel qui l'avait forcé de sortir de Paris trois jours auparavant, il échappe au massacre de la Saint-Barthélemy. Il s'attache ensuite à Henri de Navarre retenu prisonnier au Louvre, devient poëte de cour, fait avec les princes des mascarades, ballades, carrousels, écrit des sonnets, compose une tragédie de Circé jouée plus tard aux noces du duc de Joyeuse, et entre dans l'Académie fondée par Charles IX. En 1575 il s'enfuit du Louvre avec Henri de Navarre qui gagne son gouvernement de Guyenne. Alors commençent le rôle actif du prince et celui de son fidèle serviteur. Il est impossible de suivre ce dernier dans sa vie de faits d'armes, d'aventures, de duels ; il expose vingt fois sa vie pour Henri et paie sa rude franchise et son intempérance de langue par deux disgrâces, tour à tour brouillé et raccommodé avec son maître qui ne pouvait s'empêcher de l'estimer et de l'aimer. D'Aubigné d'ailleurs était indispensable à Henri qu'il aidait de ses conseils ou de son bras et qu'il accompagna à Coutras (1585), à Arques (1589), aux deux siéges de Paris et à celui de Rouen. Devenu gouverneur de Maillezais qu'il avait pris aux catholiques (158°), puis vice-amiral des côtes du Poitou et de la Saintonge, il voit avec douleur l'abjuration de Henri IV; et continue, après la promulgation de l'Édit de Nantes, à porter hardiment le drapeau du protestantisme, tenant tête dans des conférences théologiques au cardinal Du l'erron, le célèbre controversiste. Durant les dernières années de Henri IV, il se retire dans son gouvernement de Saintonge où il occupe ses loisirs à la composition de son Histoire universelle. C'est là que vint le trouver

la nouvelle du crime de Ravaillac. Après s'être opposé à la régence de Marie de Médicis, dépossédé de ses charges, il alla s'enfermer dans sa place de Maillezais, fortifia l'île de Doignon qu'il avait précédemment acquise, et se mêla, un peu malgré lui, au mouvement protestant qui amena le traité de Loudun (1616). La régente, qui voulait s'assurer des places de guerre de l'Ouest, fit acheter par le duc de Rohan les for teresses de d'Aubigné qui se retira à Saint-Jean d'Angely où il fit paraf tre son Histoire. Déféré au parlement, le livre fut brûlé par la main du bourreau (16:0); d'Aubigné s'enfuit à Genève, et pendant qu'à Paris ses ennemis le faisaient condamner à mort 2 par contumace (1623). il épousa en secondes noces 8 Renée Burlamachi, veuve d'un réfugié de Lucques. Il passa à Genève, au milieu de la considération générale, les dernières années de sa vigoureuse vieillesse 4. Il mourut en 1630.

Ses œuvres, qui sont nombreuses, ont été publiées plusieurs fois, mais par fragments et d'une manière peu correcte. MM. Réaume et de Caussade en donnent en ce moment une édition complète qui sera définitive. Il en a paru jusqu'ici quatre volumes (Lemerre, 1872-1877.

Nous apprécions l'œuvre de d'Aubigné dans notre Tableau de la Littérature française au xvi° siècle (pages 33, 38 et 39, 134 et 135, chap. u).

#### 1. Fragments des Mémoires.

A huit ans et demi le pere mena son fils à Paris, et en passant 6 par Amboise un jour de foire, il 7 veit les testes de ses compagnons d'Amboise, encore recognoissables sur un bout de potence, et fut tellement esmu, qu'entre sept ou huit mille personnes, il s'escria : Ils ont descapité la France, les bourreaux. Puir le fils ayant picqué pres du pere, pour avoir veu à son visagé unc esmotion non accoustumee, il luy mit la main sur la teste en disant: Mon enfant, il ne faut pas que ta teste soit esparque apres la mienne, pour venger ces chefs pleins d'honneur; si tu t's espargnes, tu auras ma malediction. Encore que ceste troupe sus! de vingt chevaux, elle eut peine à se desmesler du peuple qui s'esmeut à tels propos8.

1. Dans le Bas-Poitou.

2. On l'accusait d'avoir construit des bastions avec des matériaux de démoli-

- tion d'une église, en 1571. 3. Il avait épousé en premières noces, en 1563, Suzanne de Lezai, qui lui donna deux filles et un fils, Constant, le pere de madame de Maintenon. La dernière par tie de la vie de d'Aubigné fut empoi-sonnée par le spectacle des débauches et de l'inconduite de son fils.
  - 4. Toutefois la publication de la der-

nière partie de son Baron de Fæneste. en 1529, lui attira la censure du petit Conseil de Genève.

5. D'Aubigné, dans Sa Vie, parle de lui à la troisième personne.

6. En le faisant passer. On dit encore passer qqu en barque.

7. Le père de d'Aubigné 8. Ceci se passait en 1560. Le jeune d'Aubigné tint ce nouveau serment d'Annibal.

Ayant esté deux ans à Geneve, il s'en vint à Lion<sup>1</sup> sans le sceu a de ses parans et se remit aux mathematiques et s'amusa aux theoricques 8 de la magie, protestant pourtant de n'essaver aucun experiment. L'argent luy ayant manqué à Lion et son hotesse luy en ayant demandé, il prit à tel contre cœur son manque que, n'osant retourner au logis, il fut un jour sans manger et ceste melancolie fut extreme. Estant en peine où il passeroit la nuit, il s'arresta sur le pont de la Saone, passant la teste vers l'eau pour passer<sup>8</sup> ses larmes qui tumboyent en bas. il luv prit un grand desir de se jetter apres elles; et l'amas de ses desplaisirs l'emportoit à cela quand sa bonne nourriture luy faisant souvenir qu'il falloit prier Dieu devant 7 toute action, le dernier mot de ses prieres estant la vie eternelle, ce mot l'effraya et le fit crier à Dieu qu'il l'assistast en son agonie. Lors tournant le visage vers le pont, il veit un valet duquel il cognut premierement la male s rouge et le maistre bientost apres, qui estoit le sieux de Chillaud, son cousin germain, qui envoyé en Allemagne par Monsieur l'Amiral 9 portoit à Geneve de l'argent au petit desesperé.

[1567] Bien tost apres commencerent les secondes guerres. Aubigné retourna en Xaintonge ches 10 son curateur, lequel voyant son pupile se battre à la perche 11 pour quitter les livres, à bon escient le tint prisonnier jusques à la prise des troisiemes armes.

Lors des compagnons luy ayant promis de tirer une harque busade 12 de quand ils partiroyent, le prisonnier duquel on emportoit les habillements sur la table du curateur tous les soirs. se devala 18 par la fenestre par le moyen de ses linceulx 14, en chemise, à pieds nuds; sauta deux murailles, à l'une desquelles il faillit à tumber dans un puis; puis alla trouver aupres de la maison de Riverou les compagnons qui marchoyent bien estonnez de voir un homme tout blanc courir et crier apres eux et pleurant de quoy 18 les pieds luy saignoyent. Le capitaine Saint-Lo, apres l'avoir menacé pour le faire retourner, le mit en

<sup>1.</sup> En 1566.

Z. A l'insu.

<sup>3.</sup> Théories.

<sup>4.</sup> Expérience.

<sup>5.</sup> Laisser tomber.

<sup>6.</sup> Education.

<sup>7.</sup> Avant.

<sup>8.</sup> Malle.

<sup>9.</sup> Coligny.

<sup>10.</sup> Chez.

<sup>11.</sup> Se débattre pour prendre l'essor; métaphore tirée du faucon ottaché à la

<sup>12.</sup> Pour l'avertir du moment où ils partiraient.

<sup>13.</sup> Descendit.

<sup>14.</sup> Draps de lit.

<sup>15.</sup> Et qui pleurait de ce que.

croupe avec un meschant manteau soubs luy, pour ce que la boucle de la cropiere l'escorchoit.

A une lieue de là, au passage de Reau, ceste troupe trouva une compagnie de Papistes qui vouloyent gagner Angoulesme : cela sut dessaict avec peu de combat, où le nouveau soldat en chemise gagna une harquebuse et un fourniment tel quel, mais ne voulut prendre aucun habillement, quoy que la necessité et ses compagnons luy conseillassent; ainsi arriva au rendez-vous de Jongsac 1 ou quelques capitaines le firent armer et habiller. Il mit au bout de sa sédulle?: A la charge que je ne reprocheroys point à la guerre qu'elle m'a despouillé, n'en pouvant sortir plus mal esquippé que j'y entre.

[1577] Peu de temps apres, la paix se fit et Aubigné se retirant escrivit un à Dieu au roy son maistre, en ces termes :

« Sire, vostre memoire vous reprochera douz'ans de mon service, douze playes sur mon estomac: elle vous fera souvenir de vostre prison et que ceste main qui vous escrit en a desfaict les verrouils tet est demourée pure en vous servant, vuide de vos biens-faits et des corruptions de votre ennemi et de vous ; par cest escrit, elle vous recommande à Dieu à qui je donne mes services passez et vouë ceux de l'advenir, par lesquels je m'efforceray de vous faire cognoistre qu'en me perdant vous avez nerdu vostre tres fidele serviteur, etc. »

En passant Agien pour remercier madame de Roques qui luy avoit servi de mere en ses afflictions, il trouve ches elle un grand epagneul nommé Citron, qui avoit accoustumé de coucher sur les pieds du Roy, et souvent entre Frontenac 6 et Aubigné. Ceste pauvre beste qui mouroit de faim luy vint faire chere 7; de quoy esmu, il le mit en pension chez une femme, et luy fit coudre sur le collet 8 qu'il avoit fort frisé le sonuet qui s'ensuit:

Le fidele Citron qui couchoit autrefois Sur votre lit sacré, couche ores 9 sur la dure : C'est ce fidelle chien qui apprit de nature A faire des amys et des traîtres le chois.

- 1. Dans la Charente.
- 2. Cédule, ou reconnaissance qu'il avait signée de l'équipement fourni. 3. Henri de Navarre.
- 4. Verroux ; les mots en ouil tels que verrouil, genouil, etc., ont perdu depuis le xvi• siècle l'1 mouillée (il qui les termine. Cette l' n'est restée que dans les
- dérivés : verrouiller, etc.
  - 5. Agen.6. Officier de Henri de Navarre.
- 7. Bon accueil, proprement visage, du latin cara, figure.
  - 8. Cou.
  - 9. Maintenant.

#### 82 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

C'est luy qui les brigans effroyoit de sa voix, Et des dents les meurtriers; d'où vient donc qu'il endure La faim, le froid, les coups, les desdains, et l'injure, Payement coustumier du service des Roys?

Sa fierté, sa beauté, sa jeunesse agreable Le fit cherir de vous; mais il fut redoutable A vos haineux<sup>1</sup>, aux siens, pour sa dexterité.

Courtisans qui jettez vos desdaigneuses veuës s Sur ce chien deslaissé, mort de faim par les ruës, Attendez ce loyer de la fidelité.

Ce chien ne faillit pas d'estre mené le lendemain au Roy qui passoit par Agien et qui changea de couleur en lisant cest escrit.

Pour ce que le roy avoit juré en pleine table de le 3 faire mourir, luy, pour lever ceste opinion, a faict six voyages dont celui-ci en estoit un. Estant donc arrivé au logis de la duchesse de Beaufort, où l'on attendoit le roy, deux gentils hommes de marque le prièrent affectionnément de remonter à cheval pour la fureur où le roy estoit contre luy; et, de faict, il entendit quelques gentils hommes disputants si on le mettroit entre les mains d'un capitaine des gardes ou du prevost de l'hostel<sup>5</sup>. Luy se mit au soir entre les flambeaux qui attendoient le roy, et comme le carrosse para au perron de la maison, il ouït la voix du roy disant : « voilà Monsieur, Monseigneur d'Aubigné. » Quoy que cette seigneurie ne luy fust guerre 7 de bon goust, il s'advança à la descente; le roy luy mit sa joue contre la sienne, luy commanda d'ayder à sa maistresse 8, la fit desmasquer pour le saluer, et on oyoit dire aux compaignons : « Est-ce là le prevost de l'hostel ? » Le roy donc, ayant desfendu d'estre suivy, fit entrer Aubigné seul avec sa maistresse et sa sœur Juliette; il le fit promener entre la duchesse et luy plus de deux heures; ce fut la où se dit un mot qui a tant couru; car comme le roy monstroit sa levre percée, au slambeau, il souffrit et ne print point en mauvaise part ces parolles:

<sup>1.</sup> Ennemis.

<sup>2.</sup> Vues.

<sup>3.</sup> D'Aubigné.

<sup>4.</sup> Gabrielle d'Estrées.

<sup>5.</sup> Le grand prévôt, officier du roi qui connaissait des cas criminels qui se produisaient à la cour.

<sup>6.</sup> Tourna le perron; on dit dans le même sens, en marine, parer un cap, c.-à-d. le doubler.

<sup>7.</sup> Guère.

<sup>8.</sup> D'aider Gabrielle d'Estrée à descen-

<sup>9.</sup> Oui devait l'arrêter.

« Sire, vous n'avez encore renoncé Dieu que des levres, il s'est « contenté de les percer1; mais quand vous le renoncerés du « cœur, il vous percera le cœur. » La duchesse s'escria : « O les « belles parolles, mais mal employées !! - « Ouy, Madame, dit « le tiers, pour ce qu'elles ne serviront de rien. »

(Sa vie, à ses enfants; t. I des Œuvres complètes de d'Aubigné,

édit. Réaume et de Caussade, p. 6, 11-13, 36-37, 68-69.)

### 2. Entretien de Coligny et de sa femme.

Le prince de Condé, voyant Paris saisi par ses ennemis set n'ayant pas de forces que trois cens gentil-hommes et autant de soldats, quelques escholiers et bourgeois sans experience, qui n'estoit pas pour resister aux moines seulemente; d'ailleurs voyant declarer contre lui le Parlement, la Maison-de-Ville. l'Université (lesquels avec le clergé constituent la ville) il se fallait resoudre à quitter Paris. D'autre costé s'estoient assemblez à Chastillon sur Loin, près l'amiral, le cardinal et Dandelot ses freres . Senlis, Boucard, Bricquemaut et autres. pour le presser de monter à cheval. Ce vieil capitaine trouvoit le passage de ce Rubicon 10 si dangereux qu'ayant par 11 deux jours contesté contre cette compagnie, et par doctes et specieuses raisons, rembarré leur violence, et les avoit estonnez 12 de ses craintes, et n'y avoit comme 18 plus d'esperance de l'esmouvoir 16, quant il arriva ce que je veux donner à la posterité. non comme un intermeze 18 de fables, bien seantes aux poetes scullement, mais comme une histoire que j'ai apprise de ceux qui estoyent de la partie 16.

Ce notable seigneur, deux heures apres avoir donné le bonsoir à sa semme, sut resveillé par les chauds souspirs et sanglots

1. Attentat de Jean Châtel (1594).

2. Dites mal a propos.

3. D'Aubigné, qui était en tiers avec le roi et la duchesse de Beaufort.

4. Parce que le roi ne profitera pas de cet avertissement.

5. Les catholiques.
6. Ce qui n'était pas même fait pour résister, n'était pas même en état de résister à se qu'il avait de moines (dans la ligue).
7. Département du Loiret.
8. Coligny.

. Odet de Coligny, le cardinal de

Chatillon (qui quitta l'Église pour em brasser la Réforme), et François d'Andelot de Coligny, frères de l'amiral.

10. Qui, comme celui de Cesar, allait être le signal de la guerre civile.

11. Pendant, sens du latin per. 12. Et il les avait abattus.

13. Et il n'y avait pour ainsi dire. 14. De le faire changer de sentiment. 15. Episode flotif; intermêze, forme italienne d'intermède (intermezzo).

16. Qui ont été mèlés à ces événements.

qu'elle jettoit : il se tourne vers elle, et apres quelques propos, il lui donna occasion de parler ainsi :

« C'est à grand regret (Monsieur) que je trouble vostre repos par mes inquietudes: mais, estans les membres de Christ deschirez comme ils sont, et nous de ce corps 2, quelle partie peut demeurer insensible? Vous (Monsieur) n'avez pas moins de sentiment 3, mais plus de force à le cacher. Trouverez-vous mauvais de vostre fidelle moitié si avec plus de franchise que de respect elle coule \* ses pleurs et ses pensées dans votre sein. Nous sommes ici couchez en delices et les corps de nos freres, chair de nostre chair et os de nos os, sont les uns dans des cachots, les autres par les champs à à la merci des chiens et des corbeaux; ce lict m'est un tombeau puisqu'ils n'ont point de tombeaux; ces linceux 6 me reprochent qu'ils ne sont pas ensevelis. Pouvez-vous ronfler en dormant, et qu'on n'oye pas nos freres aux souspirs de la mort ? Je rememorois 8 ici les prudens discours desquels 9 vous fermez la bouche à Messieurs vos freres 10. Leur voulez-vous aussi arracher le cœur et les faire demeurer sans courage comme sans responce? Je tremble de peur que telle prudence soit des ensans du siecle 11 et qu'estre tant sage pour les hommes ne soit pas estre sage à 12 Dieu qui vous a donné la science de capitaine. Pouvez-vous en conscience en refuser l'usage 18 à ses enfans? Vous m'avez advoué qu'elle 14 vous resveilloit quelquesfois; elle est le truchement 16 de Dieu. Craignez-vous que Dieu vous face coulpable en le suivant? L'espee de chevalier que vous portez est-elle pour opprimer les affligez ou pour les arracher des ongles des Tyrans? Vous avez confessé la justice des armes 16 contre eux; pourroit bien vostre cœur<sup>17</sup> quitter l'amour du droit pour la crainte du succes 18 ? C'est Dieu qui osta le sens à ceux qui lui resisterent sous couleur d'espargner le sang 19; il fait sauver l'ame qui se veut perdre 20 et perdre l'ame qui se veut garder. Monsieur, j'ai sur le i

<sup>1.</sup> Ceux qui composent l'Église (le corps) de Jésus-Christ; ici les réformés.

Ét nous faisant partie de ce corps.
 Vous le sentez aussi vivement.

<sup>4.</sup> Verse.

<sup>5.</sup> Aux gibets.

<sup>6.</sup> Linceuls, draps de lit.

<sup>7</sup> Qui sont aux soupirs de la mort, qui soupirent en voyant venir leur dernière heure.

<sup>8.</sup> Je me rappelais.

<sup>9.</sup> A l'aide desquels.

<sup>10.</sup> Frères en religion, coreligionnaires.

<sup>11.</sup> Par opposition aux enfants de Dieu.

<sup>12.</sup> Envers.

<sup>13.</sup> De votre science militaire.

<sup>14.</sup> Votre conscience.

<sup>15.</sup> Interprète.

<sup>16.</sup> Yous avez déclaré qu'il était juste de prendre les armes.

<sup>17.</sup> Votre cœur pourrait-il bien.

<sup>18.</sup> Du résultat.

<sup>19.</sup> Saul qui refusa de faire mouris

Agag.
20. Celui qui veut risquer sa vie.

cœur tant de sang versé des nostres; ce sang et votre femme crient au ciel vers Dieu et en ce lict contre vous, que vous serez meurtrier de ceux que vous n'empeschez point d'estre meurtris 1. »

L'amiral respond : « Puisque je n'ai rien profité \* par mes raisonnemens de ce soir sur la vanité des esmeutes populaires; la douteuse entree dans un parti non formé; les difficiles commencemens non contre la monarchie, mais contre les possesseurs d'un estat qui a ses racincs envieillies : tant de gens interessez à sa manutention 5; nulles attaques par dehors, mais generalle paix 6, nouvelle et en sa premiere fleur, et, qui pis est, faicte entre les voisins conjurez et faicte exprès à nostre ruine; puisque les deffections nouvelles du roy de Navarre et du connestable, tant de forces du costé des ennemis, tant de faiblesse du nostre ne vous peuvent arrester, mettez la main sur votre sein; sondez à bon escient vostre constance si 7 elle pourra digerer les desroutes generalles, les opprobres de vos ennemis et ceux de vos partisans, les reproches que font ordinairement les peuples quand ils jugent les causes par les mauvais succez 8; les trahisons des vostres, la fuitte, l'exil en païs estrange; là les chocquemens 10 des Anglois, les querelles des Allemans 11, vostre nudité, vostre faim, et, qui 12 est plus dur, celle de vos enfans. Tastez 18 encores si vous pouvez supporter vostre mort par un bourreau, après avoir veu vostre mari traisné et exposé à l'ignominie du vulgaire; et pour fin, vos ensans insames 10. vallets de vos ennemis accreus par la guerre et triomphans de vos labeurs 15. Je vous donne trois semaines pour vous esprouver; et quand vous serez a bon escient fortifiee contre tels accidens, je m'en irai perir avec vous et avec nos amis. »

L'Admiralle repliqua : « Ces trois semaines sont achevees: vous ne serez jamais vaincu par la vertu 16 de vos ennemis; usez de la vostre : et ne mettez point sur vostre teste 17 les morts de

<sup>1.</sup> Tués. 2. Gagné.

<sup>3.</sup> Inutilité.

<sup>4</sup> Contre les catholiques, possesseurs d'une situation qui a ses racines invé-

<sup>5.</sup> Maintien; c'est ainsi que Du Vair prononce un discours pour la manuten*tion* de la loi salique.

<sup>6.</sup> Puisqu'il n'y a pas d'attaques de l'étranger qui viennent favoriser notre entreprise, puisqu'il y a paix générale. 7. (Yous demandant) si. 8. Résultats.

<sup>9.</sup> En exil, en pays étranger. 10. Mauvais traitements.

<sup>11.</sup> Les querelles que leur chercheront les Allemands : « Il restoit à trouver une querele d'Alemagne pour collorer ce nouveau changement. (D'Aubigné, His-toire, ibid., tr I, p. 341.)

<sup>12. (</sup>e qui.

<sup>13.</sup> On dit encore au même sens, dans le langage familier, tâtez-vous.

Déclarés infâmes.

<sup>15.</sup> Efforts.

<sup>16.</sup> Courage.

<sup>17.</sup> N'assumez point sur vous.

trois semaines. Je vous somme au nom de Dieu de ne nous frauder plus 1. ou je serai tesmoin contre vous en son jugement. »

D'un organe bien aimé et d'une probité esprouvec, les suasions 3 furent si violentes qu'elles mirent l'Admiral à cheval pour aller trouver le prince de Condé.

(Histoire universelle, livre III, ch. II du tome I, p. 131-133;

édition princeps, 1616.)

# 3. D'Aubigné au roi de Navarre .

Si la fidelité n'estoit ici plus de suison que la discretion, le respect et l'honneur que je doi à ceux qui ont parlé me fermeroit la bouche; mais le serment que j'ai à Dieu, à sa cause, et à vous, Sire, me l'ouvre, et aux despens de la bienseance, me fait dire ce qui est de mon sentiment. Ce seroit fouler aux pieds les cendres de nos martyrs et le sang de nos vaillans hommes, ce seroit planter des potances sur les tombeaux de nos princes et grands capitaines morts, et condamner à pareille ignominie ceux qui, encores debout, ont voué leurs vies à Dieu, que de mettre ici en doute et sur le bureau 6, avec quelle justice ils ont exercé leurs magnanimitez; ce seroit craindre que Dieu mesme ne fust coulpable, aiant beni leurs armes, par lesquelles ils ont traitté avec les rois, selon le droit des gens, arresté les injustes brulemens qui s'exerçoient de tous costez et acquis la paix à l'Église et à la France; mesmes cette assemblée seroit criminelle de leze-majesté, si nous avions ozé convenir 8 en ce lieu sans estre asseurez et pleins de nostre droit. Ce n'est donc plus à nous de regarder en arrière, où nous ne verrons qu'eglises, villes, familles et personnes ruinées, en partie par la perfidie des ennemis, partie par ceux qui leur cercheroient des excuses 9, pour s'excuser des labeurs et perils, auxquels

votre inaction).
2. De la bouche de celle qu'il ai-

mait.

<sup>3.</sup> Persuasions.

<sup>4.</sup> La ligue venait de se déclarer contre Henri III (1585). La division se mettait dans le camp des catholiqués. Henri de Navarre réunit en conseil soixante de ses partisans et leur demanda leur avis sur la conduite à tenir dans les circonstances présentes. Le vicomte de Turenne (depuis duc de Bouillon) engagea les soldats protestants à se méleraux troupes royales, | continuer la lutte.

<sup>1.</sup> De ne plus nous faire tort (par a se fondre avec elles. Cet avis allait tre inaction). role et prononça un discours qu'il reproduit comme il suit dans son Histoire universelle.

<sup>5.</sup> Envers

<sup>6.</sup> Mettre en question, en discussion; aujourd'hui mettre sur le tapis.
7. De villages, églises, etc.

<sup>8.</sup> Nous reunir.

<sup>9.</sup> En partie par la lacheté de ceux d'entre nous qui chercheraient des excuses aux ennemis, pour se dispenser de

Dieu nous appelle quand il lui plaist. — Si vous vous armez. le roi vous craindra1? - Il est vrai. - Si le roi vous craint, il vous haïra? - Pleust à Dieu que cette haine fust à commencer 1! -S'il vous haït, il vous destruira? — Que nous n'eussions point encore essaié le pouvoir de cette haine, mais bien à propos la crainte qui empesche les effects de la haine! Heureux seront ceux qui par cette crainte empescheront leur ruine; malheureux celui qui appellera cette ruine par le mesnris. Je di donc que nous ne devons point estre seuls desarmez quand toute la France est en armes, ni permettre à nos soldats de prester serment aux capitaines qui l'ont presté de nous exterminer<sup>8</sup>; leur faire <sup>6</sup> avoir en reverence les visages sur lesquels ils doivent faire trencher? leurs coutelas; et de plus 8, les faire marcher sous les drapeaux de la croix blanche, qui leur ont servi et doivent servir encores de quintaines et de blanc 10. Savez-vous aussi les différentes lecons qu'ils apprennent en l'un et en l'autre parti ; là 11 ils deviennent mercenaires, ici ils n'ont autre loier 12 que la juste passion 18: là ils goustent les delices, ici ils observent une milice sans repos. Les arts sont esmus 14 par la gloire, et, sur touts, ceux de la guerre. Monstrerons-nous à nostre jeune noblesse l'ignominie chez nous et l'honneur chez les autres? Prenez que nous puissions les mettre si bas de courage 15, qu'ils se mettent sous leurs valets de diverse religion; comment remettrez-vous à leurs poincts 16 les cœurs abbattus? Que veut-on que deviennent nos princes du sang et les grands seigneurs du parti? Donneront-ils à leurs haineux 17 leurs hommes et leurs créance 18, qu'ils ont achetés par tant de bienfaicts 19? Quand auront-ils monstré leur valeur à des soldats nouveaux 20? Fouleront-ils aux pieds leurs grandeurs naturelles; car ils les perdront par la soumis-

1. Objection.

- 2. D'Aubigné répond à l'objection : Le roi n'a pas attendu cela pour nous hair.
  - 3. Plut à Dieu que, etc.
  - 4. Qu'inspirera sa timidité.
- 5. Aux capitaines du roi qui ont prêté le serment de nous exterminer.
- 6. Que nous ne devons pas leur (à nos soldats) etc.
- 7. Trancher sur quelque chose (verbe ncutre), y faire une entaille, le couper. 8. Sous-entendez : Que nous ne devons
- pas les faire marcher 9. Poteau sur lequel on s'exerçait à lancer le javelot, à courir avec la lance.
  - 10. Cible.
  - ii. Dans l'armée royale.

- 12. Loyer, solde.
- 13. La passion qui les anime pour une cause juste.
- 14. Excités.
- 15. Supposez que nous abattions leur fierté jusqu'à leur faire accepter de servir sous leurs propres valets, si ceux-ci sont de religion différente (catholique). 16. Au point où ils doivent être.
  - 17. Ennemis, cf. page 82, note 1. 18. Autorité. 19. Belles actions.
- 20. Il- n'auront pas eu occasion de montrer leur valeur à ces soldats nouveaux (de l'armée catholique, comme ils l'ont montrée à ceux de leur parti qu'ils auront abandonné).

slon, ou l'honneur par l'oisiveté? Oui, il faut monstrer nostre humilité; faisons donc que ce soit sans lascheté. Demeurons canables de servir le roi à son besoin et de nous servir au nostre, et puis ploier devant lui quand il sera temps nos genoux tous armez, lui prester le serment en tirant la main du gantelet. porter à ses pieds nos victoires et non pas nos estonnemens 2; victoires auxquelles nos soldats ne porteront l'estomac<sup>3</sup> de bonne grace, estant meslez parmi ceux qui leur font craindre le dos\*. J'adjouterai encores ce poinct de droict : c'est que le pretexte sur lequel nos ennemis ont eschapé à leur roi est nour nous sauter au collet. Il est necessaire que le respect de nos espées les arreste puisque le sceptre ne le peut : ostons-leur la joie et le profit de la soumission que nous voulons rendre au prince. Et quant au conseil par lequel nous avons esté dissipez 6, soit assez 7 de servir entiers ceux qui nous veulent en pieces et morceaux. Je concluds ainsi: Si nous nous desarmons, le roi nous mesprisera; nostre mespris 8 le donnera à nos ennemis; uni avec eux, il nous attaquera et ruinera desarmez; ou bien si nous nous armons, le roi nous estimera; nous estimant il nous appellera; unis avec lui, nous romprons la teste à nos ennemis.

(Histoire universelle, livre V, ch. v, du tome II; p. 428-430.)

# HENRI IV

1553-1610.

Henri IV naquit en 1553 au château de Pau. Son père était Antoine de Bourbon, duc de Vendôme; sa mère, Jeanne d'Albret, reine de Navarre, fille de Marguerite d'Angoulème, la sœur de François I<sup>er</sup>. Il épousa Marguerite de Valois, la sœur de Charles IX en 1572, devint roi de Navarre à la mort de sa mère (1572); échappa, en abjurant le protestantisme, au massacre de la Saint-Barthélemy, s'évada en 1575 du Louvre où il était retenu

1. Ou ils perdront l'honneur.

2. Notre abattement.

5. Les ligueurs soulevés contre le roi. 6. Le conseil du roi qui demandait le

licenciement de l'armée protestante.
7. Qu'il nous suffise de consentir à servic le roi, mais en restant entiers, au lieu d'éparpiller nos troupes en les mêlant à celles du roi.

8: Le mépris qu'il aura de nous.

<sup>3.</sup> Victoires au-devant desquelles nos soldats ne se porteront pas de bonne grâce.

<sup>4.</sup> Lorsqu'ils seront mêlés aux soldats catholiques qui peuvent les frapper par darrière.

prisonnier, et, revenant au protestantisme, se mit à la tête des Huguenots. La mort de Henri III le rendit héritier légitime du trône qu'il se vit obligé de conquérir par les armes sur les Ligueurs. Son abjuration (1593) décida de la soumission qui, en 1596, devint générale. De la promulgation de l'Édit de Nantes et de la paix de Vervins (1598) data une ère de prospérité et de grandeur qu'interrompit en 1610 le poignard de Ravaillac.

Son mariage avec Marguerite ayant été annulé en 1599, il épousa l'année suivante Marie de Médicis qui lui donna un fils, Louis XIII.

Ses œuvres littéraires consistent en une volumineuse correspondance, publiée très-imparfaitement par M. Berger de Xivrey dans la Collection des Documents inédits de l'Histoire de France sous le titre de Lettes missives de Henri IV (7 vol. in-4°, 1843-1855). Depuis, de nouvelles lettres ont été publiées, par le prince de Galitzin (Lettres inédites de Henri IV, Paris, 1860), par M. Halphen (Lettres de Henri IV à M. de Sillery, Paris, 1866; Lettres à M. de Bellièvre, Paris, 1872 et 188), par M. Guadet (Supplément aux Lettres Missives, 1872), par M. Dussieux (Lettres intimes de Henri IV), etc.

Voir l'appréciation des lettres de Henri IV dans notre Tableau de la

Littérature française au xvi siècle, p. 46.

# A Monsieur de Launey, baron d'Entraigues, gouverneur de Vivarez et de Gevaudan.

Monsieur Delauney d'Entraigues, Dieu aydant, j'espere que vous estes à l'heure qu'il est restably de la blessure que vous receutes à Coutras, combattant si vaillamment à mon costé; et si ce est comme je l'espere, ne faites faulte (car, Dieu aydant, dans peu nous aurons à decoudre, et ainsy besoin de vos services) de partir aussitost pour venir me joindre. Sans doute vous n'aurés manqué, ainsy que vous l'avez annoncé à Mornay, de vendre vos bois de Mezilac et Cuze, et ils auront produit quelques mille pistoles. Si ce est, ne faites faulte de m'apporter tout ce que vous pourrés; car de ma vie je ne fus en pareille disconvenue 1; et je ne sçais quand, ni d'où, si jamais, je pourray vous le rendre; mais je vous promets force honneur et gloire; et argent n'est pas pasture pour des gentilshonmmes comme vous et moy.

La Rochelle, ce xxvº octobre 1588

Vostre affectionné, Henry.

(Lettres missives de Henri IV, tome II, p. 398.)

1. Déconvenue, embarras.

### 2. A monsieur de Givry.

Tes victoires m'empeschent de dormir, comme anciennement celles de Miltiade, Themistocle. Adieu, Givry, voilà tes vanitez bien payees <sup>1</sup>.

### 3. A monsieur de Bellievre, chancelier de France.

Monsieur le chancelier, je n'ay donné occasion à personne de croire que j'aye volonté de renouveler la guerre. Vous savez que j'y entrai par force l'annee passee e et je n'en suis sorty par necessité e; pourquoy donc m'y rembarqueroy-je? Peut-estre a on estimé que je chercherois les moiens de me vanger de l'injure qui a esté faicte en Espaigne à mon ambassadeur d'autant que j'ai dit publiquement que si l'on ne m'en faisoit raison; je la me ferois tost ou tard, mais j'ay toujours dit que ce seroit quand je serois desesperé de l'obtenir de ceulx qui la me doibvent faire, lesquelz aussy je ne dois ni ne veux precipiter ; car la chose merite bien d'estre consideree de part et d'aultre?. J'avois déliberé il y a longtemps de venir en ceste province y visiter les fortifications que l'on y fait, où en verité j'ay reconnu que ma presence estoit encores plus necessaire que je ne pensois

1. C'est-à-dire: cet aveu doit satisfaire ton amour des louanges. — Ce billet se trouve dans la correspondance de Pasquier (Lettres, XX, 3). Après avoir raponté comment le seigneur de Givry, jeune capitaine passionné pour la gloire, avait en un clin d'æil pris Corbeil. assiégé six mois durant par le prince de Parme, et Lagny, Pasquier ajoute: « le roy qui l'aimoit comme celuy qu'il savoit nourir de nobles ambitions dans son âme, lui mande ce mot de lettre. » Voir Poirson, Hist. de Henri IV, tome 1V, p. 354 (3° édition).

2. Guerre de Savoie du 11 août 1600 au 17 janvier 1601).

3. Et c'est par nécessité que je n'en suis pas sorti tout de suite.

4. a Ayant peu après reçeu des lettre : de Monsieur de la Rochepot son embassadeur en Espagne, narratives de plusieurs injures et indignitéz publiques par luy (Henri IV) et les siens reçeues en ce royaume là, ces offenses trop cognuës d'un chacun pour les pouvoir dissimuler (sans literissure de tant de gloire par luy ac-

quises) luy en aigrirent si fort l'esprit, qu'il ramena aussi tost en sa memoire toutes les noires malices que les Espagnola luy avoient faites depuis la paix de Vervins tant solennellement jurée (Sully, Economies Houales, II. 16. édit, princens).

mies Itoyales, II, 16, édit. princeps).
5. Quand je désespérerais de l'obtenir (autrement que par la guerre).

(autrement que par la guerre). 6. Presser trop vivement.

7. A tous les points de vue. 8. Le Roy avant eu advis que les Espagnols formoient un siege devant Ostandes s'en alla vers Calais, de quoy les archiducs prindrent ombrage, craignant que ce ne fut en intention de traverser leurs desseins ou pour se venger des affronts reçeus par Monsieur de la Rochepot. Tellement que pour essayer d'en descouvrir la verité, ils envoyerent le comte de Sore en ambassade vers sa Majesté sous ombre de complimens, et charge de prendre le temps à propos pour en jetter quelques paroles en forme de plaintes; sur lesquelles il leur en fut donné d'autres de pareille nature, accompagnees de tant d'assurances de vouloir observer la paix,

quand je m'y suis acheminé et toutessois je vous advouë que l'accident 1 advenu en Espagne a aydé à avancer ce mien voyage: car nous devons nous defier de ceux qui nous mesprisent et nous preparer contre ceux qui nous offensent, afin de ne tomber en surprise; quoi faisant seulement<sup>2</sup> je ne fais injure à personne. Je n'ay jamais creu aussy que la paix deust m'empescher de visiter mes frontieres et pourveoir à la sureté d'icelles, mais j'ay averty les archiducs de ma venue et des occasions d'icelle. Si je ne l'ai faict plus tost 3, ç'a esté parce que je n'avois pas resolu plus tost le dict voiage. Enfin je suis icy sans force comme sans volonté de mal faire à personne, mais en verité je desire que l'on me leve tout pretexte de changer de deliberation 6; car j'aime la paix et le repos autant et plus que nul autre de mes voisins. J'ay aussy plus sué et travaillé qu'eux pour l'avoir. C'est pourquoy je gouste et savoure mieux la felicité et douceur d'icelle, ce que je vous pric faire entendre à ceux qui s'adresseront à vous pour en savoir des nouvelles, et à tous autres ausquelz vous jugerez le devoir dire, ayant averti du sujet de mon dict voiage tous mes ambassadeurs, reservé 7 celuy d'Espaigne....

Escrit a Calais, le 11º jour de septembre 1601.

HENRI.

(Lettres inédites du roi Henri IV au chancelier de Bellièvre, p. 310 et suiv.)

# ·MARGUERITE DE VALOIS

1553-1615.

Fille de Henri II et de Catherine de Médicis, MARQUERITE DE VALOIS 8 fut mariée à Henri de Navarre en 1572, la veille de la Saint-Barthélemy. Ce mariage préparé dans une vue politique par l'astucieuse Catherine ne fut pas heureux. Henri, à qui ses nombreuses amours ne donnaient pas le droit d'être trop sévère pour sa femme, se vit cependant forcé de la

moyennant que de leur part ils s'abstins- | sent de toutes menees et pratiques contraires à icelle que la bienseance les contraignit à faire demonstration de s'en contenter. • (Sully, id., ibid., p. 17.)

1. L'injure faite a son ambassadeur.

- 2. Et en me bornant à faire cela.
- 3. Si je n'ai pas averti plutôt les archidues.
  - 4. D'attaquer. 5. Qu'on m'ôte.
  - 6. Ma résolution de garder la paix.
  - 7. Excepté.
  - 8. Cf. plus bas, p. 115 et p. 116, n. 3.

faire reléguer au château d'Usson en Auvergne. Devenu roi de France, il fit annuler son mariage par le pape Clément VIII en 1599. Marguerite, sortie du château d'Usson en 1605, se retira dans son hôtel de Paris, près du Pré-aux-Clercs, puis dans son hôtel d'Issy, où elle continua de mener une vie déréglée qu'on z'étonnait de voir unie à des pratiques d'une dévotion excessive. Toutefois dans les dernières années de sa vie, elle vécut dans la retraite, partageant son temps entre la compagnie d'artistes, de savants et d'hommes de lettres, et les œuvres de piété. Elle resta dévouée au roi.

Elle a laissé des Lettres et des Mémoires, publiés par M. F. Guessard, pour la Société de l'Histoire de France (1 vol. in-8, 1842). Les Mémoires ont été réédités par L. Lalanne dans la Bibliothèque Elzévirienne (1 vol. in-18, 1858). C'est cette dernière édition que nous suivons.

Voir notre Tableau de la Littérature française au xviº siècle (Sec-

tion I, p. 39).

### Un épisode de la Saint-Barthélemy.

Voiant qu'il estoit jour, estimant que le danger que ma sœur m'avoit dict fust passé, vaincue du sommeil, je dis à ma nour-rice qu'elle fermast la porte pour pouvoir dormir à mon aise.

Une heure après, comme j'estois plus i endormie, voicy un homme frappant des pieds et des mains à la porte, criant « Navarre! Navarre! » Ma nourrice, pensant que ce fust le roy mon mary, court vistement à la porte et lui ouvre. Ce fust un gentil-homme nommé M. de Léran , qui avoit un coup d'espée dans le coude et un coup de hallebarde dans le bras, et estoit encores poursuivy de quatre archers qui entrèrent tous après luy en ma chambre. Luy, se voulant garantir, se jetta sur mon lict. Moy, sentant cet homme qui me tenoit, je me jette à la ruelle, et luy après moy, me tenant tousjours au travers du corps. Je ne cognoissois point cet homme, et ne sçavois s'il venoit là pour m'offenser, ou si les archers en vouloient à luy ou à moy, Nous cryons tous deux, et estions aussi effrayez l'un que l'aultre. Enfin Dieu voulust que M. de Nançay<sup>8</sup>, cappitaine des gardes, y vinst, qui me trouvant en cet estat-là, encor qu'il y eust de la compassion, ne se peust tenir de rire; et se courrouçant fort aux archers de cette indiscretion, il les fit sortir et me donna la vie de ce pauvre homme qui me tenoit, lequel je

Le plus.
 Le vicomte de Léran, de la famille de Léris. Voyez d'Aubigné, Histoire universelle, I, p. 457.

<sup>3.</sup> Gaspard de la Châtre, né vers 1539, capitaine des gardes en 1563, mort en 1576
4. Qu'il fût ému à ce sujet.

feis coucher et penser 1 en mon cabinet jusques à temps qu'il fust du tout 2 guary. Et changeant de chemise, parce qu'il m'avoit toute couverte de sang, M. de Nançay me conta ce qui se passoit, et m'asseura que le roy mon mary estoit dans la chambre du roy, et qu'il n'auroit point de mal. Me faisant jetter un manteau de nuict sur moy, il m'emmena dans la chambre de ma sœur madame de Lorraine, où j'arrivay plus morte que vive, où entrant 8 dans l'antichambre, de laquelle les portes estoient toutes ouvertes, un gentil-homme nommé Bourse, se sauvant des archers qui le poursuivoient, fust percé d'un coup de hallebarde à trois pas de moy. Je tombay de l'autre costé, presque évanouie entre les bras de M. de Nançay, et pensois que ce coup nous eust percez \* tous deux. Et estant quelque peu remise, j'entray en la petite chambre où couchoit ma sœur. (Mémoires de Marguerite de Valois, édit. L. Lalanne, p. 33.)

## V. CONTEURS.

# RABELAIS

1495? - 1553.

La biographie de Rabelais a été défigurée par un amas de légendes ridicules débitées sur sa vie et sa mort. Un savant éditeur de Rabelais, M. Rathery a fait justice de tous ces contes et a le premier donné du grand écrivain une biographie sérieuse 5 qui peut se résumer comme il

Né à Chinon vers 1495, François Rabelais fut, croit-on, écolier, puis novice au couvent de la Baumette près d'Angers 6. Il acheva son noviciat chez les Cordeliers de Fontenay-le-Comte et reçut la prêtrise (1509-1524). Dès lors, il est déjà cité pour son érudition dans les lettres grecques et latines; et même son goût pour la science le fait soupçonner de donner dans les idées nouvelles. Le savant Budé 7 se félicite (1523) d'avoir appris qu'on a restitué à Rabelais ses livres et qu'on lui a rendu la liberté. En 1524,

- 1. Panser.
- 2. Entièrement.
- 3. Pendant que j'entrais.

- Didot, 1866, 2 vol. in-12.
  6. Il parle de ce couvent dans son Gargantua (ch. x11).
- 4. Nous avait percés.

  7. Guillaume Budé, éminent helléniste,
  5. Vie de Rabelais, en tête de l'édition
  de Rabelais publiée par MM. Burgaud
  Desmarets et Rathery, 2° édition. Paris,

  1. Guillaume Budé, éminent helléniste,
  né à Paris en 1467, mort en 1540. C'est
  sur ses conseils que François I° fonda le

Rabelais quitte Fontenay, et, avec l'autorisation de Clément VII, passe dans l'ordre de Saint-Benoît, et entre à l'abbaye de Maillezac comme chanoine régulier. Il quitte l'abbaye « sans licence de ses supérieurs » pour mener une vie errante, et toutefois est accueilli (entre 1524 et 1529) par l'évêque Geoffroy d'Estissac, son ancien condisciple, au château de Ligugé (près de Poitiers) où il s'occupe de sciences naturelles et de médecine. En 1530 on le trouve à Montpellier étudiant cette dernière science. De 1532 à 1534, il exerce, sans avoir obtenu encore le grade de docteur, les fonctions de médecin à l'hôpital de Lyon. Il accompagne deux fois le cardinal Jean du Bellay à Rome (1534 et 1536), revient à Paris (1537) et delà à Montpellier, où, reçu docteur, il est chargé d'un cours d'anatomie. Il repart l'année suivante exercer la médecine à Narbonne, à Castres et à Lyon. En 1539, il est placé par le cardinal du Bellay comme chanoine dans son abbaye de Saint-Maur-lez-Fossés; reprend bientôt sa vie errante, voyage en Italie et en Savoie, retourne en France où la protection de François Ier le met à l'abri des persécutions que lui suscite son roman de Pantagruel; se retire, à la mort du roi, dans la ville impériale de Metz qui en fait son médecin stipendié, puis à Rome près du cardinal du Bellay son protecteur. Il revient en France où l'amitié du cardinal de Châtillon lui fait obtenir la cure de Meudon (1551), qu'il résigne l'année suivante ainsi que celle de Saint-Christophe de Jambet (diocèse du Mans), dont il était bénéficiaire, et meurt vraisemblablement en 1553, emportant l'estime des hommes les plus éminents du

C'est durant son séjour à Lyon (il avait alors près de quarante ans) qu'il commença à se faire connaître du public. Il semble avoir débuté par une édition de Galien, accompagnée de quatre ouvrages d'Hippocrate en latin et du texte grec des Aphorismes, qui lui avaient servi l'année précédente pour un cours qu'il professait à la Faculté de Montpellier. Mais la même année, il imprimait à Lyon deux livres d'un autre caractère, d'abord une nouvelle édition remaniée et développée des Chroniques gargantuines, roman populaire qui paraît dater de la première partie du xyie siècle, d'un auteur inconnu, et qui lui servit pour son Gargantua; puis le premier livre de Pantagruel 1, que suivirent en 1535 le Gargantua, en 1546 et en 1552 le second et le troisième livre de Pantagruel. Quant au quatrième et dernier livre de Pantagruel, il parut en 1564, neuf ans après la mort de l'auteur 2. On en a mis en doute l'authenticité : il est vraisemblable qu'il a été composé avec des brouillons laissés par Rabelais. Le texte de 1564 offre des variantes considérables avec une copie manuscrite de ce quatrième livre qui se trouve à la Bibliothèque Nationale.

Les éditions de Rabelais sont très-nombreuses; en dehors de celles

<sup>1.</sup> Le roman de Rabelais se compose de cinq livres : le premier contient les aventures de Gargantua, les quatre autres, celles de son fils Pantagruel. Le Gargantua a paru entre le premier et les)

trois derniers livres du Pantagruel. 2. En 1562 il en avait déja paru, sous le titre de l'Isle sonnante, un fragment contenant les seize premiers chapitres.

que Rabelais publia de son vivant, les seules qui fassent autorité sont celles qu'ont données de nos jours MM. Jannet 1, Marty-Laveaux 2, A. de Montaiglon et L. Lacour 3; elles reproduisent fidèlement le texte de la dernière édition publiée par Rabelais pour le Gargantua et les trois premiers livres de Pantagruel 4. Quant au quatrième, MM. Jannet et Marty-Laveaux ont donné le texte imprimé de 1564, MM. A. de Montaiglon et L. Lacour celui du manuscrit de la Bibliothèque nationale; c'est le texte que nous suivons ici, dans le fragment donné plus loin (page 112).

MM. Burgaud Desmarets et Rathery, dans leur savante édition, ont suivi un autre système; au lieu de reproduire exactement le texte d'une quelconque des éditions originales, ils ont formé un texte critique ar-

tificiel, par la collation minutieuse de ces diverses éditions.

Nous étudions l'œuvre de Rabelais dans notre Tableau, etc., pages 56-61, auquel nous renvoyons le lecteur.

## 1. Prologe 5 de l'auteur.

Alcibiades, ou 6 dialoge de Platon intitulé le Bancquet, louant son precepteur Socrates, sans controverse prince des philosophes, entre aultres parolles, le dict estre semblable es 7 Silenes 8.

Silenes estoient jadis petites boites, telles que voyons de présent es bouticques des apothecaires, pinctes au dessus de figures joyeuses et frivoles, comme de Harpies, Satyres, oisons bridez, lievres cornuz, canes bastées, boucqs volans, cerfz limonniers de aultres telles pinctures, contrefaictes à plaisir pour exciter le monde à rire: quel 11 fut Silene, maistre du bon Bacchus; mais au dedans l'on reservoit les fines drogues (comme baulme, ambre gris, amomon, musc, zivette), pierreries et aultres choses precieuses.

Tel disoit estre Socrates, par ce que, le voyans au dehors et l'estimans par l'exteriore apparence, n'en eussiez donné un coupeau <sup>12</sup> d'oignon, tant laid il estoit de corps et ridicule en

- 1. Deux volumes in-18 (Paris, 1868, 1872), parus dans la *Bibliothèque elzévirienne*.
  2. Trois volumes in-12 (Paris, Lemerre, 1868-73).
- 3. Trois volumes in-8 (Paris, Jouaust, 1868-73).
- 4. Les trois éditions reproduisent le texte de 1542 pour le Gargantua et le premier livre de Pantagruel, celui de 1552 pour le second et le troisième.
  - 5. Prologue.
  - 6. Ou, singulier de es, en le, dans le.
    7. Es, c.-à-d. en les; au sens de aux.
- 8. Je dis d'abord que Socrale resressemble tout à fait à ces Silènes qu'on
- voit exposés dans les ateliers des statuaires et que les artistes représentent avec une flute ou des pipeaux à la main; si vous séparez les deux pièces dont ces statues se composent, vous trouvez dans l'intérieur l'image de quelque divinité-(Platon, le Banquet). Cf. Erasme, Adages, chil. Il, cent. 11, Prov. I. Rabelais, à n'en pas douter, s'inspire ici d'Erasme.
- 9. Présentement.
  - 10. Attelés aux limons d'une voiture.11. Latinisme : qualis, tel que.
- 12. Chacune des deux extrémités qu'on détache de l'oignon, quand on l'épluche.

son maintien; le nez pointu, le reguard d'un taureau, le visaige d'un fol, simple en meurs, rustiq en vestimens, pauvre de fortune, infortuné en femmes 1, inepte à tous offices de la republique; tousjours riant, tousjours beuvant d'autant 2 à un chascun, tousjours se guabelant 3, tousjours dissimulant son divin sçavoir. Mais, ouvrans ceste boyte, eussiez au dedans trouvé une celeste et impreciable 4 drogue, entendement plus que humain, vertus merveilleuse, couraige invincible, sobresse 5 non pareille, contentement certain, asseurance parfaicte, deprisement incroyable de tout ce pour quoy les humains tant veiglent, courent, travaillent, navigent et bataillent.

A quel propos, en voustre advis, tend ce prelude et coup d'essay?

Par autant que 7 vous, mes bons disciples, et quelques aultres foulz de sejour 8, lisans les joyeux tiltres d'aulcuns livres de nostre invention, comme Gargantua, Pantagruel 9, Fesse-pinte, La dignité des Braguettes, Des Pois au lard cum commento 10, etc., jugez trop facillement ne estre au dedans traicté que mocqueries, folateries et menteries joyeuses, veu que l'enseigne exteriore, (c'est le tiltre), sans plus avant enquerir, est communement receue à derision et gaudisserie 11.

Mais par 12 telle legiereté ne convient 13 estimer les œuvres des humains; car vous mesmes dictes que l'habit ne faict poinct le moine, et tel est vestu d'habit monachal qui au dedans n'est rien moins que moyne, et tel est vestu de cappe hespanole qui en son couraige nullement affiert 14 à Hespane. C'est pourquoy fault ouvrir le livre, et soigneusement peser ce que y est deduict. Lors congnoistrez que la drogue dedans contenue est bien d'aultre valeur que ne promettoit la boite, c'est à dire que les matieres icy traictées ne sont tant folastres comme le tiltre au dessus pretendoit.

Et, posé le cas qu'au sens literal vous trouvez 15 matieres assez joyeuses et bien correspondentes au nom, toutesfois pas de-

- En proportion.
   Se moquant.
- 4. Inappreciable.
- 5. Sobriété.
- 6. Mépris.
- 7. Parce que. 8. De loisir.
- 9. Titres des livres de Rabelais.
- 10. Titres plaisants de livres imaginaires, auxquels Rabelais fait encore allusion dans plusieurs autres passages.
  - 11. Divertissement, plaisanterie.
  - 12. Avec.
- 13. Il ne convient.
- 14. Convient. Ce mot s'est conservé dans afférent.
- 15. Ancienne forme du subjonctif pour trouviez

<sup>1.</sup> Malheureux en ménage; Xautippe, la femme de Socrate, était connue pour son caractère acariâtre.

mourer là ne fault 1, comme au chant des Sirenes 2, ains 3 à plus hault sens interpreter ce que par adventure cuidiez 4 dict en

gaveté de cueur.

Crochetastes vous oncques bouteilles? Caisgne ! Reduisez a memoire 7 la contenence qu'aviez 8. Mais veistes vous onques chien rencontrant quelque os medulare 9? C'est, comme dict Platon, lib. ij de Rep., la beste du monde plus 10 philosophe. Si veu l'avez 11, vous avez peu noter de quelle devotion il le guette, de quel soing il le guarde, de quel ferveur 12 il le tient, de quelle prudence il l'entomme 18, de quelle affection il le brise, et de quelle diligence 14 il le sugce. Qui le induict à ce faire? Quel est l'espoir de son estude? Quel bien pretend il? Rien plus q'un peu de mouelle. Vray est que ce peu plus est 18 delicieux que le beaucoup de toutes aultres 16, pour ce que la mouelle est aliment elabouré à perfection de Nature, comme dict Galen... iij. Facult. natural., et xj. De usu partium.

A l'exemple d'icelluy vous convient estre saiges, pour fleurer 17, sentir et estimer ces beaulx livres de haulte gresse 18; legiers 19 au prochaz 20 et hardiz à la rencontre 21, puis, par curieuse leçon 22 et meditation frequente, rompre l'os et sugcer la substantificque 33 mouelle, c'est à dire ce que j'entends par ces symboles pythagoriques, avecques espoir certain d'estre faictz escors 24 et preux 25 à la dicte lecture; car en icelle bien aultre goust trouverez et doctrine plus absconce 26, laquelle vous revelera de très haultz sacremens et mysteres horrificques, tant en ce qui concerne nostre religion que aussi l'estat politica et vie œcono micque.

(Livre I, Gargantua, Prologue.)

- 1. Il ne faut pas s'arrêter là,
   2. Comme ceux qui restaient à écouter les Sirènes au lieu de les fuir.
  - 3. Mais.
  - 4. (Vous) pensiez.
- 5. Crocheter, dérober. On appelait crocheteurs les voleurs avec effraction.
- 6. Chienne! mot employé ici comme interjection.
  - 7. Rappelez-vous.
  - 8. Que vous aviez.
    9. Médullaire (medullaris), os à moelle.

  - 10. La plus. 11. Si (vous) l'avez vu.
- 12. Ferveur est ici ramené au genre que fervor aen latin
  - 13. Entame.

- 14. Zèle.
- 15. Est plus.
- 16. Toules autres choses.
- 17. Flairer.
- 18. Bien nourris.
- 19. Il vous convient d'être légers, etc.
- 20. Pourchas, poursuite; nous avons encore le verbe pourchasser.
- 21. Attaque; métaphore prise des chicns qui poursuivent et attaquent la proie.
  - 22. Lecture attentive.
  - 23. Substantielle.
- 24. Adroits, même racine que dans accort.
  - 25. Forts.
  - 26. Secrète.

### 2. Grandgousier et Picrochole.

LE REGRET ET DIFFICULTÉ QUE FEIST GRAND-GOUSIER DE ENTREPRENDRE GUERRE.

Un des bergiers qui gardoient les vignes, nommé Pillot, se transporta devers luy i en icelle heure et raconta entierement les excès et pillaiges que faisoit Picrochole 2, Roy de Lerné, en ses terres et dommaines, et comment il avoit pillé, gasté, saccagé tout le pays, excepté le clous de Seuillé que frere Jean des Entommeures avoit sauvé à son honneur, et de present estoit le dict Roy en La-Roche-Clermauld et là en grande instance' se remparoit 5, luy et ses gens.

« Holos, holos 6, dist Grand-Gousier, qu'est cecy, bonnes gens? Songe je, ou si vray est ce qu'on me dict? Picrochole, mon amy ancien, de tout temps, de toute race 8 et alliance, me vient-il assaillir? Qui le meut? Qui le poinct? Qui le conduict? Qui l'a ainsi conseillé? Ho! ho! ho! ho! ho! Mon Dieu! mon saulveur! ayde moy, inspire moy, conseille moy à 10 ce qu'est de 11 faire!

- « Je proteste 12, je jure davant toy, ainsi 18 me soys tu favorable, - sy jamais à luy desplaisir, ne à ses gens dommaige, ne en ses terres je feis 14 pillerie; mais, bien au contraire, je l'ay secouru de gens, d'argent, de faveur et de conseil, en tous cas 18 que ay peu cognoistre son adventaige. Qu'il me ayt doncques en ce poinct oultraigé, ce ne peut estre que par l'esprit maling. Bon Dieu! tu congnois mon couraige 16, car à toy rien ne peut estre celé. Si par cas il estoit devenu furieux, et que, pour luy rehabiliter 17 son cerveau, tu me l'eusse icy envoyé, donne-moy et pouvoir et sçavoir le rendre au joug de ton sainct vouloir par bonne discipline 18.
- « Ho! ho! ho! mes bonnes gens, mes amys et mes feaulx serviteurs, fauldra il que je vous empesche 19 à me y aider? Las! ma vieillesse ne requeroit dorenavant que repous 20, et toute ma vie
  - 1. Grandgousier.
  - 2. De muzos amer et zoit bile.
  - 3. Clos.
  - 4. Activité.
  - 5. Se fortifiait.
- 6. Hélas, dans les patois de l'ouest (Saintonge, Limousin).
  - 7. Est-ce que je reve ?
  - 8. Parenté.
  - 9. Pique (pungit).
  - 10. Pour.
  - 11. Ce qu'il convient de.

- 12. Je proteste.., si jamais, etc., je te prends à témoin, si jamais je lui fis déplaisir, etc.
- 13. Aussi vrai que je ne lui sis jamais. déplaisir.
  - 14. Fis.
  - 15. Dans tous les cas où.
  - Mes intentions.
  - 17. Remettre en bon état.
  - 18. Leçon.
  - 19. Cause de l'embarras (pour m'aider).
  - 20. Repos.

n'ay rien tant procuré i que paix, mais il fault, je le voy bien. que maintenant de harnoys i je charge mes pauvres espaules lasses et foibles, et en ma main tremblante je preigne la lance et la masse \* pour secourir et guarantir mes pauvres subjectz. La raison le veult ainsy; car de leur labeur je auis entretenu et de leur sueur je suis nourry, moy, mes enfants et ma famille.

« Ce non obstant, je n'entreprendray guerre que je n'aye essayé tous les ars et moyens de paix; la je me resolus. »

Adoncques feist convocquer son conseil et propousa l'affaire tel comme il estoit. Et fut conclud qu'on envoiroit quelque homme prudent devers Picrochole scavoir pourquoy ainsi soudainement estoit party de son repous et envaly 7 les terres esquelles n'avoit droict quicquonques ; davantaige qu'on envoyast querir Gangantua et ses gens, affin de maintenir le pays et defendre à ce besoing. Le tout pleut à Grand-Gousier, et commenda que ainsi feust faict.

Dont sus l'heure envoya le Basque, son laquays, querir à toute diligence Gargantua, et luy escripvoit comme s'ensuit.

# LE TENEUR DES LETTRES 9 OUE GRAND-GOUSIER ESCRIPVOIT A GARGANTUA.

La ferveur de tes estudes requeroit que de long temps no te revocasse 10 de cestuy philosophicque repous, sy la conflance de noz amys et anciens confederez n'eust de present frustré la soureté de ma vieillesse. Mais, puis que telle est ceste satale destinée que par iceulx soye inquieté ès quelz plus je me repousoye 11, force me est te rappeler au subside in des gens et biens qui te sont par droict naturel afflez 18.

Car, ainsi comme debiles sont les armes au dehors si le conseil n'est en la maison, aussi vaine est l'estude et le conseil inutile qui en temps oportun par vertus n'est executé et à son effect reduict.

Ma deliberation n'est de provocquer, ains 14 de apaiser; d'as-

- 1. Pris à soin, à tâche. 2. Armure de guerre, cf. Corneille Cid, II, 9 : « Ces cheveux blanchis sous le har**nois.** »
  - 8. Masse d'armes.
  - 4. Au sens du latin artes, moyens.
  - B. C'est à cela que.
  - 6. Affaire était masculin, conformé.
- 8. Droit quelconque.
- 9. Do la lettre. Souvenir du latin lit-
- 10. Je ne te rappelasse de ce philosophique repos.
- 11. Que par coux-la je sois inquiété sur lesquels je me reposais le plus.

### MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE. 100

saillir, mais defendre; de conquester 1, mais de guarder mes feaulx subjectz et terres hereditaires, ès quelles a est hostillement entré Picrochole, sans cause ny occasion, et de jour en jour poursuit sa furieuse entreprinse avecques excès non tolerables à personnes libères 3.

Je me suis en devoir mis pour \* moderer sa cholere tyrannicque, luy offrent bout ce que je pensois luy povoir estre en contentement, et par plusieurs fois ay envoyé amiablement devers luy pour entendre en quoy, par qui et comment il se sentoit oultragé; mais de luy n'ay eu responce que de voluntaire defflance et que en mes terres pretendoit seulement droict de bienseance 6. Dont j'ay congneu que Dieu eternel l'a laissé au gouvernail de son franc arbitre et propre sens, qui ne peult estre que meschant sy par grace divine n'est continuellement guidé, et pour le contenir en office 7 et reduire à congnoissance, me l'a icy envoyé à molestes 8 enseignes.

Pour tant 9, mon filz bien aymé, le plus tost que faire pouras, ces lettres veues, retourne 10 à diligence 11 secourir, non tant moy (ce que toutes fois par pitié 12 naturellement tu doibs) que les tiens, lesquelz, par raison, tu peuz saulver et guarder. L'exploict sera faict à moindre effusion de sang que sera possible; et, si possible est, par engins plus expediens 18, cauteles 14 et ruzes de guerre, nous saulverons toutes les ames et les envoye-

rons joyeux à leurs domiciles.

Tres chier 15 filz, la paix de Christ, nostre redempteur, soyt avecques toy.

Salue Ponocrates, Gymnaste et Eudemon de par moy. Du vingtiesme de septembre,

Ton pere. Grand-Gousier 16.

### COMMENT ULRICH GALLET FUT ENVOYÉ DEVERS PICROCHOLE.

# Les lettres dictées et signées, Grand-Gousier ordonna que Ul-

1. Conquérir.

- Dans lesquelles.
   Le mot libre est ici ramené à sa forme latine.
  - 4. Je me suis mis en devoir de.
- 5. Offrant. 6. Droit de prendre ce qui est à sa contenance.
  - 7. Devoir.
  - 8. Fâcheuses : latinisme, molestus.
  - 9. Pour cela.
  - 10: Reviens.

- 11. Avec zèle.
- 12. Piété filiale.
- 13. Avantageux. 14. Précautions habiles ; cf. l'adjectif cautelenx.
- 15. Cher.
- 16. On voit par cette lettre dont certains truits rappellent les exhortations do saint Louis mourant à son fils, jusqu'où s'élève Rabelais, quand il renonce à la bouffonnerie.

rich Gallet, maistre de ses requestes, homme saige et discret, - duquel en divers et contentieux affaires il avoit esprouvé la vertus et bon advis, allast devers Picrochole pour luy remonstrer ce que par eux avoit esté decreté.

En celle heure partit le bon homme Gallet, et, passé le Gué, demanda a u meusnier de l'estat de Picrochole, lequel luy feist responce que ses gens ne luy avoient laissé ny coq ny geline et qu'ilz s'estoient enserrez en la Roche-Clermauld; et qu'il ne luy conseilloit poinct de proceder 6 oultre, de peur du Guet 7, car leur fureur estoit enorme. Ce que facilement il creut, et pour celle nuict herbergea avecques le meusnier.

Au lendemain matin se transporta avecques la trompette 9 à la porte du chasteau, et requits ès guardes qu'ilz le feissent

parler au Roy pour son profit.

Les parolles annoncées au Roy, ne consentit aulcunement qu'on luy ouvrist la porte, mais se transporta sus le bolevard et dist à l'embassadeur : « Qu'i a il de nouveau? Que voulezvous dire?»

Adoncques l'embassadeur propousa 10 comme s'en suit :

### LA HARANGUR PAICTE PAR GALLET A PICROCHOLE.

..... Merveille n'est si le Roy Grand-Gousier, mon maistre, est à ta furieuse et hostile venue saisy de grand desplaisir et perturbé 11 en son entendement. Merveille seroit si ne l'avoient esmu les excès incomparables qui en ses terres et subjectz ont esté par toy et tes gens commis, ès quelz 12 n'a esté obmis exemple aulcun d'inhumainité; ce que luy est tant grief 18 de soy, par la cordiale affection de laquelle tousjours a chery ses subjectz, que à mortel homme plus estre ne scauroit 14. Toutes fois. sus l'estimation humaine 15 plus grief luy est en tant que par toy et les tiens ont esté ces griesz et tords saictz, qui de toute memoire et ancienneté aviez, toy et les peres, une amitié avecques luy et tous ses ancestres conceu, laquelle jusques à present, comme sacrée, ensemble aviez inviolablement mainte-

<sup>1.</sup> Affaire était masculin.

<sup>2.</sup> S'adressa.

<sup>3.</sup> Poule, du latin gallina.

<sup>4.</sup> Enfermés. 5. Château-fort à cinq kilomètres de

<sup>6.</sup> Avancer, latinisme (procedere).

<sup>7.</sup> Gardes de nuit.

<sup>8.</sup> Il logea. On dit aujourd'hui au sens 15. (Cela lui est pénible actif : héberger queiqu'un (le loger). tout ce qu'on peut imaginer.

Même racine que auberge.

<sup>9.</sup> Qui accompagnait les parlementaires.

<sup>10.</sup> Tint propos.
11. Troublé; latinisme (perturbatus).

<sup>12.</sup> Dans lesquels (excès).

<sup>13.</sup> Pénible.

<sup>14.</sup> Que cela ne saurait être plus grief,

plus pénible à aucun autre. 15. (Cela lui est pénible) au delà de

### 102 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

nue, guardée et entretenue, si bien que non luy seulement ny les siens, mais les nations Barbares <sup>1</sup>, Poictevins, Bretons, Manseaux et ceulx qui habitent oultre les isles de Canarre et Isabella <sup>3</sup>, ont estimé aussi facile demollir <sup>3</sup> le firmament, et les abysmes eriger <sup>5</sup> au dessus des Nues que desemparer <sup>5</sup> vostre alliance, et tant l'ont redoubtée en leurs entreprinses que n'ont jamais auzé <sup>6</sup> provoquer, irriter ny endommaiger l'ung, par craincte de l'aultre.

· « Plus y a. Ceste sacree amitié tant a emply ce ciel que peu de gens sont aujourd'huy, habitans par tout le continent et isles de l'Ocean, qui ne ayent ambitieusement aspiré estre receuz en icelle, à pactes par vous mesmes conditionnez 7; autant estimans vostre confederation que leurs propres terres et dommaines. En sorte que de toute memoire n'a esté prince ny ligue. tant efferee ou superbe, qui ait auzé courir sus, je ne dis poinct voz terres, mais celles de voz confederez. Et, si par conseil preeipité ont encontre eulx attempté quelque cas de nouvelleté, le nom et tiltre de vostre alliance entendu, ont soubdain desisté de leurs entreprinses. Quelle furie doncques te esmeut 10 maintenant, toute alliance brisce, toute amitié conculquee 13, tout droict trespassé 12, envahir hostilement ses terres, sans en rien Layoir esté par luy ny les siens endommaigé, irrité ny provocqué? Où est soy? Où est loy? Où est raison? Où est humanité? Où est craincte de Dieu? Cuyde tu 15 ces oultraiges estre recellez 16 es esperitz eternelz et au Dieu souverain, qui est juste retributeur de noz entreprinses? Si le cuyde 15, tu te trompe; car toutes choses viendront à son jugement. Sont ce fatales 16 destinees ou influences des astres qui voulent 17 mettre fin à tes ayzes et repous? Ainsi ont toutes choses leur fin et periode. Et. quand elles sont venues à leur poinct suppellatif 18, elles sont

<sup>1.</sup> C'est un Tourangeau qui parle; Rabelais, par plaisanterie, lui fait comfondre sous le nom de barbares les habitants des provinces voisines. Poitevins, Bretons, Manceaux, et les indigènes des iles Canaries et de l'Amérique.

<sup>2.</sup> Les îles Canaries, sur les côtes d'Afrique, et la ville d'Isabella fondée par Christophe Colomb en Amérique (1493).

<sup>3.</sup> Démolir.

<sup>4.</sup> Elever.

<sup>5.</sup> Ne se prend plus qu'en un sens matériel : un vaisseau désemparé.

<sup>6.</sup> Osá

<sup>7.</sup> Avec des traités dont les conditions ent été faites par vous.

<sup>8.</sup> Furieuse; emprunté au latin efferatus.
9. Trouble dans la possession, usur-pation.

<sup>10.</sup> Foulés aux pieds; emprunté au latin conculcatus.

<sup>11.</sup> Te esmeut... envahir hostilement, etc. (latinisme: te movet), te pousse à envahir.

<sup>12.</sup> Outrepassé.

<sup>13.</sup> Penses-tu?

<sup>14.</sup> Cachés.

<sup>15.</sup> Si tu le penses.

<sup>16.</sup> Au sens du latin fatalis.

<sup>17.</sup> Veulent.

<sup>18.</sup> Superlatif.

en bas ruinées 1; car elles ne peuvent long temps en tel estat demourer. C'est la fin de ceulx qui leurs fortunes et prosperitez ne peuvent par rayson et temperance moderer.

Mais, si ainsi estoit pheé et deust orest ton heur et repos prendre fin, failloit il 6 que ce feust en incommodant 7 à mon Roy, celluy par lequel tu estois estably? Si ta maison debyoit ruiner. failloit il qu'en sa ruine elle tombast suz les atres de celluy qui l'avoit aornee ?? La chose est tant hors les metes 10 de raison. tant abhorrente 11 de sens commun, que à peine peut elle estre nar humain entendement conceue, et jusques à ce demourera non croiable entre les estrangiers, que l'effect asseuré 12 et tesmoigné leur donne à entendre que rien est ny sainct ny sacré à ceulx qui se sont emancipez de Dieu et Raison pour suyvre leurs affections perverses.

« Si quelque tort eust esté par nous faict en tes subjectz et dommaines, si par nous eust esté porté faveur à tes mal vouluz 18, si en tes affaires ne te eussions secouru, si par nous ton nom et honneur eust esté blessé; ou, pour mieulx dire, si l'esperit calumniateur 16, tentant à mal te tirer, eust par fallaces especes 18 et phantasmes 16 ludificatoyres 17 mis en ton entendement que envers toy eussions faict choses non dignes de nostre aucienne amitié, tu debvois premier 18 enquerir de la verité, puis nous en admonester 19. Et nous eussions tant à ton gré satisfaict que eusse 20 eu occasion de toy contenter. Mais, o Dieu eternel. quelle est ton entreprinse?

Vouldroys tu, comme tyrant perfide, pillier 21 ainsi et dissiper 22 le royaulme de mon maistre? Le as tu esprouvé tant ignave 28 et stupide qu'il ne voulust, ou tant destitué de gens, d'argent, de conseil et d'art militaire, qu'il ne peust 26 resister à tes iniques assaulx? Depars d'icy presentement, et demain pour tout le jour 25 soye retiré en tes terres, sans par le chemin faire aul-

```
1. Renversées à bas.
```

38

aes

re

nt

ar

гu

ct

112

S-

ıi-

e, ct

·e-; 9.

ité

in-

111 t

en

é? ીપો

u-

1-

i-28

ŧ, ıt

15.

u-

iп

<sup>2.</sup> Établi par le destin : participe d'un verbe inusité feer, dérivé de fatum.

<sup>3.</sup> Dût.

<sup>4.</sup> Maintenant.

<sup>5.</sup> Bonheur. 6. Fallait-il.

En étant incommode.

<sup>8.</sup> Foyer.

<sup>9.</sup> Orné, de adornare.

<sup>10.</sup> Bornes ; latinisme (meta.) 11. Éloignée.

<sup>12.</sup> Devenu certain pour eux.

<sup>13.</sup> A ceux à qui tu veux du mal, tes | vingt-quatre heures. ennemis.

<sup>14.</sup> Le diable (διαδολός, proprement calomniateur).

<sup>15.</sup> Apparences.

<sup>16.</sup> Imaginations.

<sup>17.</sup> Trompeurs.

<sup>18.</sup> D'abord.

<sup>19.</sup> Avertir.

<sup>20.</sup> Tu eusses.

<sup>21.</sup> Piller.

<sup>22.</sup> Anéantir. 23. Láche.

<sup>24.</sup> Půt.

<sup>25.</sup> Sois parti pour demain, dans les

cun tumulte ne force i, et paye mille bezans i d'or pour les dommaiges que as faict en ces terres. La moytié bailleras demain, l'aultre moytié payeras es ldes de May 8 prochainement venant, nous delaissant cependent pour houltaige ! les Ducs de Tourne-moule, de Bas-de-fesses et de Menu-ail, ensemble 5 le prince de Gratelles et le viconte de Morpiaille ».

Atant 6 se teut 7 le bon homme Gallet; mais Picrochole à tous ses propos ne respond aultre chose sinon : « Venez les 8 querir, venez les querir. » (Livre I, Gargantua, ch. xxviii-xxxii.)

## 3. Pantagruel et Panurge.

CONMENT PANURGE, CHATELAIN DE SALMIGONDIN, MANGEOIT SON BLÉ EN HERBE.

Se gouverna si bien et prudentement monsieur le nouveau chastellain, qu'en moins de quatorze jours, il dilapida le revenu, certain et incertain, de sa Chastellenie pour troys ans.

Non proprement dilipida, comme vous pourriez dire, en fondations de monasteres, erections de temples, bastimens 10 de collieges et hospitaux, ou jectant son lard aux chiens 11; mais despendit 12 en mille petits bancquets et festins joyeulx, ouvers à tous venens, mesmement 18 tous bons compaignons....

Abastant boys,

Bruslant les grosses souches pour la vente des cendres,

Prenent 15 argent d'avance,

Achaptant 15 cher, vendent 16 à bon marché.

Et mangeant son bled en herbe.

Pantagruel, adverty de l'affaire, n'en feut en soy aulcunement indigné, fasché ne 17 marry. Je yous ay ja 18 dict et encores rediz 19 que c'estoit le meilleur petit et grand bon homet que so ouc-

- 1. Violence.
- 2. Monnaie d'or du moyen âge, venue de Byzance.
  - 3. Aux Ides de mai. 4. Otages.

  - 5. Avec le prince.
  - 6. Alors.
  - 7. Tut.
- 8. Les otages et les besaus. 9. Picrochole représente icl la folie des faiseurs de conquête. Rabelais lui prête l'entretien de Pyrrhus avec Cinéas, que Boileau a imité dans sa Ve satire. Un de ses gentilhommes, plus sage que les autres, essaie en vain de le détourner de ses projets aventureux en lui rappelant
- la fable du pot au lait. Picrochole s'embarque dans une guerre folle, et voit son armée massacrée. Il s'enfuit et « depuis ne sçait-on qu'il [ce qu'il] est devenu. »
  - 10. Constructions.
  - 11. Sans en tirer profit.
- 12. Dépensa ; du vieux verbe dépendre (latin dispendere).
  - 13. Surtout.
  - 14. Prenant.
  - 15. Achetant.
     16. Vendant.

  - 17. Ni.
  - 18. Déià.
  - 19. Et je redis encoro.
  - 20. Oui.

ques ceigneit espée. Toutes choses prenoit en bonne partie 1, tout acte interpretoit à bien. Jamais ne se tourmentoit, jamais ne se scandalizoit. Aussi eust il esté bien forissu du Deïficque manoir de raison 3, si aultrement se seust contristé ou alteré. Car tous les biens que le Ciel couvre et que la Terre contient en toutes ses dimensions, haulteur, profondité, longitude et latitude, ne sont dignes d'esmouvoir nos affections et troubler nos sens et espritz.

Seulement tira Panurge à part, et doulcettement, luy remonstra que, si ainsi vouloit vivre et n'estre aultrement 3 mesnagier, impossible seroit, ou pour le moins bien difficile, le faire iamais riche.

« Riche? respondit Panurge. Aviez-vous là fermé \* vostre pensée? Aviez-vous en soing pris me faire riche en ce monde? Pensez vivre joyeulx, de par li bon Dieu et li bons homs 6. Aultre soing, aultre soucy ne soit receup 7 on 8 sacro-sainct domicile de vostre celeste cerveau. La serenité d'icelluy jamais ne soit troublée par nues 9 quelconques de pensement 10 passementé 11 de meshaing 18 et fascherie. Vous vivent 18 joyeulx. guaillard, dehayt 14, je ne seray riche que trop.

« Tout le monde crie : « Mesnaige 18 mesnaige ! ». Mais tel

parle de mesnaige qui ne sçayt mie 16 ce que c'est.

« C'est de moy que fault conseil prendre; et de moy pour ceste heure prendrez advertissement que ce qu'on me impute à vice a esté imitation des Université et Parlement de Paris. lieux esquelz consiste 17 la vraye source et vive idée de Pan-Theologie, de toute justice aussi. Hæreticque qui en doute, et fermement ne le croyt. Ilz toutes fois en un jour mangent leur Evesque, ou le revenu de l'Evesché — c'est tout un — pour une année entiere, voyre pour deux; aulcunes foys, c'est au jour qu'il y faict son entrée, et n'y a lieu d'excuse 18, s'il ne vouloit estre lapidé sur l'instant 19.

- 2. Sorti (issu) hors du divin manoir de Raison, c'est-à-dire sorti hors de son bon sens.
  - 3. Autrement qu'il ne l'était.
  - 4. Arrêté, de firmare.

5. Pensez à vivre.

- 6. De par le bon Dieu et les bons hommes. Plaisante imitation des formes

  - 8. Dans le.
  - 9. Nuages. 10. Réflexion.
- françaises du moyen âge. 7. Reçu.

11. Garni (comme d'une passementerie). 12. Fatigue.

13. Vivant.

- 14. De bonne humeur : même radical que dans souhait.
  - 15. Ménage, c'est-à dire épargne.
- 16. Mie, proprement miette. Qui ne sait mie, c'est-à-dire qui ne sait le moindrement.
- 17. Se maintient, latinisme (consistere). 18. Et il n'y a pas d'excuse à alléguer pour faire autrement.
- 19. Allusion aux dépenses faites par l'université pour fêter la nomination de son Recteur.

## MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

« A esté aussi acte des quatre vertus principales 1 :

« De Prudence; en prenent argent d'avance. Car on ne scayt qui mord ne <sup>8</sup> qui rue. Qui scait si le Monde durera encores troys ans? Et, ores \* qu'il durast d'adventaige, est il home tant fol qui se ausast 5 promettre vivre troys ans?

Oncq' home n'eut les Dieux tant bien à main 6. Ou'asceuré feust de vivre au lendemain 7.

- « De Justice. Commutative \*; en achaptant cher, je diz \* à credit, vendant 10 bon marché, je dis argent comptant. Que dict Caton en sa Mesnagerie 11 sur ce propos? Il fault, dict-il, que le pere-familes soit vendeur perpetuel; par ce moyen est impossible qu'en fin riche ne devieigne 12, si tousjours dure l'apothecque 18. Distributive; donnant à repaistre aux bons notez bons — et gentilz compaignons, lesquelz Fortune avoit jecté comme Ulyxes sur le roc de bon appetit sans provision de mangeaille..., car scelon la sentence de Hippocrates, jeunesse est impatiente de faim, mesmement 16 si elle est vivace, alaigre, brusque, movente, voltigeante....
- . « De Force, en abastant les gros arbres, comme un second Milo, ruinant les obscures forestz, tesnieres 18 de Loups, de Sangliers, de Renards, receptacles de briguans et meurtriers, taulpinieres de assassinateurs, officines de faulx monnoieurs, retraictes d'hæreticques, et les complanissant 16 en claires guarigues 17 et belles bruieres, jouant des haulx boys et præparant les sieges pour la nuict du Jugement.
- « De Temperance, mangeant mon bled en herbe, comme nn Hermite vivent 18 de sallades et racines, me emancipant des appetitz sensuelz, et ainsi espargnant pour les estropiatz et souffreteux. Car, ce faisant, j'espargne:
- vertus fondamentales, la prudence, la justice, la tempérance, la force (forti-
- tudo).
  2. Prenant.
  - 3. Ni.
  - 4. Lors même.
  - 5. S'osat.

  - 6. A sa disposition.
    7. Nemo tan divos habuit faventes. Crastinum ut posset sibi polliceri. (Sénèque le tragique, Thyeste).
- 8. On distingue la justice commutative et la justice distributive; la premiere consistant à rendre dans un échange l'équivalent de ce qu'on reçoit ; la seconde

- 1. Les anciens reconnaissaient quatre | à donner à chacun ce qui lui revient dans un partage.
  - 9. Je veux dire. 10. Et en vendant.
  - 11. Ouvrage sur l'économie domestique. Il s'agit ici du De re rustica (ch. 11): Patrem familias vendacem, non emocem esse oportet.
    - 12. Devienne.
  - 13. L'action de mettre de côté, d'épar-
  - gner (anolyxy).
    - 15. Tanières.
    - 16. Aplanissant. 17. Plaines.
    - 18. Vivant.

« Les sercleurs 1, qui guaingnent argent;

« Les mestiviers 2, qui beuvent voluntiers et sans eau;

« Les gleneurs 3, esquelz fault de la fouace;

- « Les basteurs, qui ne laissent ail, oignon ne eschalote ès jardins par l'auctorité de Thestilis Virgiliane \*;
  - « Les meusniers, qui sont ordinairement larrons;

« Et les boulangiers, qui ne valent gueres mieulx ;

« Est-ce petite espargne — oultre la calamité des Mulotz, le deschet des greniers et la mangeaille des Charrantons et Mourrins 6 ?...

## COMMENT PANURGE LOUE LES DEBTEURS 7 ET EMPRUNTEURS.

Mais, demanda Pantagruel, quand serez-vous hors de debtes?

— Es calendes grecques <sup>8</sup>, respondit Panurge; lors que tout le monde sera content et que serez heritier de vous mesmes. Dien me garde d'en estre hors! Plus lors ne trouverois qui un denier me prestast. Qui au soir ne laisse levain, ja ne fera au matin lever paste.

« Doibvez vous tousjours à quelq'un? Par icelluy sera continuellement Dieu prié vous donner bonne, longue et heureuse vie; craignant sa debte perdre, tousjours bien de vous dira en toutes compaignies; tousjours nouveaulx crediteurs? vous acquestera, affin que par eulx vous faciez versure 10 et de terre

d'aultruy remplissez 11 son fossé.

« Quand jadis en Gaulle, par l'institution des Druydes, les serfz, varlets et appariteurs estoient tous vifz bruslez aux funerailles et exeques 12 de leurs maistres et seigneurs, n'avoientilz belle paour que leurs maistres et seigneurs mourussent, car ensemble force leurs estoit mourir? Ne prioient-ilz continuellement leur grand Dieu Mercure, avec Dis, le Pere aux

1. Sarcleurs. 2. Moissonneurs.

3. Glaneurs.

4. Souvenir de Virgile (Ecl. 11, v. 10): Thestylis et rapido fessis messoribus æstu Allia serpyllumque herbas contundit olentes.

5. Charançons.6. Insecie qui ronge le blé.

7. Débiteur. Encore dans La Fontaine: Je connais maint detteur. (La Chauve-souris, le Buisson et le Renard.)

8. Aux calendes grecques, c'est-à-dire jamais; les Grecs ne connaissaient point

les calendes.

9. Créanciers.

10. Faire versure (expression latine: versuram solvere), c'est proprement soulever la terre d'un côté pour la rejetcr de l'autre; et fig. se débarrasser d'un créan cier en s'en créant un autre. C'est ce qu'o appelle vulgairement découvrir saint Pierre pour couvrir saint Paul.

11. Ancienne forme du subjonctif; tard, remplissiez.; cf. p. 96, n. 15 p. 108, n. 2.

12. Exsequiz. obsèques.

108

Escuz<sup>1</sup>, longuement en santé les conserver? N'estoient-ils soingneux de bien les traicter et servir? Car ensemble povoient-ilz vivre, au moins jusques à la mort.

« Croyez qu'en plus fervente dévotion vos crediteurs priront

Dieu que vivez, craindront que mourez' .....

« Cuidez-vous que 3 je suis aise, quand tous les matins autour de moy je voy ces crediteurs tant humbles, serviables et copieux en reverences? Et, quand je note que, moy faisant à l'un visaige plus ouvert et chere \* meilleure que ès autres 5, [il] pense avoir sa depesche 6 le premier, pense estre le premier en date et de mon ris cuyde que soit argent content<sup>7</sup>. Il m'est advis que je joue encores le Dieu de la Passion de Saulmur<sup>8</sup>, accompaigné de ses Anges et Cherubins. Ce sont mes candidatz, mes parasites, mes salueurs, mes diseurs de bons-jours, mes orateurs 9 perpetuelz.....

« Et vous me voulez debouter 10 de ceste félicité soubeline 11.

vous me demandez quand seray hors de debtes?

« Bien pis y ha. Je me donne à sainct Babolin, le bon sainct. en cas que toute ma vie je n'aye estimé Debtes estre comme une connexion et colligence 12 des Cieulx et Terre, ung entretenement unicque 18 de l'humain lignaige 14 — je dis sans lequel bien tost tous humains periroient, - estre 15 par adventure celle grande Ame de l'univers, laquelle, scelon les Academicques. toutes choses vivifie.

« Qu'ainsi soit 16, repræsentez-vous en esprit serain l'idée 17 et forme 18 de quelque monde.,.. ou quel 19 ne soit debteur ne 20 crediteur aulcun.

1. Pluton, confondu parfois avec Plutus, dieu des trésors souterrains,

2. Que (vous) viviez,... que (vous) mou-riez. Cf. à la page précédente, n. 11.

3. Combien.

4. Figure, et fig. accueil; cf. plus haut, p. 27, n. 13.

5. Qu'aux autres ; es, proprement : dans

les, par ext.: aux,
6. Etre dépêché, expédié, avoir son affaire. Cf. Marot: Car la depeche en senior. roit prompte (t. III, p. 178 de l'édition de 1731); c'est-à-dire : car j'en serais plutôt débarrassé.

7. Comptant.

- 8. Mystère joué à Saumur en août 1534.
- 9. Solliciteurs. « Comment usons-nous en français du mot d'orateurs? Ce sont les evesques et prelats, lesquels, es lettres qu'ils envoyent aux roys et princes,

prennent cette qualité de leurs humbles orateurs, rapportant ce mot à leurs devo-

tions et prières. Pasquier, Lettres, t. I, p. 691.) L'humble supplication de nos bien amez et devots orateurs, les religieux. . (Du Cange, Dictionnaire, au mot orator.)

10. Repousser.

- 11. Souveraine. 12. Union.
- 13, L'unique moyen d'entretenir, de conserver.

14. De la race humaine.

- 15. (Je n'aye estimé debtes) estre, etc. 16. En admettant qu'il en soit ainsi.
- 17. Au sens platonicien, type.
- 18. Au sens péripatéticien, essence. 19. Dans lequel; ou, singul. de es, contraction de en le.

20. Ni.

Un monde sans debtes! Là entre les Astres ne sera cours

regulier quiconque 1; tous seront en desarroy.

« Juppiter, ne s'estimant debiteur à Saturne, le depossedera de sa sphære, et avecques sa chaine Homericque a suspendera toutes les intelligences, Dieux, Cieulx, Dæmons, Heroes, Diables, Terre, Mer, tous elemens;

« Saturne se r'aliera avecques Mars , et mettront tout ce

monde en perturbation;

« Mercure ne vouldra soy asservir ès aultres; plus ne sera leur Camille comme en langue hetrusque estoit nommé , car ∴ il ne leurs est en rien debteur:

« Venus ne sera venerée, car elle n'aura rien presté;

« La Lune restera sanglante et tenebreuse ; à quel propous luy departiroit le Soleil sa lumiere? Il n'y estoit en rien tenu;

« Le Soleil ne luyra sus leur terre;

- « Les Astres ne y feront influence bonne, car la Terre desistoit bleurs prester nourrissement par vapeurs et exhalations, desquelles disoit Heraclitus, prouvoient les Stoiciens, Ciceron maintenoit estre les estoilles alimentées.
- « Entre les elemens ne sera symbolisation 6, alternation 7, ne transmutation aulcune; car l'un ne se reputera obligé à l'aultre: il ne luy avoit rien presté;

« De terre ne sera faicte eau;

« L'eaue en aër ne sera transmuée:

« De l'aër ne sera faict feu;

« Le feu n'eschauffera la terre:

- « La terre rien ne produira que monstres, Titanes, Aloides 8, Geans;
  - « Il n'y pluyra pluye,
  - « N'y luyra lumiere,

« N'y ventera vent,

« N'y sera esté ne <sup>9</sup> automne;

1. Quelconque.

2. La chaine à laquelle Jupiter, dans l'Iliade, menace de suspendre Junon et d'autres dieux s'ils lui désobéissent.

3. Saturne, dépossédé de sa sphère, ira rejoindre Mars, c'est-à-dire que tout

sera confondu.

4. On appelait ainsi les jeunes nobles qui servaient dans les sacrifices. Cf. Macrobe, Saturnales, III, 8. De là le nom

des Dieux. Cf. Macrobe, même passage : Κάσμιλλος Έρμης έστιν.

5. Refusait. 6. Conformité. Cf. A. Paré: «Les éléments symbolisent tellement les uns avec les autres qu'ils se transmuent l'un en l'autre. » (IX, 2º discours.)

7. Echange. 8. Géants, frère d'Alœus, fils de Titan et de la Terre.

« Lucifer se desliera, et, sortant du profond d'enfer avecques les Furies, les Poines<sup>1</sup> et Diables cornuz, vouldra deniger<sup>2</sup> des cieulx tous les dieux, tant des majeurs comme des mineurs peuples 3.

« De cestuy Monde rien ne prestant \* ne sera qu'une chienerie, que une brigue plus anomale, que celle du Recteur de Paris <sup>8</sup>, qu'une Diablerie plus confuse que celle des jeux de

Doué %.

« Entre les humains l'un ne sauvera l'autre : il aura beau crier: « A l'aide, au feu, à l'eau, au meurtre! » personne ne ira à secours. Pourquoy? Il n'avoit rien presté, on ne luy debvoit rien; personne n'a interest 10 en sa conflagration, en son naufrage, en sa ruine, en sa mort. Aussi bien ne prestoit il rien; aussi bien n'eust il par apres rien presté.

« Brief, de cestuy monde seront bannies Foy, Esperance, Charité: car les homes sont nez pour l'ayde et secours des homes. En lieu d'elles succederont it Defiance, Mespris, Rancune, avecques la cohorte de tous maulx, toutes maledictions et toutes miseres. Vous penserez promptement que là eust Pandora versé sa bouteille 12. Les homes seront loups ès 18 hommes, loups guaroux et lutins, comme feurent Lychaon 16, Bellerophon 15, Nabugotdonosor; briguans, assassineurs, empoisonneurs, malfaisans, malpensans, malveillans, haine portans; un chascun contre tous, comme Ismaël16, comme Metabus 17, comme Timon, Athenien, qui pour ceste cause seut surnommé μισάνθρωπος; si 18 que chose plus facile en Nature seroit nourrir en l'aër les poissons, paistre les cerfz on 19 fond de l'Ocean, que

1. Forme du dialecte bourguignon pour peines.

2. Dénicher.

3. Les Dieux de tous les peuples anciens et modernes; majeurs et mineurs au sens du latin: Cato major (l'ancien), Cato minor (le jeune).
4. Qui ne prête rien.
5. Ce ne sera de ce monde, c.-à-d. ce

monde ne sera que chienneric, saleté. 6. Manœuvre injuste pour arriver aux

depens des autres.

- Irréguliere; conservé dans anomalie.
- 8. Que la brigue pour la nomination du recteur de l'Université de Paris. 9. Petite ville du Poitou où les mystères

etaient représentés grossièrement.

10. Personne n'a d'intérêts engagés.

11. Au sens du latin succedere, venir à la place de.

12. Plaisanterie; plus exactement : sa boite, qui contenait tous les maux.

13. Pour les. 14. Roi d'Arcadie qui donnait la mort à ses hôtes et que Jupiter changea en loup. Cf. Ovide. Métamorphoses, 1, 234 15. Fils de Glaucus, roi d'Epbyre, qui

tua son père à la chasse. 16. Fils d'Agar, qui vécut dans le dé

- sert, et fut le pere des Arabes.
  17. Guerrier de l'Énéide, père de Camille, qui avait longtemps vécu en sau: vage dans les bois; voir l'Encide, xi vers 567 et suiv.
  - 18. Tellement.
  - 19. Dans le.

supporter ceste truandaille 1 de monde, qui rien ne preste. Par ma foy, je les hays bien.

- « Et si, au patron 2 de ce fascheux et chagrin monde rien ne prestant, vous figurez l'autre petit monde, qui est l'homme, vous y trouverez un terrible tintamarre:
- « La teste ne vouldra prester la veue de ses oeilz pour guider les piedz et les mains;
  - « Les piedz ne la daigneront porter;
  - « Les mains cesseront travailler pour elle;
- « Le coeur se faschera de tant se mouvoir pour les pouls des membres et ne leurs prestera plus;
  - « Le poulmon ne lui fera prest de ses souffletz;
  - « Le foye ne luy envoyra sang pour son entretien;
  - « La vessie ne vouldra estre debitrice aux roignons;
  - « L'urine sera supprimée;
- « Le cerveau, considerant ce train desnaturé, se mettra en resverie 3 et ne baillera sentement 4 ès Nerss, ne mouvement ès Muscles.
- « Somme, en ce Monde desrayé<sup>8</sup>, rien ne debvant, rien ne prestant, rien ne empruntant, vous voirez une conspiration plus pernicieuse que n'a figuré Æsope en son apologue 6, et perira sans doubte; non perira seullement, mais bien tost perira 7, feust-ce Æsculapius mesmes, et ira soubdain le corps en putrefaction; l'ame toute indignée prendra course à tous les diables apres mon argent8. »

## CONTINUATION DU DISCOURS DE PANURGE, A LA LOUANGE DES PRESTEURS ET DEBTEURS.

- « Au contraire, representez-vous un monde autre, on quel un chascun preste, un chascun doibve, tous soient debteurs, tous soient presteurs.
- « O quelle harmonie sera parmy les reguliers mouvemens des Cieulx I Il m'est advis que je l'entends aussi bien que feit oncques Platon 10. Quelle sympathie entre les Elemens ! O com-
  - 1. Réunion de truands, de gueux.
  - 2. Modèle.
  - 3. Folie, délire.
  - 4. Sentiment.
  - 5. Ou desnoyé, qui est en désarnot.
- 6. Dans la fable du Ventre et des Pieds (Esope, 197, ed. Teubner); Cf. la Fon- le comprenait Platon. taine, Fables, III, 2.
- 7. Quand même il y aura là Esculape pour le guérir.
- 8. Mon argent étant depuis longtemps à tous les diables.
- 9. Dans lequel. 10. Que je le comprends, aussi bien que

ment Nature se y delectera en ses œuvres et productions: Cerès chargée de bleds, Bacchus de vins, Flora de fleurs, Pomona de fruictz, Juno en son aër serain seraine, salubre, plaisante!

« Je me pers i en ceste contemplation. Entre les Humains Paix, Amour, Dilection, Fidelité, repous 2, banquetz, festins, joye, liesse, or, argent, menue monnoye, chaisnes, bagues, marchandises, troteront de main en main.

« Nul proces, nulle guerre, nul debat; nul n'y sera usurier,

nul leschart 3, nul chichart, nul refusant.

« Vray Dieu, ne sera ce l'aage d'or, le regne de Saturne, l'idée des regions Olympicques, ès quelles toutes autres vertus cessent, Charité seule regne, regente, domine, triumphe? Tous seront bons, tous seront beaulx, tous seront justes.

« O monde heureux! O gens de cestuy monde heureux! O beatz troys et quatre foys! Il m'est advis que je y suis! n

(Pantagruel, III, ch. II-IV.)

# 4. Comment nous passasmes le Guychet habité par Grippe-Mynault, archiduc des Chaptz-Fourrez 7.

Quelques jours après, ayans failly plusieurs foys à faire naufrage, nous passasmes Condannacion<sup>8</sup>, qui est une isle deserte. Passasmes aussi le Guyschet, auquel lieu Pantagruel ne voulut descendre et feist très bien, car nous y feusmes faictz prisonniers et arrestez de faict par le commandement de Grippemynault, Archiduc des Chaptz-Fourrez; parce que quelc'un de nostre bande avoit battu le Chicanoux, passant Procuration.

Les Chaptz-Fourrez sont bestes moult horribles et espouvantables; ilz mangent les petitz enssants, et paissent sur des pierres de marbre 10. Advisez, Beuveurs, s'ils ne debyroient bien

1. Perds.

2. Repos.

3. Sordide.

4. Le type.
5. Dans lesquelles.

6. Tout ce chapitre est une satire violente contre les gens de robe. Il appar-tient au livre V dont l'authenticité a été

contestée. Voir plus haut, p. 94.
7. Les gens de robe; allusion à l'hermine des juges. Leur chef est nommé grippe-nunaut, mot formé de gripper, qui indique la rapacité, et de minaut, autre forme de minet, nom du chat. Un souvenir de Grippeminaut, l'archiduc des chats-

### Fontaine:

Les voilà tous deux arrivés Devant Sa Majesté fourrée... Grippeminaud, le bon apôtre, etc. (Fables, VII, 16.)

8. Les termes de palais condamnation, procuration deviennent ici des noms de lieux, grâce à un jeu de mots sur passer dans les expressions juridiques, passer condamnation, passer procuration. 9. Le guichet du Châtelet, devenu ici un nom de lieu.

10. Allusion à la table de marbre autour de laquelle siégeaient les juges au palais fourrés, se retrouve dans ces vers de la | dans les villes de Parlement.

estre camus<sup>1</sup>. Ilz ont le poil de la peau non hors sortant, mais au dedans caché<sup>2</sup>, et portent pour leur simbolle et devise, tous et chacun d'eulx, une gibecière ouverte, mais non tous en une manière 3, car aulcuns la portent attachée au col,

aultres en escharpe.... aultres sus la bedaine. aultres sus le cousté,

et le tout par raison et mistères.

Ont aussi les griphes tant fortes, longues et assérées , que rien ne leur échappe depuys que une foys l'ont mis entre les serres. Et se couvrent les testes.

aulcuns de bonnetz à quatre goutières ou braguettes,

aultres de bonnetz à revers,

aultres de mortiers 6,

aultres de caparassons mortiffiez 7.

Entrans en leur tapinaudière 8, nous dist ung Gueulx de l'hos-

tière, auquel avyons donné demy teston 10:

« Gens de bien, Dieu vous doingt 11 de céans bien tost en saulveté sortir. Considerez bien le mynoys 12 de ces vaillans pilliers arsboutans de Justice Grippe-mynauldière, et notez que, si viviés encore six olympiades 18 et l'aage de deux chiens, vous voyriés 16 ces Chaptz-fourrez seigneurs de toute l'Europe et possesseurs passificques de tout le bien et donmaine qui est en icelle, si en leurs hoirs 18 par Divine pugnition soubdain ne deperissoit le bien et revenu par eulx injustement acquis. Tenez le d'un Gueux de bien.

« Parmy eulx règne la Sexte-Essence 16, moyennant laquelle ilz gruppent 17 tout, devorent tout, conchient 18 tout. Ils pendent, bruslent, escartellent, décapittent, meurtrissent, emprisonnent, ruynent et mynent tout, sans descretion 19 de bien et de mal; car, parmi eulx,

- 1. A force d'avoir le nez sur la table de marbre.
- 2. Allusion à la fourrure dont leur robe de juge était doublée.
  - D'une même manière.
  - 4. Acérées.

5. Du moment que.

- 6. Bonnets en forme de mortier, portés par le grand chancelier et les premiers présidents du Parlement; d'où l'expression président à mortier.
  - En forme de mortiers.
     Trou où se tapit l'animal.
- 9. Gueux qui va mendier de porte en porte. . Le gueux de l'ostière est un autre mot aussi transplanté du latin en nostre

- vulgaire, je veux dire de [ganeo] hostia-rius, c'est-à-dire un caimand (mendiant, quemandeur) qui va fleureter les huis des maisons . (Pasquier, Recherches, VIII, 42).
- 10. Teston, petite pièce d'argent qui valait un peu plus de dix sous.

  - 11. Donne. 12. Minois.
  - 13. Olympiade, espace de quatre ans.
  - 14. Verriez.
  - 15. Héritiers
- 16. Plus subtile encore que la quinteessence.
  - 17. Autre forme de grippent.
  - 18. Salissent.
  - 19. Discernement.

#### 114 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

« Vice est Vertu appelée,

- « Meschansce l'é est Bonté surnommée,
- « Trahison a nom de Féaulté, « Larcin est dict Libérallité:

« Pillerye est leur devise, et par eulx Faincte 1 est trouvée bonne de tous Humains<sup>2</sup>, exceptez moy les Hereticques, et le

tout font avec souveraine et irrefragable auctorité.

- « Pour signe de mon pronousticg adviserez que léans sont les mangeoires au dessus des rastelliers 5, — de ce quelque iour vous souvienne — et, si jamais pestes au monde, famines, guerres, oraiges, cathaclismes, conflagrations ou aultre malheur advient, ne le attribuez ne referez
  - « Aux conjunctions des Planètes maleficques,

« Aux abus de la Court Ronmaine,

« Aux tyrannyes des Roys et Princes terriens 6,

- « A l'imposture des caphardz, hereticques, faulx prophètes,
- « A la malegnité des Usuriers, faulx-monnoyeurs, rongneurs de testons 7,
- « A l'ignorance, impudeur, imprudence des Médecins, Cirurgiens, Appolicquaires,

« Ny à la perversité des femmes, adultaires, veneficques 8,

infanticides:

« Attribuez le tout à l'énorme, indicible, incroyable, inestimable meschanceté, laquelle est continuement forgée et exercée en l'Office des Chaptz-Fourrez, et n'est au Monde congnue non plus que la Caballe des Juifz.

[« Pour tant 10 n'est elle détestée, corrigée et punie, comme seroit de raison; mais si elle est quelque jour mise 11] en évidence

et manifestée au Peuple, il n'est et ne fut

Mensonge.

2. De la part de tout homme. Ils décident toujours en saveur des trompeurs, des coquins, sauf les hérétiques qu'ils condamnent.

3. Qu'ils dévorent tout, et qu'avantun demi-siècle, ils seront, dans leur rapacité, possesseurs de tous les biens de

l'Europe.

4. La dedans, chez eux; adverbe composé de la et de ens (intus) e dedans »; c'est le pendant de ceans « ici dedans, ici chez nous. »

5. Contrairement à ce qui a lieu dans les écuries : autrement dit, le ratelier étant très-bas, ils ont la sacilité de manger à discrétion. On connaît le proverbe : mettre le ratelier trop haut à quelqu'un, l'empêcher d'atteindre aisément à ce qu'il désire. Rabelais veut dire que les juges placés au-dessus du bureau des greffiers, qui fournissent la matière des procès, n'ont qu'à se baisser pour y puiser. 6. De la terre.

7. De monnaies; voir page 113,

note 10.

8. Empoisonneuses. 9. Philosophie mystique des Juiss au moyen age, enseignée seulement à quelques adeptes.

10. C'est pourquoi.

11. Lacune dans le manuscrit, remplie d'après le texte de l'édition de 1564.

« Orateur tant élocquant que 1 par son art le retint 2,

« Ne <sup>8</sup> Lov tant rigoureuse et Draconicque que <sup>1</sup>, par craincte de peine, le 2 gardast,

« Ne 3 Magistrat tant puissant que 1 par force l'empeschat 2

« De les fère tous veifz dedans leur rabutière felonnicque brusler; leurs ensfans propres, Chaptz-Fourrillons, et aultres

parens les auroient en horreur et abomination.

« C'est pourquoy, - ainsi comme Hanibal eut de son père Amilcar, soubz solempnelle et relligieuse adjuration, commendement de persécuter les Ronmains tant qu'il vivroit, — aussi ay-je de feu mon père injonction icy hors demeurer, atendant que là dedans tombe la fouldre du ciel et en cendre les reduyse comme aultres Titans prophanes et theomathes 1, puysque les Humains<sup>8</sup>, où tant sont les coups advouez que le mal, par iceulx advenu, advenant et advenir, ne recordent, ne sentent, ne prévoyent, ou, le sentant, ne osent, ne voullent, ne peuvent les exterminer. » (Pantagruel, V, ch. xi.)

# MARGUERITE D'ANGOULÉME

1492-1549.

Fille de Charles d'Orléans, comte d'Angoulême, et de Louise de Savoie, MARGUERITE DE VALOIS naquit à Angoulème le 11 avril 1492, deux ans avant son frère François Ier. Elle montra dès son enfance une rare aptitude pour l'étude, apprit le latin, le grec, l'italien, l'espagnol, l'anglais et même l'hébreu et cultiva la poésie et la philosophie. A douze ans, c'était un petit prodige. Son oncle Louis XII lui fit épouser en 1509 Charles III, duc d'Alençon : ce mariage ne fut pas heureux. Veuve sans enfant en 1525, elle partit pour Madrid consoler son frère Francois l'er qu'elle aimait tendrement, et par ses instances auprès de

1. Qui.

6. Autre forme de raboulière, terrier de lapins. Cf. l'anglais rabbit, lapin.

7. L'édition de 1564 porte théomaches (qui combattent les dieux); c'est évidemment la bonne leçon.

8. Cette phrase puisque les hu prévoient le mai comains, etc., telle que la donne le manus rés, ou bien, etc. »

crit, est inintelligible. L'édition de 1564 l'a modifiée comme il suit : puisque les humains tant et tant sont des cueurs endurciz que, etc. C'est altérer trop librement le texte : il suffit de changer LES humains en pus humains pour que la phrase offre un sens très-clair: « puisque ou bien les coups (des chats-fourrés) sont si bien avoués (acceptés) des humains qu'ils ne se rappellent (recordent), ni ne prévoient le mai causé par les chats four-

<sup>2.</sup> Le peuple. 3. Ni.

<sup>4.</sup> Faire. 5. Vifs.

Charles-Quint, parvint à le faire sortir de captivité. Deux ans après, elle épousa le roi de Navarre, Henri d'Albret, dont elle eut une fille, Jeanne, la mère de Henri IV. Ce second mariage ne fut pas plus heureux que le premier. Marguerite chercha dans les lettres une diversion aux ennuis de l'intérieur. Elle écrivit le recueil intitulé Contes de la Reine de Navarre, ouvrage dans lequel des coûtes plus ou moins libres servent de prétextes à des discussions raffinées sur la morale. L'ouvrage qui, comme le Décaméron, devait contenir cent nouvelles divisées en dix iournées, resta inachevé. Le chagrin où la mort de François Ier plongea Marguerite, ne lui permit pas de le compléter, et comme il contient sept journées de dix contes, plus les deux premiers contes de la huitième journée, on lui donna le nom de Heptuméron 1. On a encore de Marguerite des mémoires et une correspondance qui nous la montrent à la fois tendre, dévouée et pleine d'esprit, d'enjouement et de sens. Elle a laissé des poésies publiées sous le titre de Marguerites de la Marguerite des princesses 2, poésies pleines de grâce, de finesse et de délicatesse, que les poëtes de la Pléiade célébrèrent à l'envi. Elle avait écrit également des mystères et des moralités.

Marguerite encouragea les lettres; elle aimait à s'entourer d'écrivains éminents, tels que Clément Marot, des Periers, etc.; elle se plaisait à découvrir et à faire connaître les talents ignorés, et, plus que François I. lui-même, elle a contribué au grand mouvement de la Renaissance. Elle penchait vers la doctrine réformée et protégea ouvertement les calvinistes. Sa conduite privée a été l'objet d'accusations sans fondement; par son caractère comme par son intelligence, par les rares qualités de son cœur et de son esprit, elle fut une des femmes les plus éminentes

de son temps. Elle mourut en 1549 3.

Voir notre Tableau de la Littérature au xvi° siècle (section I, page 63, et section II. page 93).

# 1. De l'amour parfait.

J'appelle parfaicts amans... ceulx qui cherchent, en ce qu'ils aiment, quelque perfection, soit beaulté, bonté ou bonne grace,

1. Les meilleures éditions sont celles | fille de François I. Aussi distinguée que de Leroux de Lincy, 3 vol. in-12 (1853-54) et de F. Frank, Paris, Liseux.

2. Elles ont été réimprimées de nos jours par M. F. Franck, 4 vol. in-16, 1873-71. Voir plus bas, aux extraits des poëtes.

a tante, la première Marguerite, elle protégea, comme elle, les poëtes et les savants; c'est elle qui se déclara, la pre-mière de la cour, pour la Pléiade. Elle épousa Philibert Emmanuel de Savoie en 1559, et mourut en 157; à l'âge de 51 ans. La dernière Marguerite ou Marguerite de France, de Valois ou de Navarre, était la fille de Henri II, et par conséquent la sœur de François II, de Charles IX et L'une est Marguerite de France, ou de de Henri III. Elle épousa Henri IV. Voir

<sup>3.</sup> Outre Marguerite de Valois (dite aussi Marguerite d'Angoulème et Marguerite de Navarre), il y eut deux autres princesses du nom de Marguerite. Berry, dite aussi Madame Marguerite, plus haut, p. 91.

tousjours tendans à la vertu, et qui ont le cueur si hault et si honneste qu'ils ne veulent, pour mourir 1, mettre leur fin aux choses basses que l'honneur et la conscience reprouvent ; car l'ame, qui n'est creée que pour retourner à son souverain bien. ne faict, tant qu'elle est dedans le corps, que desirer d'y parvenir. Mais à cause que les sens par lesquels elle en peut avoir nouvelles, sont obscurs et charnels par le peché du premier pere, ne luy peuvent \* monstrer que les choses visibles plus \* approchantes de la perfection, après quoi l'ame court, cuidans trouver, en une beaulté exterieure, en une grace visible et aux vertuz morales, la souveraine beaulté, grace et vertu. Mais quand elle les a cherchez et experimentez et elle n'y trouve point celuy qu'elle ayme, elle passe oultre ainsi que l'enfant qui, selon sa petitesse, ayme les poupines et aultres petites choses les plus belles que son oeil peut veoir, et estime richesses d'assembler des petites pierres; mais en croissant, aime les poupines vives 7, et amasse les biens necessaires pour la vie humaine. Mais quand il congnoist, par plus grande experience, que ès choses territoires n'y a persection ne selicité 8, desire chercher le facteur et source d'icelle. Toutesfois, si Dieu ne luy ouvre l'oeil de foy, seroit en danger de devenir d'un ignorant ung infidele philosophe. Car foy seulement peut monstrer et faire recevoir le bien, que l'homme charnel et animal ne peut entendre.

(L'Heptaméron des Nouvelles; Nouvelle xix, tome II, p. 111, de l'éd. Leroux de Lincy.)

# 2. Sur ceux qui s'enorgueillissent de vaincre leurs passions.

Il y en a, dist Geburon, qui ont le cueur tant adonné à l'amour de sapience, que pour choses que sceussent oyr 9, on ne les scauroit faire rire; car ilz ont une joye, en leurs cueurs, et ung contentement si moderé, que nul accident ne les peut muer 10. - Où sont ceulx là? dit Hircan. - Les philosophes du temps

<sup>1.</sup> Dussent-ils mourir.

<sup>2.</sup> But.

<sup>3.</sup> Ils ne lui peuvent.

<sup>4.</sup> Les plus. 5. Après laquelle.

<sup>6.</sup> Pensant.

<sup>7.</sup> Poupées vivantes.

<sup>8.</sup> Que dans les choses terrestres il n'y a nulle perfection ni félicité.

<sup>9.</sup> Quelques choses qu'ils pussent en-

<sup>10.</sup> Changer.

passé, respondit Geburon, dont la tristesse et la joye est quasi poinct sentye; au moins n'en monstroyent il[z] nul semblant. tant ilz estimoient grand vertu se vaincre eulx-mesmes et leur passion. — Et je trouve aussi bon, comme ils font , [dit Saffredent,] de vaincre une passion vicieuse; mais d'une a passion naturelle qui ne tend à nul mal, ceste victoire me semble inutile. — Si \* est-ce, dit Geburon, que les anciens estimoient coste vertu grande. — Il n'est pas dict aussi, respondit Saffredent. qu'ilz fussent tous saiges; mais y en avoyt plus d'apparence de sens et de vertu, qu'il n'y avoyt d'effect . — Toutesfois, vous verrez qu'ilz reprennent toutes choses mauvaises, dist Geburon, et mesme Diogenes marche sur le lict de Platon, qui estoit trop curieux 6, à son grey, pour monstrer qu'il desprisoyt et vouloyt meetre soubs le pied la vaine gloire et convoytise de Platon, en disant : « Je conculque et desprise l'orgueil de Platon. » — Mais vous ne dictes pas tout, dist Saffredent; car Platon luy respondit que c'estoyt par ung aultre orgueil. — A dire la verité, dit Parlamente, il est impossible que la victoire de nous mesmes se face par nous mesmes, sans ung merveilleux orgueil, qui est le vice que chacun doibt le plus craindre; car il s'engendre de la mort et ruyne de toutes les aultres vertuz 7. (Id., ibid., Nouv. xxxiv, t. II, p. 291).

1. Par lesquels.

2. Aussi bien qu'ils le trouvent.

3. Au sujet d'une.

4. Toujours est il.

5. Réalité.

6. Recherché.

7. Nous extrayons de la correspondance de Marguerite la lettre suivante adressée, après la journée de Pavie, à son frère, prisonnier de (harles-Quint.

### Au roi, à Pizzighitone 1. Lyon, mai 1525.

Monseigneur,

Plus l'on vous eslongne 2 de nous, et plus me croist la ferme espérance que 'ay de vostre deslivrance et bref retour car à l'heure que le sens des houmes se trouble ou desfault . c'est à l'heure 5

Aujourd bui Piszighettone, place forte de la Lombardie, à quelques lieues au nord-ouest de Crémone, où fut détenu François I°r. après la bataille de Pavie, avant d'être trans/iré à Madrid.
 Étoigne.
 Honmes.
 Manque, fait défaut.
 C'est alors, à ce moment-là.

que Nostre-Seigneur fait son chef d'œuvre, coume celuy qui de tout bien veult avoir seul la gloire et l'honneur. Et nonobstant que nostre confiance est du tout é en sa bonté et puissance, si 7 ne laisse l'en <sup>3</sup> riens à prouvoir par <sup>9</sup> la vertu qu'il donne à Madame 10, de sagement penser et connoistre tout ce qui se peult faire pour vous ct vostre réaume <sup>11</sup>; n'estimant toutes fois que peine, labeur, force ny prudence y fasse riens, sinon la voulenté <sup>12</sup> de Dieu, qui plus vous aime que nous 13, car il est nostre premier et souverain père. Et si maintenant il vous despart de l'esperience 14 des peines qu'il a portées pour vous, vous donnant d'aultre part la grace

- 6. Entièrement.
  7. Toutefois.
- 8. Archaique, pour l'on. On ne laisse rien à pourvoir, c'est-à-dire, on pourvoit à tout. 9. Grâce à.
- 10. Loui e de Savoie, mère du roi, régente. 11. Royaume
- 13. Qui vous aime plus que nous ne vons ai-

14. Il vous donne votre part de peines à éprouver.

# BONAVENTURE DES PERIERS

Né au commencement du xvi siècle. - Mort vers 1544.

JEAN BONAVENTURE DES PERIERS naquit en Bourgogne vers le commoncement du xvie siècle. On sait peu de chose de sa jeunesse; il recut. quoique pauvre, une forte éducation classique. Malgré ses connaissances profondes, il eut peine à sortir de la misère. Après s'être adressé en vain à divers protecteurs, il entra enfin au service de Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier, qui se l'attacha d'abord comme valet de chambre, puis comme secrétaire. De 1531 à 1537, il se livra surtout à des travaux d'érudition, traduisit le Lysis de Platon, prit part sous le pseudonyme d'Eutychus (Bonaventure) à la publication de la traduction des Écritures que préparaient d'après le texte hébreu Olivet an, le parent de Calvin, et Lesèvre d'Étaples, et aida Estienne Dolet dans son grand travail: Commentarii linguæ latinæ. En même temps, il traduisit, à l'exemple de Marot, des hymnes et autres poésies sacrées. En 1537, il fit imprimer le Cymbalum mundi en francoys contenant quatre dialogues poétiques, fantastiques, joyeux et facétieux, adressés par

de les porter pacientement 1, je vous supplie, Monseigneur, croire sans riens en doubter que ce n'est que pour esprouver combien vous l'aimez, et pour vous donner le loisir de penser et connoistre combien il vous aime; car il veult avoir vostre cueur entièrement, comme par amour vous a donné le sien, pour, après vous avoir unny 2 à luy par tribulacion, vous deslivrer, à 3 sa gloire et vostre consola-cion, par le mérite de sa victorieuse résurrecsion, afin que par vous son nom soit congnu et sanctifié, non seulement en votre réaulme, mais par toute la cristienté jusques à la conversion des infideles. O que bienheureuse sera vostre brefve prison, par qui Dieu tant d'ames desli-vrera de celle d'infidélité et esternelle damnacion! Hélas! Monseigneur, je say bien que vous l'entendez trop mieux que moy; mais veu que en aultre chouse je ne pense que en vous 5, comme celuy scul que Dieu m'a laissé en ce monde, père, frère et mary, ne pouvant 6 avoir le bien de le vous dire et peu escripre 7,

1. Patiemment.

2. Uni. 3. Pour.

4. De la pri on.

6. De la prion.

S. Je ne pense à aucune autre chose qu'à vous.

Comme je ne pouvais.

7. Et peu escripre, en écrivant peu, sans éctire longuement.

n'ay craint vous ennuyer de longue lectre, que 8 tant m'est courte, pour le bien que ce m'est de penser parler à vous. Mais, pour la fin, vous veux bien asseurer qué Madame est en très bonne santé en ce licu des Celestins 9, où elle s'est guérie du tout et fortifiée de sa goutte; et va souvent au jardin, afin que gardant sa santé, faisant chose à vous agréable, elle ne faille aux affaires dont la fin 10 est tant désirée, et dont sans cesser en supplions le Roy ce-leste en la main duquel est la clef de vostre liberté. Vous assurant, Monsei-gneur, que s'il luy plaisoit s'accorder à nos demandes, il y auroit des vies données de bon cueur pour vous deslivrer; et de la sienne, où trop auroit de gain, en auroit bientoust sait joyeux sacrifice 11.

Vostre très humble et très obéissant subjecte et seur.

MARGUERITE.

(Lettres de Marguerite d'Angoulême, publiées par F. Génin ; t. II, Nouvelles lettres adressées à François I: lettre V. p. 32 ; Paris, 1841-42.)

8. Qui.

9. Couvent de Lyon.
10. Par le retour du roi.
11. Elle aurait bientôt fait le sacrifice de sa vie, sacrifice où elle trouverait encoro son avantare.

## 120 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

Thomas du Clenier (anagramme de Incrédule) à son amy Pierre Tryocan (c'est-à-dire Croyant). Ce pamphlet contenait, sous le voile d'allusions plus ou moins claires, de violentes attaques contre la religion. Catholiques et protestants se sentirent également atteints et, d'accord cette fois, dénoncèrent l'auteur. L'ouvrage fut immédiatement saisi et anéanti par arrêt du Parlement (19 mai 1538) pour les a grands abus et hérésies » qu'on y découvrit et bien qu'il ne contint pas d'erreurs expresses en matière de foi, mais parce qu'il était pernicieux. Accusé d'athéisme, abandonné par la reine de Navarre, réduit à la plus profonde misère, des Périers finit par se donner la mort vers 1541.

Vers l'époque où il composait son Cymbalum, il avait, ce semble, achevé ses Nouvelles récréations et joyeux devis, recueil de contes qui parut en 1558, et qu'on a attribué parfois, et sans raison, à Pelletier du Mans ou à Denizot. Les éditions postérieures en contiennent toute-fois un certain nombre qui ne sont certainement pas de des Periers.

Les œuvres complètes de cet écrivain, un des meilleurs prosateurs du xvi siècle, ont paru dans la Bibliothèque elzévirienne (édit. Lacour, 2 vol. in-18; 1866). M. F. Franck a publié en 1874 une édition du Cymbaium accompagnée d'un commentaire où toutes les obscurités sont ingénieusement expliquées.

Voir notre Tableau de la Littérature au xvie siècle (sect. I, page 15 et 63.)

# Comparaison des alquemistes i à la bonne femme qui portoit une potée de lait au marché.

Chacun scait que le commun langaige des alquemistes, c'est qu'ilz se promettent un monde de richesses et qu'ilz sçavent des secrets de nature que tous les hommes ensemble ne scavent pas; mais à la fin tout leur cas s'en va en fumée, tellement que leur alquemie 2 se pourroit plus proprement dire : Art qui mine ou Art qui n'est mie: et ne les scauroit-on mieux comparer qu'à une bonne semme qui portoit une potée de lait au marché, faisant son compte ainsi : qu'elle la vendroit deux liards: de ces deux liards elle en a achepteroit une douzaine d'œufs, lesquelz elle mettroit couver, et en auroit une douzaine de poussins; ces poussins deviendroient grands, et les feroit chaponner; ces chapons vaudroyent cinq solz la pièce : ce seroit un escu et plus, dont elle achepteroit deux cochons, masle et femelle, qui deviendroyent grands et en feroient une douzaine d'autres, qu'elle vendroit vingt solz la pièce, après les avoir nourris quelque temps : ce seroyent douze francs, donc

<sup>..</sup> Alchimistes.

<sup>3.</sup> Alchimie.

<sup>3.</sup> La fait ici pléonasme.

elle achepteroit une jument qui porteroit un beau poulain, lequel croistrait et deviendroit tant gentil : il saulteroit et feroit hin. Et, en disant hin, la bonne femme, de l'aise qu'elle avoit en son compte, se print à faire la ruade que feroit son poulain, et en la faisant sa potée de lait va tomber et se respandit toute. Et voilà ses eufs, ses poussins, ses chapons, ses cochons, sa jument et son poulain, tous par terre. Ainsi les alquemistes, après qu'ils ont bien fournayé 1, charbonné, lutté 2, soufflé, distillé, calciné, congelé 3, fixé 4, liquefié, vitrefié, putrefié, il ne fault que casser un alembic pour les mettre au compte <sup>8</sup> de la bonne femme 6.

> (Les Nouvelles récréations et joyeux devis ; Nouvelle XII. — Édit. Lacour, II, p. 57.)

1. Travaillé au fourneau.

2. Fermé les vases avec du lut. 3. Coagulé. « Sang congelé » (A. Paré,

VIII, 18). 4. Empêché les corps volatils de se

volatiliser. 5. Pour les mettre au même compte

que la bonne femme, c'est-à-dire qu'ils arrivent, comme la bonne femme, à ne plus rien posséder.
6. Voils l'origine de la charmante

fable de la Fontaine: la Laitière et le

Pot au lait. D'où des Periers l'a-t-il tirée ? Rabelais parle d'un cordonnier qui, se faisant riche par réverie, n'eut de quoi diner quand son pot au lait fut cassé (Gargantua, I, 33; voir plus haut, p. 104). Des Periers l'aurait-il prise à son contemporain Rabelais, et aurait-il changé le cordonnier en Perrette? Un recueil de contes du moyen âge, qui a été souvent imprimé au xive et au xve siècle, le Dialogus creaturarum optime moralizatus, traduit en français en 1482, contient notre fable. On y voit une servante aller vendre à la ville un pot de lait, et en route, faisant le calcul de Perrette, acheter cochons, moutons. bœufs, amasser une riche dot, grâce à laquelle elle épousera quelque pru-d'homme. Mais, o malheur, cum sic gloriaretur et cogitaret cum quanta gloria duceretur ad illum virum super equum, dicendo: Gio! gio! (hue! hue!), cepit pede percutere terram quasi pungeret equum calcaribus. Et voila comment elle ne put avoir ce qu'elle espérait. - C'est là sans doute la source de des Periers; mais d'où le *Dialogus* a-t-il pris cette fable? Vraisemblablement d'un autre recueil de contes très-populaire au xiii siècle, le Directorium vitæ humanæ, où l'on voit

un pauvre diable qui possédait un pot de miel calculer qu'il le vendra un talent d'or ; il achètera dix brebis qui se multiplieront, et en quatre ans seront devenues quatre cents. Ses richesses augmenteront'à vue d'œil; il deviendra propriétaire, il épousera une riche héritière, qui lui donnera un fils ; si ce fils n'est pas sage, il le corrigera à coups de bâton. Et ce disant, il frappe son pot de miel, et voilà sa fortune renversée. Le Directorium avait élé traduit par le juif Jean de Capoue (entre 1263 et 1278), sur une version hebraïque faite en 1250 par le rabbin Joel, d'un texte arabe intitulé Kalila et Dimna. Or ce texte, qu'on possède encore, avait été traduit sous le califat d'Almanzor d'un livre pehlvi (le pehlvi est l'ancienne langue des Perses avant la conquête musulmane), qui traduisait un original sanscrit, aujourd'hui encore existant et connu sous le nom des Cinq sections (Pantcha-tantra). Dans l'original, on voit un Brahmane possesseur d'un grand pot de riz acheter successivement avec son riz chèvres, vaches, buffles, juments, chevaux, maison, riche héritière qui lui donnera un fils qu'il appelle Somasaman; l'enfant joue trop près des chevaux ; le brahmane appelle sa femme pour veiller sur son fils. Elle ne l'entend pas. Alors je me lève et lui donne un coup de pied comme celui-ei. En révant ainsi, il donne un coup de pied au pot et le brise. Tout le riz tombe et l'enfarine. C'est pourquoi, dit le conteur, « celui qui fait des projets insensés pour l'avenir sera tout barbouillé de blanc comme le père de Somasaman. » Voilà l'origine première du récit de la Fontaine. Exemple curieux des migrations de ces fables qui, inventées sur les bards du Gange par des prédica-

## 2. De trois frères qui cuiderent 1 estre pendus pour leur latin.

Trois frères de bonne maison avoyent longuement 2 demeuré à Paris, mais ilz avoyent perdu tout leur temps à courir, à jouer et à folastrer \*. Advint que leur père les manda tous trois pour s'en venir. dont ils furent fort surpris, car ilz ne scavoyent un seul mot de latin 5; mais ilz prindrent complot d'en apprendre chascun un mot pour leur provision. Scavoir est, le plus grand aprint à dire : Nos tres clerici 6; le second print son thème sur l'argent et aprint : Pro bursa et pecunia 7; le tiers, en passant par l'église, retint le mot de la grand messe : Dignum et justum est 8. Et là dessus partirent de Paris, ainsi bien pourveuz, pour aller veoir leur père; et conclurent ensemble que par tout où ilz se trouveroyent et à toutes sortes de gens ils ne parlerovent autre chose que leur latin, se voulant faire estimer par là les plus grands clercs de tout le païs. Or, comme ils passoyent par un bois, il se trouva que les brigans avoyent coupé la gorge à un homme et l'avoyent laissé là après l'avoir destroussé. Le prevost des mareschaux estoit après avec ses gens, qui trouva ces trois compaignons près de là où le meurdre 10 s'estoit fait et où gisoit le corps mort. Venez ça, ce leur dit-il. Qui a tué cet homme? Incontinent le plus grand, à qui l'honneur appartenoit de parler le premier, va dire : Nos tres clerici. O ho! dict le prevost. Et pourquoi l'avez-vous faict? Pro bursa et pecunia, dit le second. Et bien! dit le prevost, vous en serez penduz. Dignum et justum est, dit le tiers. Ainsi les povres gens eussent esté penduz à credit 11, n'eust esté que, quand ilz veirent que c'estoit à bon escient, ilz commencèrent à parler le latin de leur mère 12 et à dire quyilz estoyent. Le prevost, qui les veid 13 jeunes et peu fins, cogneut bien que ce

teurs bouddhistes, voyagèrent à travers les ages et les pays, pour aboutir aux recueils de nos conteurs occidentaux. Voyez Max Muller, Essais de mythologie com parée (traduction de G. Perrot, 1 vol. in-8°, 1873). Lire spécialement l'Essai x : Sur la migration des Fables. Voyez encore l'opuscule de M. Gaston Paris, Des contes orientaux dans la littérature française du moyen age. Paris, 1875. 1. Pensèrent.

- 2. Longtemps.
  3. Cf. plus bas le morceau de Larivey:
  Les Ecoliers à Paris.

- 4. Pour retourner chez eux.
- 5. Le père les avait envoyés à Paris pour y faire leur éducation. 6. Nous trois clercs.

  - 7. Pour la bourse et l'argent.
- 8. C'est chose digne et juste. Mots qui commencent la préface de la messe.
  - 9. S'occupait de cette affaire.
  - 10. Meurtre.
- 11. Sans avoir rien payé, c'est-à-dire sans avoir rien fait pour cela.
  - 12. Leur langue maternelle.
  - 13. Vit.

n'avoit pas esté eulx et les laissa aller et fit la poursuite des voleurs qui avoient fait le meurdre. Mais les trouva-il? — Et qu'en sçay-je? mon ami, je n'y estois pas.

(Id., Nouv. xx, — tome II, 94.)

### 3. Des mal contents 1.

# A Pierre de Bourg, Lyonnois.

D'ont vient cela, mon amy Pierre, que jamais nul ne se contente de son estat, soit que Fortune le luy ayt offert et donné, ou que luy mesmes l'ayt choisy pour certaine cause et raison? « Oue les marchans sont heureux! » dict le vieil souldart 8 qui qui se sent tout rompu de peine et de coups. Et, au rebours, celuy qui est dessus la mer, en marchandise , dict ainsi quand il faict tormente 5: « il faict bien meilleur à la guerre; qu'il ne soyt vray 6, on s'y escarmouche de sorte qu'en un moment vient ou mort ou joyeuse victoire. » Le conseiller ou l'advocat (quand il oyt le soliciteur hurter 7, devant jour, à sa porte) loue l'estat du laboureur. Le paysan, qui vient de loin pour comparoistre à sa journée \*, dict qu'il n'y a d'heureux que ceulx qui ont leur demeure en la ville. Et tant d'autres semblables choses que Fabius, ce grand causeur, se lasseroit à les compter. Mais (afin que ne te tienne 9 (rop longuement) escoutez un peu là où c'est que tend mon propos. Si quelque Dieu disoit ainsi à telle manière de gens : « Ca, que je donne à un chascun de vous ce que plus 10 il désire. Toy qui estois souldart naguères, à ce coup marchant deviendras; et vous, Monsieur le conseiller, serez bon homme de village. Or, puis qu'avez changé d'estatz, vuidez d'icy 11, allez vous en, sus, haye 12 l avant 13 ! qu'attendez-vous? Sire Dieu! ilz grattent leurs testes: C'est signe qu'ils sont mal

2. D'où; même mot que le relatif dont qui n'avait pas encore exclusivement le sens de duquel, de laquelle; du latin vulgaire de-unde.

3. Le vieux soldat. Soudart, remplacé au xvi\* siècle par l'italien soldato, soldat, a pris depuis ce temps une acception défavorable. 5. Tourmente, tempète.6. Peut-ou nier que cela ne soit vrai ?

7. Heurter.

8. Au jour de l'assignation.
 9. Je ne te tienne, retienne.

10. Le plus.

11. Videz les lieux.

12. He!

13. En avant.

<sup>1.</sup> Paraphrase de la première satire d'Horace: Qui fit, Macenas, ut nemo, etc. Cette paraphrase est en vers blancs, de huit pieds. Certains vers sont faux et pourraient être rétablis très-facilement.

<sup>4.</sup> Allant en marchandise, voyageant pour affaires de commerce. Encore dans la Fontaine: Sire Guillaume allant en marchandise (Cont., II, 1).

contens. Et, toutes fois ilz peuvent estre tous bien heureux, selon leur dire. A quoy tient il que Jupiter, voyant cela, ne se despite à bon droict contre telles gens, disant que plus n'escoutera vœux ne i prières qu'on luy face. Au reste, afin que ce discours ne semble a à celuy d'un plaisant qui ne tasche qu'à faire rire (combien qu'il n'est pas défendu qu'en riant l'on ne puisse dire et remonstrer la vérité; comme font les bons magisters, qui donnent aucunes ' fois aux petits enfants des lettres faictes de marcepains, pour mieulx les faire connoistre); mais, laissons risées et jeux, et parlons à bon escient. Le laboureur, le tavernier, le souldart et les mariniers, qui par toutes mers vont et viennent, se disent tant prendre de peine à celle fin qu'en leur vieillesse ilz se puissent mettre à repos, voyantz qu'ils auront de quoy vivre; comme faict le petit formy 7, de grand labeur parfait exemple 8, qui porte et traine, à tout 9 sa bouche, tout cela qu'il peult au monceau qu'il faict, luy qui n'est ignorant ny nonchalant 10 de l'advenir. Puis, en hiver, durant les neiges, qu'il ne peult aller nulle part, il vit content, en patience, usant des biens qu'il ha acquis. Mais toy il n'est si grand chaleur, froid, feu, eaux, ny autres dangers, qui jamais engarder 11 te puissent d'aller et venir pour le gaing. Brief 12, il n'y a rien qui te nuyse 18, pourveu qu'un autre n'ayt le bruyt 16 d'être plus riche que toy.

(Des mal contens, t. I, p. 97.)

# NOEL DU FAIL

Noel du Fail, seigneur de la Hérissaye, gentilhomme breton, naquit à Rennes vers 1520. Il était en 1553 juge au présidial de cette ville, en 1571 conseiller au parlement de Bretagne, et il mourait en 1591. Voilà tout ce que l'on sait de la vie de cet écrivain.

En 1517, il publiait à Lyon, sous le pseudonyme de Maistre Leon

- 1. Ni.
- Ressemble.
- 3. Bien que.
- 4. Quelques.
  5. Forme primitive de massepain (de
- l'italien marzapane).
- Qu'ils prennent.
   Fourmi était masculin en vieux français (latin populaire formicus). Le mot est devenu féminin au xv1º siècle, à cause
- du latin classique formica; mais réguliè-rement on aurait du dire une fourmie.
  - 8. Exemple parfait de grand labeur.
  - 9. A tout, avec. 10. Insouciant.
  - 11. Empêcher.
  - 12. Bref. On dit encore brièveté.
  - 13. Tu ne crains aucune peine.
  - 14. Réputation.

Ladulfi (anagramme de Noel du Fail) Champenois, ses Discours d'aucuns propos rustiques, facétieux et de singulière recréation. L'année suivante, il donnait à Paris les Baliverneries ou Contes nouveaux d'Eutrapel autrement dit Léon Ladulphi. Enfin en 1565 paraissaient à Rennes les Contes et discours d'Eutrapel par le feu (sic) seigneur de la Hérissaie. Les œuvres de Noel du Fail ont été publiées plusieurs fois; citons spécialement l'édition donnée dans la Bibliothèque elzévirienne par M. Assézat (2 vol. in-16, 1874), et, pour les Propos rustiques. l'excellente édition donnée par M. A.de la Borderie (Paris, 1878). d'après l'édition princeps de 1547.

Voir notre Tableau de la Littérature au xvie siècle (page 62).

### Les femmes et le secret.

Plutarque, aux livres du babil 1, dit qu'un jour, voir deux, au Senat de Rome ils demeurerent : plus tard qu'ils n'avoient coustume, pour deliberer \* une difficulté à fer esmoulu \*, et de grands poids. La femme d'un Senateur, bonne et honneste femme (femme toutesfois), importunement solicita son mary sur l'occasion de tel et non accoustumé retardement, y adjoustant les mignardises dont une femme soucieuse 5 sait paistre 6 la gravité d'un sage mari : lequel estant assez instruit de quel bois se chausse tel animant, ne luy voulant communiquer chose qui importast tant peu fust 8, la contenta et paya en monnoie de femme, la faisant, avant toutes choses, jurer sa foy et conscience qu'elle ne reveleroit à personne vivant cela qu'elle poursuivoit tant honnestement 10, et de quoy 11, pour dire vray, il se sentoit gratieuzement 12 vaincu.... Et bien donc, luy dit-il en l'aureille (encore qu'ils fussent seuls), l'on a veu ceste nuict une Caille ayant le morion 18 en teste, et la picque aux pieds, volante sur ceste ville: aux conjectures duquel presage les Augures et devinateurs sont après 16 et fort empeschez 18, à sçavoir et consulter que c'est 16; et de nostre part nous en attendons l'issue; mais St. et bon bec 17. Ce disant et l'ayant baisee, se retira en son cabinet, attendant l'heure prochaine d'aller au Palais 18. Il ne luveut

- 1. Voir plus bas (p. 153) le passage de Plutarque dans la traduction d'Amyot.
  - 2. On demeura.
- 3. Ce verbe était actif. 4. Difficulté sérieuse; métaphore tirée du combat à ferémoulu où la lutte n'était
- plus un jeu comme dans les tournois. 5. Qui a quelque chose en tête.6. Charmer.
- Tel être ; connaissant le caractère de la femme.
  - 8. Qui importat si peu que ce sut.

- 9. Personne est ici masc., comme dans personne n'est venu.
- 10. Ce qu'elle cherchait à savoir avec des manières si aimables. 11. Au sujet de quoi.
  - 12. Par sa grace, par ses mignardises.
  - 13. Sorte de casque.
  - 14. Sont occupés.
  - 15. Embarrassés.
  - 16. Et délibérer sur ce que c'est.
  - 17. Mais chut! et bouche close.
  - 18. Le sénat.

si tost le dos tourné que ceste diablesse guignant 1 et espiant s'il estoit point aux escoutes (comme ordinairement elles sont en perpetuelle fievre et soupçon) qu'elle ne s'escriast 2 à la prochaine s qu'elle rencontra : « M'amie, nous sommes tous perdus, on a veu cent Cailles, passans armees sur la ville, qui faisoient le diantre \*: mais mot \*! » De là, elle voisina \* tant, caqueta tellement, avecques la multiplication et force que les nouvelles acquierent de main en main, qu'en moins de rien les rues furent remplies, jusques aux aureilles des Senateurs, de plus de vingt mille Cailles. De sorte que ce Romain, estant au Senat, leur leva et osta la peine où jà ils estoient, leur faisant entendre, non sans rire, le moyen prontement inventé pour avoir la raison 7, et tromper la sapience de sa femme. Qui 8 fut une moquerie si dignement couverte, que femme haut à la main et rebrassee qu'elle fust 9 ne s'advança desormais s'enquerir 10 des affaires communes et publiques 11.

(Contes et discours d'Eutrapel, ch. xxxii, De la moquerie; édit. Assézat, t. II, p. 311.)

VI. - ÉRUDITS ET SAVANTS.

# HENRI ESTIENNE

1531-1598.

HENRI ESTIENNE, né à Paris en 1531, apprit le latin, en l'entendant parler autour de lui, comme sa langue maternelle, dans la maison de son père Robert Estienne. Il s'initia de bonne heure à la langue grecque, et il

1. Regardant du coin de l'œil.

- 3. A la première femme.
- 4. Le diable. 5. Pas un mot.
- 6. Alla chez les voisines.
- 7. Pour avoir raison de sa femme.
- 8. Ce qui.
- 9. Qu'aucune femme, si haut à la main et si rebrassée qu'elle fût. Haut à la

main, cf. plus haut, p. 74, n. 13. Rebrassé, proprement retroussé, au fig. hardi.

10. A s'enquérir.

11. La Fontaine a tiré de ce joli récit sa fable plus jolie encore : Les Femmes et le Secret (Fables, VIII, 6). Si du Fail a en propre le trait charmant de la multiplication des cailles, la Fontaine a pour lui le dialogue des commères, dialogue admirable de naïveté et de vérité.

<sup>2.</sup> Sous-entendu : (ne put) qu'elle ne s'escriast; ne put s'empêcher de s'écrier.

connaissait par cœur à onze ans la Médée d'Euripide. Il reçut les leçons de Pierre Danès, le plus habile helléniste du temps, de Guillaume Budé et de Lascaris. A 17 ans, il commença l'édition de Denys d'Halicarnasse et à 19 ans se mit à explorer les principales bibliothèques de l'Italie, de l'Angleterre, de la Flandre et du Brabant : il donna dès lors de savantes éditions d'auteurs grecs enrichies de traductions latines et de notes. En 1572, il publia son Thesaurus græcæ linguæ, merveilleux monument d'érudition, qui fut accueilli par l'admiration unanime de toute l'Europe savante, mais dont l'impression ruina H. Estienne.

Malgré le prodigieux labeur que demandaient ces œuvres d'érudition, H. Estienne trouva le temps de publier des ouvrages français qui lui assurent le premier rang parmi les critiques du temps et une place honorable parmi les bons écrivains du xvie siècle. Dans la Précellence du langage françois il réclame la suprématie pour le français contre l'italien; dans le Troité de la conformité du langage françois avec le grec, il établit encore l'excellence de notre langue par les rapports nombreux qu'il trouve entre le grec et le français. Les Deux dialogues du nouveau langage françois italianisé livrent au ridicule les courtisans qui affectent de se servir des expressions et des tournures italiennes. L'Apologie pour Hérodote est un pamphlet dirigé contre le catholicisme; la violence et le cynisme de cet écrit révolta même ses coréligionnaires de Genève.

Les dernières années de H. Estienne furent sombres. Aigri par des malheurs domestiques et des revers de fortune, agité par son esprit inquiet, il mena une vie errante, courant de ville en ville à travers la France, l'Allemagne et jusqu'à la Hongrie; et celui qui avait si longtemps joui de la faveur des princes chrétiens finit misérablement à l'hôpital de Lyon en 1598.

M. Léon Feugère a publié la Précellence et la Conformité du langage françois, 2 vol. 111-12, Paris, Delalain, 1850. L'éditeur Liseux a réimprimé en 1883 les Deux dialogues du nouveau langage françois italia nisé. 2 vol. in-8.

Cf. notre Tableau de la Littérature au xvie siècle (pages 6 et 77).

# 1. Des mots composés en français 1.

Leur langage a n'est si heureux à forger des vocables a que le nostre, lequel de toute ancienneté a imité aucunement la liberté des Grecs, en ce qui concerne la composition des mots, voire jusques a faire ceste imitation en aucuns de mesme signification.

<sup>1.</sup> Cette page renserme des idées trèsjustes, mêlées à quelques inexactitudes de détail. Voir sur la question A. Darmesteter, Traité de la formation des mots composés en français. Paris, 1875 (spécialement pages 191 et 243).

<sup>2.</sup> Le langage des Italiens.

<sup>3.</sup> Mots.

En quelque manière.

<sup>5.</sup> Qui ont le même sens en français qu'en grec. — H. Estienne a le tort de croire que cette faculté de crécr des mots composés (plus développée en français qu'on ne le croit généralement) est d'un

Pour exemple, ce que les Grecs disent πρόδρομος, nous l'appelons avantcoureur, usans d'une composition du tout semblable. Pareillement ce qu'ils disent κακομήχανος, nous l'exprimons par ce vocable composé songemalice.... Si nos ancestres ont pris ceste liberté et hardiesse d'imiter certaines compositions de la langue greque jusques à rendre mot pour mot... aurions-nous pas trop peu de courage si nous demeurions en si beau chemin? Pour venir aux exemples, je di, à propos du mot ancestres,... que comme ainsi soit qu'en bisayeul nous imitons la composition greque δίπαππος, non pas la latine proavus, nous serions trop peu hardis si, comme nos predecesseurs ont faict bisayeul de δίππαπος, nous

n'osions faire trisayeul de τρίπαππος 1....

Je di bien d'avantage : c'est que nos ancestres nous ont monstré le chemin d'autres imitations plus hardies sans comparaison: comme quand pour nous representer ce beau mot d'Homere, χαλκοχίτωνες, ils ont dict (en despit de la couardise des Latins) fervestus 2. Et pourquoy ne diroit-on fervestu aussi bien qu'on dit courtvestu? Il est vray qu'on prononce plustost courvestu, sans t. Ainsi pourquoy ne dira-on porteciel (en parlant d'Atlas)? Pourquoy, en parlant d'Hercule ou d'Ulysse, ne dira-on portepene ou portelabeur, au lieu du grec πολύτλας? Il feroit beau voir que nous eussions fait un composé pour un crocheteur, en l'appelant portefaix: pareillement pour un paresseux, en l'appelant faineant; et que nous vousissions demourer courts, quand il seroit question d'honorer la memoire des gens de bien de quelque bel epithete et principalement de ceux qui ont eu un naturel directement contraire à celuy des paresseux. Il faut aussi considérer qu'entre les mots usitez, composez du verbe porter, nous n'avons pas seulement portefaix (au lieu de ce que les Grecs usent de deux mots, ayans une mesme façon de composition et semblable à la nostre, ἀκθοφόρος et φορτοφόρος), mais aussi portepanier est fort en usage en ceste ville de Paris. Quant à portenseigne, aussi on sçait qu'il estoit en usage desjà du temps de nos ancestres; comme aussi portespee, quand on disoit que le con-

côté une imitation de la composition grecque et de l'autre qu'elle est inconnue à l'italien. Le français, comme l'italien et l'espagnol (cf. plus bas, p. 141), ont des procédés de formation de mots communs. qu'ils ne doivent pas au grec, mais qui sont nés avec ces langues.

1. Le mot trisaleul a été depuis créé.

(armer de fer), ferlier (lier de chaînes de fer); Cf. Darmesteter, L. c., p. 141.

3. Archaïsme pour voulussions. La

4. Substantif alors masculin. Cf. notre Tableau de la langue au xviº siècle,

p. 247.

<sup>2.</sup> Mot trequent dans notre vieille poésie, qui employait également ferarmer

vicille langue avait le parfait je volsis d'où l'imparfait du subjonctif que je volsisse, que je vousisse.

nestable estoit portespee du roy. Et depuis, ce mot a esté appliqué au pendant de la ceinture, lequel en quelques lieux on appelle aussi le ceinturon; et en la cour sont assez usitez ces trois portetable, portechaire 1, portequeue 2. Nous avons aussi quelques autres où on voit telle composition; mais quand nous n'aurions que ce premier portefaix, il nous pourroit suffire pour nous faire avouer les compositions susdictes, auxquelles j'adjouste ceste-ci, portecharge 3; car, pour dire la vérité, comme je ne serois non plus de difficulté de dire portelabeur que portepene, aussi ne craindrois-je point d'user de portecharge, où la ryme le requerroit. Je passe plus outre, car je di que de deux princes, dont l'un seroit pacifique et aimeroit la paix (autant qu'on la doit aimer pour le repos des subjects), l'autre seroit saddonné du tout à la guerre, je ne craindrois de donner à l'un l'epithete de portepaix, à l'autre celuy de porteguerre. Et me souvient à ce propos, que Joachim du Bellay en quelque epistre, servant de préface 5 monstre avoir quelque crainte que ces deux composez, porteloix et porteciel, par lui forgez (ainsi qu'il dit) ne desplaisent aux lecteurs; mais depuis la poesie Françoise s'est monstree encore plus courageusement hardie : tesmoin celuy qui a dict, du ciel portestambeaux 6.....

Or voyons si nous 7 pouvons point faire le mesme en quelques autres endroits qu'en cestuy-cy, c'est à dire si, comme nous avons pris ces composez, jà 8 usitez de long temps pour patrons 9 de plusieurs autres, ayans un mesme verbe, ainsi nous n'en trouverons point par lesquels nous puissions estre semblablement guidez. Je dis donc que nous avons boutefeu, jà ancien; et que je ne craindrois point d'en forger un, à l'exemple de cestuy-ci, bouteguerre: comme par cidevant 10 j'avois forgé porteguerre, aussi bien que portepaix. Pareillement sur l'ancien songemalice (qui respond au grec κακιμήχανες, comme j'ai dict cidevant), j'oserois bien forger songenouvelle, et (comme on vient de l'un à l'autre) ne ferois difficulté de forger forgenouvelle.

<sup>1.</sup> Porte-chaise; plus tard, porteur de

<sup>2.</sup> Personne chargée de porter la queue de la robe d'un grand personnage, d'une grande dame.

<sup>3.</sup> On a créé récemment le mot montecharge pour désigner un ascenseur destiné à monter les fardeaux, les marchandises.

<sup>4.</sup> Il me souvient.

<sup>5.</sup> A sa traduction du quatrième livre de l'Énéide.

<sup>6. «</sup> Toi qui guides le cours du ciel porte-flambeaux. » Début de la Première Semaine de du Bartas. Ce poète a usé et abusé de ce genre de compositions, que Ronsard avait mis à la mode. Voir notre Tableau de la littérature au xviº siècle (sect. II, p. 121).

<sup>7.</sup> Si nous ne pouvons point.

<sup>8.</sup> Déjà.

<sup>9.</sup> Modèles. 10. Plus haut.

Et quant est 1 de songemalice, où 2 je me trouverois empesché à rymer dessus 3, je penserois ne faire desplaisir 4 à mon lan-

gage si je mettojs en sa place songefinesse....

Au demourant si ces excellens poetes (l'honneur desquels j'ay d'autant plus en recommandation que je les voy s'efforcer à honorer nostre langage) veulent donner lieu au precedent advertissement, je les prieray recevoir encore cestuy-ci touchant la discretion qu'ils doivent avoir en l'usage de tels epithetes, c'est qu'ils se souviennent de ce que disoit la gentile poetrice Corinne : Τῆ χειρί δεῖ σπείρειν, ἀλλά μὴ ὅλῳ τῷ θυλάκῳ 6.

(De la Précellence du langage françois, édit, de 1579, p. 121; cf. l'édit. de L. Feugère, p. 156.)

## 2. Du desordre et abus qui est aujourd'huy en la langue françoise.

Je fay mon compte qu'on m'accorde ce principe (comme aussi on ne doibt disputer contre ceux qui nient les principes en quelque matiere que ce soit) que la langue Grecque est la roine 7 des langues, et que si la perfection se doibt cercher 8 en aucune. c'est en ceste-là qu'elle se trouvera. Et de là je conclu que tout ainsi que le temps passé, apres que Apelles eut peinct l'image de Venus, d'autant que son tableau estoit tenu pour un parangon 10 de toute beauté, celles qui luy pourtraiovent 11 le mieulx, et tenoyent le plus de traits de son visage, estoyent estimees les plus belles : pareillement la langue Françoise, pour 12 approcher plus pres de celle qui a acquis la perfection, doibt estre estimee excellente par-dessus les autres....

Mais avant qu'entrer en matiere, je veulx bien advertir les lecteurs que mon intention n'est pas de parler de ce langage Francois bigarré et qui change tous les jours de livree selon que la

- 1. Et quant à ce qui est.
- 2. Dans le cas où.
- 3. Sur ce mot.
- 4. Tort.
- 5. Donner place, faire accueil.

6. « Il faut jeter la semence avec la main, et non la verser à plein sac. » Mot que Corinne adressait à Pindare en lui reprochant d'avoir trop prodigué les fictions dans une pièce qu'il lui lisait. Voir Plutarque, Gloire des Athèniens. Au témoignage de Pausanias (1X, 22), cette femme, dont les anciens vantaient la

beauté et le génie, remporta plusieurs fois sur Pindare le prix de la poésie lyrique. Il est à regretter que les amis de H. Estienne n'aient pas écouté les sages conseils qu'il leur donnait.

7. Reine.

8. Chercher.

9. Dans le temps passé.

10. Modèle. Mot venu au xvie siècle de l'espagnol paragon, qui a le même sens. 11. En faisaient le portrait, en donnaient l'image.

12. Parce qu'elle approche.

fantasie 1 prend ou à monsieur le Courtisan ou à monsieur du Palais de l'accoustrer. Je ne preten point aussi parler de ce François desguisé, masqué, sophistiqué, fardé et affecté à l'appetit de tous autres qui sont aussi curieux de nouveauté en leur parler comme en leurs accoustremens. Je laisse apart ce François Italianizé et Espagnolizé 3; car ce François ainsi desguisé, en changeant de robbe, a quant-et-quant \* perdu (pour le moins en partie) l'accointance qu'il avoit avec ce beau et riche langage Grec ....

De quel François doncques enten-je parler? Du pur et simple. n'ayant rien de fard ni d'affectation, lequel monsieur le Courtisan n'a point encores changé à sa guise, et qui ne tient rien d'emprunt des langues modernes. Comment donc? ne sera-il loisible d'emprunter d'un autre langage les mots dont le nostre se trouvera avoir faulte ? Je ne di pas le contraire, mais s'il fault venir aux emprunts, pourquoy ne ferons-nous plustost cest honneur aux deux langues anciennes, la Grecque et la Latine (des quelles nous tenons desia la plus grande part de nostre parler) 6, qu'aux modernes qui sont (sauf leur honneur) inferieures à la nostre? Que si ce n'estoit pour un esgard 7, asçavoir d'entretenir la reputation de nostre langue, je serois bien d'advis que nous rendissions la pareille à messieurs les Italiens, courans aussi avant sur leur langage comme ils ont couru sur le nostre: sinon que, par amiable composition, ils s'offrissent à nous prester autant de douzaines de leurs mots comme ils ont emprunté de centaines des nostres. Et toutessois, quand ils les nous auroyent prestez, qu'en ferions-nous? Il est certain que quand nous en servirions 8, ce ne seroit point par necessité, mais par curiosité : laquelle puis apres condamnerions nous mesmes les premiers, avec un remors de conscience d'avoir despouillé nostre langue de son

<sup>1.</sup> Fantasie, mot emprunté au grec qui le reproduit exactement, n'est devenu que plus tard fantaisie; comparez Asia et Asie.

<sup>2.</sup> Les gens de cour ou les gens de jus-

<sup>3.</sup> H. Estienne fait avec raison la guerre à ces mots étrangers, qui au seizième siècle ont envahi notre langue. 4. En même temps; cf. plus haut,

p. 23, n. 6. 5. Manquer.

<sup>6.</sup> Du latin, oui; puisque le français, comme les autres langues romanes, est une transformation directe du latin parlé dans l'empire romain. Quant au grec, le | nous est sous-entendu.

français peut offrir avec cette langue certaines ressemblances de construction, d'expression, etc.; mais il n'en dérive pas. On ne voit pas d'ailleurs comment les Grecs auraient imposé leur langue aux. Gaulois. Ce n'est que dans les temps modernes, que les savants ont été demander au grec des termes nouveaux pour exprimer des idées ou des faits nouveaux; et cette invasion de mots grees, qui ne s'ar-rête pas, présente pour notre langue un danger analogue à celui qu'offrait l'invasion des mots italiens et espagnols.

<sup>7.</sup> Considération.

<sup>8.</sup> Nous nous en servirions; le sujet-

honneur pour en vestir une estrangere. Ce ne seroit point (dije) par necessité, veu que, Dieu merci, nostre langue est tant riche, qu'encores qu'elle perde beaucoup de ses mots, elle ne s'en apperçoit point et ne laisse de demeurer bien garnie, d'autant qu'elle en ha si grand nombre qu'elle n'en peult sçavoir le compte, et qu'il luy en reste non seulement assez, mais plus qu'il ne luy en fault.

Ce nonobstant, posons le cas qu'elle se trouvast en avoir faulte en quelque endroict: avant que d'en venir la (je di d'emprunter des langues modernes) pourquoy ne ferions-nous plustost fueilleter nos Romans <sup>1</sup> et desroüiller force beaux mots tant simples que composez qui ont pris rouille pour avoir esté si long temps hors d'usage? Non pas pour se servir de tous sans distinction, mais de ceux pour le moins qui seroient les plus conformes au langage d'aujourd'huy <sup>2</sup>. Mais il nous en prend comme aux mauvais mesnagers, qui pour avoir plustost faict, empruntent de leurs voisins ce qu'ils trouveroient chez eux s'ils vouloyent prendre la peine de le cercher <sup>3</sup>. Et encores faisonsnous souvent bien pis, quand nous laissons, sans sçavoir pourquoy, les mots qui sont de nostre creu <sup>5</sup> et que nous avons en main, pour nous servir de ceux que nous avons ramassez d'ailleurs....

Toutesfois encores le grand mal ne gist point en ce que je vien de dire, mais en une chose qui est bien de plus grande importance, laquelle je suis presque honteux de dire. C'est que messieurs les Courtisans se sont oubliez jusques là, d'emprunter d'Italie leurs termes de guerre, laissans leurs propres set anciens, sans avoir esgard à la consequence que portoit un tel emprunt; car d'ici à peu d'ans, qui sera celuy qui ne pensera que la France ait appris l'art de la guerre en l'eschole de l'Italie, quand il verra qu'elle usera des termes italiens? Ne plus ne moins qu'en voyant les termes grecs de tous les arts liberaulx estre gardez ès autres langues nous jugeons (et à bon droict) que la Grèce a esté l'eschole de toutes les sciences. Voilà comment un jour les disciples auront le bruit d'avoir esté les maistres; et plusieurs casaniers qui se seront tousjours tenus le plus loing

4. Cru.

<sup>1.</sup> Poëmes écrits en vieux français ; cf. | plus haut, p. 73, n. 4 et 6.

<sup>2.</sup> On reconnaît à ces conseils le disciple de Ronsard, qui préchait lui aussi ce qu'il appelait le provignement des vieux mots. Voir notre Tableau de la littérature, p. 120 et suiv.

<sup>3.</sup> Chercher.

Leurs propres termes de guerre.
 Ni plus ni moins.

<sup>7.</sup> Dans les.

<sup>8.</sup> Réputation.

des coups qu'ils auront peu, auront bien à leur aise acquis la reputation d'avoir esté les plus vaillans. Pourtant ne m'esbahije point d'eux s'ils nous font si grand marché i de leurs mots, veu que oultre le payement qu'ils en reçoivent maintenant, ils s'attendent d'en avoir un jour si bonne recompense : mais je m'esbahi grandement de nous, comment nous ne nous appercevons que par ceste belle traffique a nous leur vendons ce qui nous est plus cher qu'à nulle autre nation, voire si cher que tous les jours nous le rachetons de nostre propre sang. Or, me suffit-il d'avoir entamé ce propos particulier; je le laisseray poursuivre à quelque autre qui aura meilleur loisir et peult-estre aussi meilleur moyen de ce faire. Cependant, ce que j'en ay dict a esté, en qualité de vray François, natif du cœur de la France et d'autant plus jaloux de l'honneur de sa patrie 3.

(Conformité de la langue grecque, Préface, édit. de 1569; cf. l'édit. de A. Feugère, p. 18 et suiv.)

# ÉTIENNE PASQUIER

1529 - 1615.

Né à Paris en 1529, Estienne Pasquier étudia d'abord le droit sous Hotman et Baudouin. En 1547, il suivit à Toulouse les leçons de Cujas, puis alla entendre en Italie, Alciat à Pavie, Louis à Bologne. Il revint en 1549 à Paris où il débuta dans le barreau, et se fit une grande réputation d'avocat. En 1557, il plaida avec succès pour une jeune veuve qui, par reconnaissance, lui donna sa main et sa fortune. Tombé dangereusement malade en 1559 pour avoir mangé des champignons vénéneux, il se retira à la campagne pour rétablir sa santé altérée, et partagea ses loisirs entre la science du droit, les belles-lettres et l'érudition. Le premier livre des Recherches de la France et le Pourparler des princes qu'il publia en 1560, ramenèrent sur lui l'attention du public. En 1565, il fut chargé par l'Université de la défendre devant le parlement contre les Jésuites, et « cette harangue prononcée à la vue de dix mille et qu'à l'étranger on avait réputée pour un chef-d'œuvre » porta Pasquier au premier rang des avocats. Une longue suite de succès oratoires le maintint à cette place. En 1579, il prit part avec Harlay

sone, l'admirateur des Italiens, Celtophile le désenseur du pur français. Celtophile consent ironiquement à ce que le fran-12. Le mot, uevenu mascum, a pris sue terminaison masculine, trafic.
3. H. Estienne avait déjà ridiculisé cette manie de l'italian ses Deux diologues du nouveau langage françois tent qu'en Italie, qui sont inconnues er italianisé (1578), où il oppose à Philau-

<sup>1.</sup> Nous offrent à si bon compte. 2. Le mot, devenu masculin, a pris une

aux Grands Jours de Poitiers, en 1583 à ceux de Troyes. En 1585, Henri III le nomma avocat général à la Cour des comptes; en 1588, il fut élu député aux États de Blois; il combattit la Ligue, s'attacha à Henri III, et, après l'assassinat de ce prince, à Henri IV avec qui il rentra à Paris en 1593. Après une verte et vigoureuse vieillesse, il mourut à 85 ans, en 1615, laissant la réputation d'un homme supérieur par le talent et par le caractère. Des œuvres de Pasquier qui remplissent deux volumes in-folio dans l'édition incomplète d'Amsterdam (1723), la plus importante, ce sont les Recherches de la France, travail de grande érudition. Viennent ensuite vingt-deux livres do Lettres; le Catéchisme des Jésuites (Villefranche, 1602) violent pamphlet contre la Société de Jésus; le Pourparler du prince, étude de philosophie politique, des poésies latines et françaises, et divers opuscules, entre autres le Monophile, dialogue fade sur l'amour, œuvre de jeunesse qui fut le début de Pasquier dans la littérature.

De ses œuvres oratoires il ne reste que son Discours contre les Jésuites, inséré par lui dans ses Recherches.

M. Léon Feugère a publié en 1849 un choix des Recherches et des Lettres de Pasquier (2 vol. in-12). Le texte en est malheureusement raieuni.

Voir sur cet écrivain notre Tableau de la Littérature au xyı siècle (sect. I, pages 54-56 et 75-77).

## 1. Marie Stuart devant ses juges.

L'Arrest et la Commission estans leus, elle se leve sur pieds, et en presence des Comtes et deux ou trois cens personnes qui estoient dedans la sale, d'une voix forte et hardie, elle fit en ces termes le procez à ceux qui avoient fait le sien:

a Milords, je suis Royne nee, non sujecte à vos loix, doüairiere de France, presomptive heritiere d'Angleterre, qui, apres avoir esté detenuë dix-neuf ans prisonniere, contre tout droît divin et humain, par celle vers laquelle je m'estois refugiee comme à l'anchre de ma seurté<sup>1</sup>, sans avoir aucune jurisdiction sur moy, et sans que l'on m'ait receuë en mes justifications, l'on m'a condamnee à mort pour avoir voulu entreprendre sur sa vie chose à quoy je ne pourpensay jamais. Et de ce je ne demanderay pardon à Dieu, devant lequel je vais rendre raison de mes actions. Et quand je l'aurais fait, dictes moy, je vous supplie, si je n'avois suject de le faire? Je suivray l'ordre des temps, et commenceray par ma prison. Sous quel titre me deteniez vous prisonniere? Estoit-ce comme vostre sujecte? Il n'y a homme des vostres qui fust si ozé de le dire. Ceste prison estoit-

Sûreté.
 Sans qu'elle eût.
 grammaire exigerait : ai este condamnée
 En m'accusant d'avoir voulu.

<sup>3.</sup> Ici la construction est brisée; la 5. Pensai.

elle de bonne guerre? Vray Dieu, quand est-ce que jamais je fis prendre les armes aux miens contre vous? Quand est-ce que je ne vous ay respectez dedans ma bonne fortune, je veux dire vostre Royne<sup>1</sup>, comme celle à laquelle j'estois plus proche à succeder? Donnons? que j'eusse pris les armes, et que par un desastre de guerre, je fusse tombée en vos mains; que despendoitt il 3 de ceste prise? A prendre les choses à leur pis, j'en devois estre quitte pour une rançon, à laquelle vous ne me voulustes jamais mettre. Je n'estois ny vostre sujette, ny prisonniere de bonne guerre: pourquoy me voulustes-vous confiner en une perpetuelle prison? Si j'avois commis quelque faute, estois-je vostre justiciable, pour vous en rendre compte? Ce n'est poin cela, ce n'est point cela (je parle à vous, Puritains, qui d'un cœur devot et contrit, plus sages que tous vos ancestres, allambiquez une quinte-essence de nostre Religion Chrestienne); il y eut quelque autre anguille sous roche qui me causa ceste prison. Et quand quelque saute y eust euë', dont je n'estois responsable qu'à Dieu, certainement la prison de dix-neuf ans estoit un temps trop plus que suffisant pour expier par une longue penitence le peché envers Dieu, et meriter quelque pardon envers les hommes, qui considerera ble rang que j'ay soutenu, et qu'un seul jour de prison m'a esté plus penible que la mort extraordinaire que je vois souffrir. Et, non assouvis de ceste prison, vous m'avez pourchassé cette mort7, qu'estimez8 m'estre honteuse; et moy, je la pren à gloire : si tant est qu'en ce piteux estat où je suis reduite, ceste vanité se doive loger dans mon ame?.

(Recherches de la France, VI, ch. xv, page 502 de l'édition de 1621 ; cf. l'édit. de M. Feugère, I, page 199.)

### 2. Ronsard et la Pléiade.

Ce fut une belle guerre que l'on entreprit lors contre l'ignorance, dont j'attribue l'avant-garde à Seve, Beze et Pelletier 10:

- beth).
  - 2. Admettons.
  - 3. Résultait-il.
- 4. Et quand il y aurait en quelque faute.
  - 5. Pour qui considérera ; cf. p. 16, n. 3. 6. Vais.
  - 7. Vous avez poursuivi ma mort.
  - 8. Que vous estimiez.
- Stuart ont inspiré un grand nombre d'auteurs au xvi siècle. Ronsard lui avait més, notre Tableau de la littérature (secadressé plusieurs poëmes (édit. Blanche- | tion II, ch. 1 et 11).

1. Vous, ou plutôt votre reine (Élisa- main, t. V, p. 301; t. VI, p. 9, 19, 14 tsth). discours entier (Dames illustres, édit. de la société de l'Histoire de France, t. VII, p. 403-453). Voyez plus loin le fragment de la tragédie de Montchrestien. Gilles Durand, dans un discours en vers, exhorte les Français à venger sa mort. Enfin la Bibliothèque de Lelong (II, p. 652) ren-ferme l'indication de plusieurs Oraisons 9. Les malheurs et la mort de Marie | funèbres prononcées en son honneur.

ou si vous le voulez autrement, ce furent les avant-coureurs des autres Poëtes. Apres se mirent sur les rangs Pierre de Ronsard, Vandomois, et Joachim du Bellay, Angevin, tous deux gentilshommes extraits1 de tres-nobles races. Ces deux rencontrèrent heureusement<sup>2</sup>, mais principalement Ronsard, de manière que sous leurs enseignes plusieurs se firent enroller. Vous eussiez dit que ce temps-là estoit du tout consacré aux Muses : uns Pontus de Tiart, Estienne Jodelle, Remy Belleau, Jean Anthoine de Baif, Jacques Tahureau, Guillaume des Autels, Nicolas Denisot, qui, par l'anagramme de son nom, se faisoit appeller comte d'Alcinois, Louys le Carond, Olivier de Magny, Jean de la Peruse, Claude Butet, Jean Passerat, Louys des Masures, qui traduisit tout le Virgile. Moy-mesme, sur ce commencement 6, mis en lumière 7 mon Monophile, qui a esté favorablement recueilly 8; et à mes heures de relasche, rien ne m'a tant pleu que de faire des vers Latins ou François. Tout cela se passa sous le regne de Henry II. Je compare ceste brigade à ceux qui font le gros d'une bataille. Chacun d'eux avoit sa maistresse qu'il magnifioit 9, et chacun se promettoit une immortalité de nom par ses vers; toutesfois quelques-uns se trouvent avoir survescu leurs livres 10. ! Depuis la mort de Henry, les troubles qui survindrent en France pour la Religion, troublerent aucunement il l'eau que l'on puisoit auparavant dans la fontaine de Parnasse; toutes-fois, reprenant peu à peu nos esprits, encores ne manquasmes-nous de braves Poëtes que je mets pour l'arriere-garde : uns Philippes des Portes, Scevole de Sainte-Marthe, Florent Chrestien. Jacques Grevin, les deux Jamins, Nicolas Rapin, Jean Garnier. le seigneur de Pibrac, Guillaume Saluste Seigneur du Bartas. le Seigneur du Perron et Jean Bertaut, avec lesquels je ne douteray d'adjouster 12 mes Dames des Roches, de Poictiers, mère et fille, et specialement la fille qui reluisoit à bien escrire entre les Dames, comme la Lune entre les Estoilles.

extraction.

la langue, p. 262.
5. Nicolas Denisot n'a eu soing que

<sup>2.</sup> Inventèrent heureusement, eurent d'heureuses inventions poétiques. Le vieux français disait en ce sens trouver ; de là le nom de trouvère, trouveur qu'il donnait aux poëtes. 3. Entièrement.

<sup>4.</sup> Remarquez ce pluriel uns annonçant une énumération. Cf. notre Tableau de

des lettres de son nom et en a changé toute

<sup>1.</sup> Issus. On dit encore en ce sens la contexture pour en bastir le conte traction. la contexture pour en bastir le conte d'Alsinois, qu'il a estrené de la gloire de sa poesie et peincture. • (Montaigne, Essais, I, 46.)

<sup>6.</sup> Lors de ce commencement.

<sup>7.</sup> Je publiai. 8. Accueilli.

Louait.

<sup>10.</sup> On dirait aujourd'hui survécu à leurs livres.

<sup>11.</sup> Quelque peu.

<sup>12.</sup> Auxquels je n'hesiterai pas à ajouter.

Auparavant tous ceux-cy, nostre Poësie Françoise consistoit en Dialogues, Chants Royaux, Ballades, Rondeaux, Epigrammes, Elegies, Epistres, Eglogues, Chansons, Estrennes, Epitaphes, Complaintes, Blasons, Satyres en forme de Cogà l'Asne: pour lesquels Thomas Sibilet 1 fit un livre qu'il appela l'Art poétique françois. où il discourut de toutes ces pieces; et la plus part desquelles despleut aux nouveaux Poëtes, parce que du Bellay, en son second livre de la Deffense de la langue françoise, commande par exprès au Poëte qu'il veut former de laisser aux Jeux Floraux de Tholose et au Puy de Rouen 3 les Rondeaux, Ballades, Virelais. Chants Royaux, Chansons et Satyres en forme de Cog à l'Asne et autres telles espisseries (ce sont ses mots) qui corrompoient le goust de nostre langue, et ne servoient sinon à porter tesmoignage de nostre ignorance. Et au lieu de cela introduisismes entre autres, deux nouvelles especes de Poësie, les Odes dont nous empruntasmes la façon des Grecs et Latins et les Sonnets que nous tirasmes des Italiens.... Quant à la Comédie et Tragédie, nous en devons le premier plant 6 à Estienne Jodelle... Je ne vois point qu'après lui beaucoup de personnes aient embrassé la Comedie. Jean de Baïf en fit une sous le nom de Taillebras qui est entre ses poëmes; et la Peruse, une tragedie sous le nom de Medee, qui n'estoit point trop decousuë; et toutes-fois, par malheur, elle n'a esté accompagnee de la faveur qu'elle meritoit... Garnier nous a fait part de huit tragedies toutes de choix et de grand poids, de la Porcie, de la Cornelie, du Marc-Anthoine, de l'Hippolite, la Troade, l'Antigone, des Juifves et de la Bradamante : poëmes qui, à mon jugement, trouveront lieu dedans la posterité...

Quant à Pontos du Tiart, ses Erreurs amoureuses surent du commencement fort bien recueillies, mais je ne voy point que la suite des ans luy ait porté telle faveur. Aussi semble que luy-mesme avec le temps les condamna, comme celuy qui adonna depuis son esprit aux mathematiques et en fin à la theologie. En tant que touche Remy Belleau, je le pense avoir esté, en matiere de gayetez, un autre Anacreon de nostre siecle. Il vou-

p. 95). 2 Expressément. sage de du Bellay, que Pasquier résume

<sup>4.</sup> Facture.

<sup>5.</sup> Aux.

<sup>6.</sup> Jeune tige d'un végétal. Le mot plan,

Voir notre Tableau, etc. (sect. II, 95).
 Expressement.
 Voir plus loin les notes sur le pas-du fort d'Edimton est tout quarré . (Beaugué, Guerre d'Ecosse, I, 8), et l'ita-lien pianta et l'espagnol planta, qui veulent dire à la fois plante et plan.

<sup>7.</sup> Accueillies.

<sup>8.</sup> Pour ce qui.

### #38 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

lut imiter Sannazar aux<sup>1</sup> œuvres dont il nous a fait part: car tout ainsi que Sannazar<sup>2</sup>, Italien, en son Arcadie, fait parler des pasteurs en prose, dedans laquelle il a glassé toute sa Poësie Toscane; aussi a fait le semblable nostre Belleau, dans sa Bergerie. La Poësie de Philippe des Portes est doux-coulante; mais surtout je loue en luy, qui est abbé de Bon-Port, la belle zetraicte qu'il a faite, et comme il est surgy à bon port par sa traduction de tous les Pseaumes de David en nostre langue francoise. Marot nous en avoit seulement donné cinquante: Beze tout le demeurant: et des Portes seul a fait tous les deux ensemble. Au regard de tous les autres, encore que diversement ils meritent quelque eloge en bien ou en mal, si ne veux-je asseoir mon jugement sur eux, pour ne donner suject aux autres de juger de moy. Je me contenteray seulement de dire que iamais chose ne fut plus utile et agreable au peuple que les Quadrains du Seigneur de Pibrac, et les deux Sepmaines du Seigneur du Bartas : ceux-là nous les faisons apprendre à nos enfants pour leur servir de premiere instruction, et neantmoins, dignes d'estre enchassés aux cœurs des plus grands; et quant à du Bartas, encore que quelques-uns ayent voulu controler son style comme trop enflé, si est-ce que son œuvre a esté embrassé 6 d'un tres favorable accueil, non seulement pour le digne sujet qu'il prit à la louange, non d'une maistresse, ains de Dieu; mais aussi pour la doctrine<sup>8</sup>, braves discours, paroles hardies. traits moüelleux et heureuse deduction dont il est accompagné.

Mais surtout on ne peut assez haut louer la memoire du grand Ronsard: car en lui veux-je parachever ce chapitre. Jamais Poëte n'écrivit tant comme luy, j'enten de ceux dont les ouvrages sont parvenus jusques à nous; et toutes-fois, en quelque espece de Poesie où il ait appliqué son esprit, en imitant les an ciens il les aou surmontez lo, ou pour le moins esgalez: car quant tous les Poëtes qui ont escrit en leurs vulgaires, li ln'a point son pareil. Petrarque s'est rendu admirable en la celebration de sa Laure, pour laquelle il fit plusieurs sonnets et chansons:

t. Dans les.

<sup>2.</sup> Voir p. 206, note 4.

<sup>3.</sup> Glissé; glasser, et mieux glacer, était éjà hors d'usage au xvie siècle dans ce sens de glisser; il vient de glace, par une métaphore facile à comprendre.

Comme il est arrivé à bon port. Jeu de mots sur son abbaye de Bon-Port.
 Eloge est ici pris dans son sens pri-

mitil: discours sur quelqu'un.

<sup>6.</sup> Embrasser. Adopter pleinement. Cf. Corneille, Cinna, I, 1:

Impatients dé irs d'une illustre vengeance... Que ma douleur séduite embrasse aveuglément

<sup>7.</sup> Mais.

<sup>8.</sup> Science.

<sup>9.</sup> Autant que.

<sup>10.</sup> Surpassés.

<sup>11.</sup> En leurs idiomes vulgaires.

lisez la Cassandre de Ronsard, vous y trouverez cent Sonnets qui prennent leur vol jusques au Ciel, vous laissant à part 1 les secondes et troisiesmes Amours de Marie et d'Hélène. Car en ses premières il voulut contenter son esprit, et aux secondes et troisiesmes vacquer seulement au contentement des sieurs de la Cour. Davantage 2, Petrarque n'escrivit qu'en un subject, et cestuy en une infinité. Il a en nostre langue representé uns Homere, Pindare, Theocrite, Virgile, Catulle, Horace, Petrarque, et par mesme moyen diversifié son style en autant de manieres qu'il luy a pleu, ores d'un ton haut, ores moyen, ores bas. Chacun luy donne i la gravité, et à du Bellay la douceur. Et quant à moy, il me semble que quand Ronsard a voulu doux-couler, comme vous voyez dans ses Elegies, vous n'y trouverez rien de tel en l'autre. Quant aux œuvres de du Bellay, combien que 6 du commencement son Olive fut savorisee 7, si croy-je que ce fut plustost pour la nouveauté que pour la bonté : car ostez trois ou quatre Sonnets qu'il deroba de l'italien, le demeurant est fort foible. Il y a en luy plusieurs belles Odes et Chants Lyriques, plusieurs belles traductions comme les quatre et sixiesme livres de Virgile; toutes-fois, il n'y a rien de si beau que ses Regrets qu'il fit dans Rome, ausquels il surmonta 9 soy-mesme.

(Recherches, VII, ch. vII, page 616; cf. éd. Feugère, II, p. 21.)

## 3. De l'origine de nostre vulgaire françois.

Jamais peuple ne sut si jaloux de l'auctorité de sa Langue, comme fut l'ancien Romain. Valere le Grand, au deuxiesme livre de ses Histoires 10, parlant de la grandeur de Rome, dit que l'on peut bien recueillir 11 combien les anciens Magistrats de cette ville avoient eu la Majesté du peuple et de l'Empire en recommandation, de tant qu'12 entre toutes les coustumes tresreligieusement par eux observees, ils avoient avec une perseverance infinie accoustumé de ne respondre aux ambassadeurs de la Grece qu'en Latin, et les contraignoient mesmement de

<sup>1.</sup> Et je vous laisse de côté.

<sup>2.</sup> Bien plus.

<sup>3.</sup> Cf. p. 136, n. 4. 4. Taniòt.

<sup>5.</sup> Accorde, reconnaît.

<sup>6.</sup> Bien que.

<sup>7.</sup> Accueillie avec faveur.

Le reste. 9. Dans lesquels il se surpassa luimême.

<sup>10.</sup> Valère Maxime, De actis factisque memorabilibus, livre II, ch. 11, § 2.

<sup>11.</sup> Tirer (cette consequence).

<sup>12</sup> De ce que.

parler Latin à eux par truchemens, et non seulement dans la ville de Rome, mais aussi au milieu de la Grece et de l'Asie, jacoit que 1 d'ailleurs entre tous les peuples la Langue Grecque eut grand credit. Et faisoient cela (dit Valere) afin que l'honneur de la langue Latine s'espandist par tout l'Univers. Plutarque, en la vie de Caton , dit que, luy passant par Athenes, ores qu'il 3 sceust parler le Grec, si voulut-il haranguer aux Atheniens en Latin, se faisant entendre par son truchement. Suetone raconte<sup>6</sup> que Tibere portoit tel respect à sa Langue que voulant user en plain Senat du mot de monopole, qui estoit emprunté du grec, ce fut avecque une certaine preface, demandant congé de ce faire 7; et luy-mesme une autrefois fit effacer d'un Decret du Senat le mot d'embleme, comme estant mandie d'une autre Langue que de la Latine, enjoignant tres-estroitement que si l'on ne pouvoit trouver diction propre qui peust representer celle-là en Latin, pour le moins que l'on en usast par un contour de langage 8. En cas semblable, Claudius , l'un des successeurs de Tybère, fit non-seulement razer de la matrice 10 des Juges un personnage d'honneur, mais qui plus est, luy osta le nom et tiltre de Citoyen de Rome, parce que, combien qu'il 11 sceust fort bien parler grec, toutes-fois il estoit ignorant de la Langue Latine.

De cette mesme opinion vint aussi que les Romains ayans vaincu quelques Provinces, ils y establissoient Preteurs, Presidens, ou Proconsuls annuels, qui administroient la Justice en Latin. Bref, sainct Augustin, au 19 livre de la Cité de Dieu, nous rend tres-asseurez de ce discours, quand il dit au chap. 7: « Opera data est ut imperiosa civitas non solum jugum, verum etiam Linguam suam domitis gentibus imponeret : » Qui est à dire 12 « On besogna 18 de telle façon, que cette superbe ville non-seulement ne se contenta d'asservir, mais aussi voulut espandre sa langue par toutes les nations subjuguces. » Cela fut cause que les Gaulois sujects à cest Empire s'adonnerent, qui plus, qui moins, à parler et entendre la Langue

1. Bien que.

<sup>2.</sup> Caton l'Ancien, ch. xII.

<sup>3.</sup> A'ors qu'il, au sens de bien qu'il. 4. Toutefois.

<sup>5.</sup> Faire une harangue (verbe neutre). 6. Vie de Tibère, ch. LXXI.

<sup>7.</sup> Permission de faire cela.

<sup>8.</sup> Par une périphrase. - Ce n'était pas l'avis d'Horace : « Les mots nouveaux créés d'hier feront fortune, dit-il, s'ils découlent de la source grecque.

Et nova fictaque nuper habebunt verba fidem, 37 Græco fonte cadant (Art poétique, 52-53).

En fait le latin a subi une forte inva-

sion de mots grecs.

9. Suétone, Vie de Claude, ch. xvi.
10. Effacer de la liste. On dit encore

registre matricule. 11. Bien qu'il.

<sup>12.</sup> C'est-à-dire.

<sup>13.</sup> Travaille.

Latine, tant pour se rendre obeïssans que pour entendre 1 leur bon droit 2; et à tant 3, emprunterent des Romains une grande partie de leurs mots 4 : et trouverez ès 5 endroits ausquels le Romain establit plus longuement son empire (comme en un pays de Provence et contrees circonvoisines), le langage approcher beaucoup plus de celuy de Rome 6. Ainsi s'eschangea nostre vieille Langue Gauloise en un Vulgaire Romain 7: tellement que là où nos vieux Gaulois avoient leur propre langage, que l'on appeloit Wallon<sup>8</sup>, ceux qui leur succederent appelerent le langage plus moderne roman , parce qu'il sembloit avoir pris son origine des mots romains que l'on avoit ou adoptez ou naturalisez en ce pays avec l'ancienne grammaire Gaulioise 10. Vous commen-

1. Pour comprendre et pouvoir soutenir leur droit devant les préteurs.

- 2. Tout ce qui précède est fort juste. C'était la politique des Romains d'imposer leur langue à tous les peuples qu'ils sou-mettaient; vers la fin de l'empire, le latin se parlait en Espagne, en Gaule, en Italie (cela vasans dire), en Rhétie, dans les deux Pannonies, dans toute la partie méridionale du bassin du Danube, et au nord de l'Afrique. Toutefois, dans les pays où régnait le grec, il ne put se substituer à cette langue. Les invasions ger-maniques et slaves détruisirent le latin dans les Pannonies (Autriche); les inva-sions arabes, en Afrique; il ne se main-tint que dans la Dacie transdanubienne, où il donna naissance au roumain, dans une partie de la Rhétie (Suisse orientale et Tyrol, etc.), où il devint le ladin, en Italie où il devint l'italien, en Espagne cù il produisit l'espagnol et le portugais, et en Gaule où il a formé le provençal et le *français*.
- 3. Alors. 4. Pasquier ne va pas assex loin. Le gaulois disparut par toute la Gaule à l'ex-ception de l'Armorique, où il a donné naissance au bas-breton. Quelques mots seulement et quelques constructions pénétrèrent dans le latin, qui en se modifiant graduellement est devenu le pro-vençal au sud, le français au nord de la Loire.
  - 5. Dans les.
- 6. Observation très-juste. Plus l'on monte vers le nord, plus la langue s'éloigne du latin; un abîme semble séparer par exemple l'idiome de la Provence du dialecte français parlé en Belgique à Liége, ou à Namur; toutefois cette différence ne tient pas à ce fait que la civilisation romaine a plus profondément péné-

tré dans le midi que dans le nord de la Gaule. Car elle n'atteint pas le fond même de la langue, mais seulement la prononciation; le vocabulaire, la gram-maire et la syntaxe sont sensiblement les mêmes dans les dialectes qui se sont développés sur le sol de la Gaule, de la Méditerranée au Rhin; les mots seu-lement sont plus écrasés vers le nord, plus pleins et plus sonores vers le midi. On constate des faits analogues dans d'autres idiomes. Les dialectes italiens deviennent de plus en plus rudes à mesure qu'on monte de Florence vers le Piémont, de plus en plus mous à mesure qu'on descend vers Naples et la Sicile.

7. Disons, et nous serons plus exacts: Ainsi disparut notre vieille langue gau-

loise pour faire place au latin vulgaire.

8. Le wallon n'a jamais désigné le gaulois; c'est le nom d'un dialecte français parlé en Belgique dans la région de

Mons, Namur et Liege.
9. En effet, durant tout le moyen age. le français est appelé roman; il en est de même du provençal. Les Espagnols, les Portugais et les Italiens également donnaient jadis à leur langue, chacun de leur côté, le nom de romane. Encore aujourd'hui ceux que les Allemands ap-pellent Valaques (c'est-à-dire Welsches), se désignent sous le nom de Roumains c'est-à-dire Romanî, et les populations de la Suisse qui parlent des dialectes latins se donnent à elles-mêmes, à l'ouest, le nom de Romands, à l'est celui de Roumanches ou Ladins. Ces dénominations datent de l'époque où les diverses nations romanes se reconnaissaient comme les membres d'une même famille, l'imperium romanum, la Romania.

10. Pasquier parle de la grammaire gau-

cerez de recognoistre cela des le temps de Sidonius Appollinaris. Evesque de Clermont, lequel, au troisieme de ses lettres, congratuloit 2 à Hecdice, Gentilhomme Auvergnac, que la Noblesse d'Auvergne contemnoit • le langage Gaulois pour s'adonner à un autre beaucoup plus exquis. C'estoit vraisemblablement le Romain que nous affectasmes de telle façon, que quelques-uns parlant de notre pays, l'appeloient quelquessois Romanie, et nous pareillement Romains.

(Recherches de la France, VIII, ch. 1, p. 673; cf. éd. Feugère. II. p. 87-88.)

### 4. La farce de Patelin 6.

Je trouvay sans y penser la Farce de Maistre Pierre Patelin. que je leu et releu avec tel contentement, que j'oppose maintenant cet eschantillon à toutes les Comedies Grecques, Latines, et Italiennes7.

L'Autheur introduit Patelin, Advocat, Maistre passé en tromperie, une Guillemette, sa femme, qui le seconde en ce mestier. un Guillaume, Crapier, vray badaut (je dirois volontiers de Paris, mais je ferois tort à moy-mesme) 8, un Aignelet, Berger, lequel discourant son fait en lourdois 9, et prenant langue de Patelin, se faict aussi grand Maistre que luy. Patelin se voulant habiller de neuf, aux despens du Drapier, complote avecques sa femme de ce qu'il avoit à faire. De ce pas il va à la foire où, feignant de ne recognoistre bonnement la boutique du bon Guillaume, apres s'en estre asseuré, il s'abouche avecques luy, raconte l'amitié qu'il avoit porté à feu son pere, les bons advis qui estoient en luy, avant des son vivant predit tous les malheurs depuis advenus par la

loise comme si on la connaissait encore | qu'on suit de siècle en siècle. de son temps; dès le ve siècle la langue et la grammaire gauloises avaient disparu, si bien qu'on en est réduit aujourd'hui à des conjectures fondées sur quelques médailles, sur quelques inscriptions et un petit nombre de mots gaulois cités par les auteurs latins. La grammaire française n'est pas un mélange de gram-maire latine et de grammaire gauloise. Comme les grammaires italienne, espagnole, portugaise, etc., avec lesquelles elle concorde dans ses grands traits, elle dérive de la grammaire du latin populaire parle dans les diverses provinces de l'empire romain; elle s'est modifiée insensi-blement par une série de changements

1. Sous-entendu livre. - Sidoine Apollinaire, Lettres, III, 3.

2. Adressait des félicitations.

3. De ce que. 4. Dédaignait.

5. Que nous nous appropriames.

6. Farce célèbre du xre siècle, com-posée entre 1467 et 1470; on n'en connaît pas l'auteur. — Sur les farces et le théàtre comique au moyen âge, voir notre Tableau de la littérature (Sect. III,p.146)

7. Sur la comédie italienne et son influence sur notre théâtre, voir notre Ta-

bleau, etc. (sect. III, p. 154). 8. Pasquier était parisien.

9. En langage de lourdaud.

France 1, et tout d'une suitte lui represente sa posture 2, ses mœurs 3, sa manière de vivre, en fin que Guillaume luy ressembloit en tout, de face et de façons. Et ainsi l'endormant sur le narré de ceste belle histoire, il jette l'œil sur ses draps, les considere, les manie; nouvelle senvie luy prend d'en achepter, encores que venant à la foire il n'y eust aucunement pourpensé, com mence de les marchander. Guillaume luy loue hautement sa marchandise, les laines estans grandement encheries depuis peu de temps, demande vingt-quatre sols de l'aulne. Patelin luy en offre vingt; Guillaume est marchand en un mote, et ne veut rien rabatre du prix. A quoi Patelin condescend, et en leve six aulnes, tant pour luy que sa femme, revenans à neuf francs, qui disoient six escus. Il est question de payer; mais il n'a argent sur soy, dont il est bien aise, car il veut renouer avec luy l'ancienne amitié qu'il portoit à son pere; le semond de venir manger d'une oye qui estoit à la broche, et qu'il le payeroit, Combien qu'il poisast au marchand de n'estre payé sur le champ comme estant d'une nature defiante, si est-ce que, vaincu des importunitez de Patelin, il est contrainct de s'y accorder.

Patelin emporte son drap, lequel à l'issuë de là, parlant à part soy, dit que Guillaume luy avoit vendu ce drap à son motio, mais qu'il le payeroit au sien; et en cela il ne fut menteur. Car estant de retour en sa maison, sa femme, bien estonnee, luy demande en quelle monnoyeil entendoit le payer, veu qu'il n'y avoit croix ny pille il chez eux. Il luy respond que ce seroit en une maladie, et que deslors il s'alloit aliter, afin que le marchand venant, Guillemette le payast de pleurs et larmes. Ce qui fut faict. Le bon Guillaume ne demeura pas longtemps sans s'acheminer chez Patelin, se promettant de faire un bon repas avant

que d'estre payé:

Ils ne verront Soleil ny Lune Les escus qu'il me baillera 13,

disoit ce pauvre idiot; en quoy aussi il dit verité. En ceste

1. Arrivés en France.

7. L'avertit.

8. Bien qu'il pesât.
 9. Au sortir.

10. Prix. Voir note 6.

11. Pas une pièce de monnaie (ayant roix et pile).

12. Le marchand se propose de les scrrer dans son coffre.

Son maintien, son extérieur.
 De visage et de manières.

<sup>4.</sup> Endormant sa vigilance par le récit, etc.

Soudaine. — Patelin, qui n'est venu que pour se procurer du drap, feint que l'envie d'en acheter lui vient par hasard.

<sup>6.</sup> Qui n'a qu'une parole, qu'un prix. croix et pile).

Cf. des Pericrs (Nouvelles récréations, 12. Le marchand XXV): « Depeche le moi, je te paieray à rer dans son coffre.

tes mots (c'est-à-dire au prix que tu me demanderas ». On dit encore: au bas mot c'est mon dernier mot.

epinion, il arriva gay et gaillard en la maison de Patelin, où pensant estre accueilly d'une mesme chere i, il y trouve une pauvre femme infiniement esploree de la longue maladie de son mary. Plus il hausse sa voix, plus elle le prie de vouloir parler bas, pour ne rompre la teste au malade, et le supplie à jointes mains de le laisser en recoy?.

Qui me payast (replique l'autre) je m'en allasse 3. Ce temps pendant, Patelin vient aux entremets , qui dit mille mots de resverie. Je vous prie d'imaginer combien plaisant est ce contraste. Car, pour dire la verité, il m'est du tout impossible de le vous representer au naïf. Tant y a qu'apres une longue contestation le marchand est contrainct de s'en retourner en sa boutique, bien empesché e lequel des deux avoit resvé, ou lui, ou bien Patelin. Retourné qu'il est, il trouve que ce n'estoit resverie de son costé, et qu'il y avoit six aulnes de tare 7 en sa piece de drap. Au moyen de quoy, il reprend sa premiere voye chez Patelin, lequel, se doutant du retour, n'avoit encore desemparés son lit. Là c'est à beau jeu beau retours; chacun joue son personnage à qui mieux mieux; mesme Patelin pousse de sa reste 10. Car, en ses resveries, il parle cinq ou six sortes de langages, Limosin, Picard, Normand, Breton, Lorrain. Et sur chaque langage Guillemette fait des commentaires si à propos, pour montrer que son mary estoit sur le point de rendre l'ame à Dieu, que non-seulement le drapier s'en depart 11, mais à son partement 12 supplie Guillemette de l'excuser, se faisant accroire que c'avoit esté quelque diable transformé en homme qui avoit enlevé son drap. Et deslors tourna toute sa colere contre son Berger Aignelet, qu'il avoit fait adjourner 18, afin de luy rendre la valeur de quelques bestes à laine par luy tuees, faignant 16 qu'elles estaient mortes de la clavellee. Ne se promettant 15 rien moins que de lui faire servir d'exemple en Justice.

Le jour de l'assignation, Aignelet se presente à son maistre,

Même visage (gai et gaillard).

<sup>3.</sup> Si quelqu'un me payait, je m'en irais. Sur l'emploi de l'imparfait du subjonctif pour le conditionnel, voir notre Tableau de la langue, III, p. 268.

<sup>4.</sup> A l'origine, divertissement qui se saisait pendant un intervalle du repas; ici, au figuré, diversion.

5. Folie, délire.

<sup>6.</sup> Embarrassé (de savoir).

<sup>7.</sup> Perte déchet.

<sup>8.</sup> Quitté; désemparer est cesser d'em-

parer, d'occuper.
9. Si l'un joue bien son personnage, l'autre répond en ne jouant pas moins bien le sien.

<sup>10.</sup> Met en avant son reste, joue son reste. Reste était féminin au xvie siècle.

<sup>11.</sup> Le quitte.

<sup>12.</sup> Depart.

<sup>13.</sup> Citer à comparaître à un jour déterminé.

<sup>14.</sup> Se rapporte à lui.

<sup>15.</sup> Se rapporte au drapier.

et, avec une harangue digne d'un Berger, luy racompte comme 1 il avoit esté à sa requeste, le priant de le vouloir licentier 2 et renvoyer en sa maison. A quoi son maistre ne voulant entendre, il se resout de prendre Patelin pour son conseil, lequel, apres avoir entendu tout le fait, où il n'y avoit que tenir pour luis, est d'advis que, comme s'il fust insensé, quand il seroit devant le juge, il ne repondit qu'un Bée à tout ce qui luy seroit demandé, qui estoit le vray langage de ses moutons; et que, joüant ainsi son personnage. Patelin luy serviroit de truchement, pour suppleer le deffaut de sa parole . Le Berger meschant comme est ordinairement telle engeance de gens, trouve cet expedient tres bon, et qu'il n'y faudra d'un seul point. Sur cela Patelin stipule une et deux fois d'estre bien payé de luy au retour des plaids 6, quand il auroit gaigné sa cause; et le Berger aussi luy respond une fois et deux qu'il le payeroit à son mot 7. comme il fit. La cause est audiancée 8; là se trouvent les deux parties, et mesmement Patelin, qui tenoit sa teste appuyee sur ses deux coudes, pour n'estre si tost apperceu du drapier ; lequel, auparavant que de l'avoir envisagé, propose articulément sa demande; mais soudain qu'il eut jeté l'œil sur lui, il perdit esprit et contenance tout ensemble, meslant par ses discours son drap avecques ses moutons. Et Dieu scait comme Patelin en sceut faire son profit pour montrer qu'il avoit le cerveau troublé. D'un autre costé, le berger, n'ayant autre mot dans la bouche qu'un Bee, Monsieur le Juge se trouve bien empesché 10. Mesmement qu'il 11 n'estoit question que de moutons en la cause, neantmoins le drapier y entremesloit son drap; et luy enjoint 12 de revenir à ses moutons. En fin, voyant qu'il n'y avoit ny rime ny raison d'une part et d'autre, il renvoye le dessendeur absous des sins et conclusions contre luy prises par le demandeur.

Il est maintenant question de contenter Patelin, qui commence de gouverner 18 le berger, luy applaudit et congratule 14 du bon succez de sa cause, qu'il ne restoit plus que de le payer,

- 1. Comment.
- 2. Laisser aller.
- 3. Où il n'y avait rien qu'on pût soutenir pour l'accusé, qu'on put faire valoir en sa faveur.

  4. L'absence de plaidoirie.

  - 5. Et dit qu'il n'y faillira.
  - 6. L'audience.
- 7. Voir la note 6 de la page 143. Jeu de mots du berger qui sait allusion à son bée. 8. Appelée en audience

  - 9. En précisant ses griefs.

- 10. Embarrassé.
- 11. Bien qu'il.
- 12. Sous-entendu le juge.
- 13. Avait quelquefois au xvi siècle le sens d'entretenir. Cf. cet autre passage de Pasquier: « Les pria de se retirer, dé sirant gouverner à part M. le premier president. (*Hecherches*, VIII, ch. XXXX.) Voir également page 215, n. 12.
- Adresse des félicitations. Verbe neutre.

### 146 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

le somme et interpelle de luy tenir parole; mais à toutes ses sommations le berger le paye seulement d'un Bee. Et à vray dire il luy tint en cecy sa promesse: car il avoit promis de payer Patelin à son mot, qui estoit celuy de Bee. Ce grand personnage se voyant ainsi escorné par son client, vient des prieres aux menaces; mais pour cela il n'advance de rien son faict, n'estant payé en autre monnoye que d'un Bee.

Que Bee! (dit Patelin); l'on me puisse prendre Si je ne feray venir Un Sergent: mesavenir Luy puisse s'il ne t'emprisonne!

A quoi le berger luy respond:

S'il me trouve, je luy pardonne 1.

(Recherches, VIII, 59, p. 780; cf. éd. Feugère, II, p. 125.)

## AMYOT

1513-1593.

Jacques Anyor naquit à Melun en 1513 d'une pauvre famille d'artisans. Il fit ses études au collége de Navarre et dut servir comme domestique des étudiants riches pour subvenir à ses besoins. Maître esarts à dix-neuf ans, il devint précepteur des neveux de l'abbé Colin, puis des enfants de Bouchetel de Lapy, secrétaire du roi. Frappée de sa science, Marguerite de Valois lui fit donner la place de lecteur public à l'université de Bourges. Il y enseigna douze ans les lettres anciennes, et c'est alors qu'il commença les traductions qui devaient le rendre célèbre. Ses premiers ouvrages lui valurent l'abbaye de Bellozane. Au retour d'une mission au concile de Trente, que l'ambassadeur Odet de Selve et le cardinal de Tournon lui avaient consiée, il fut chargé par Henri II de l'éducation de Charles d'Orléans, et de Henri d'Anjou-(depuis Charles IX et Henri III). Ces princes, arrivés au trône, récompensèrent dignement leur maître; Charles IX le nomma grand aumônier de France (1560), puis évêque d'Auxerre (1570); Henri III le fit commandeur de l'ordre du Saint-Esprit.

Comblé d'honneurs et de biens, il menait dans son évôché une existence douce, simple et calme, quand le malheur vint troubler sos der-

<sup>1.</sup> Les citations de Pasquier, faites d'après une édition incorrecte de son temps, sont inexactes. Voic le texte de l'édition princeps de 1430 :

<sup>...</sup> Heu, bê! l'on me puisse pendre Si je ne vois (vats) faire venir Un bon sergent ; mesavenir Luy puisse il s'il ne l'emprisonne. LE BERGIER. S'il me treuve, je luy perdonne.

nières années. Le duc et le cardinal de Guise avant été asssasinés aux États de Blois, les Ligueurs d'Auxerre accusèrent Amyot d'avoir approuvé le crime et d'avoir accordé l'absolution au roi. Menacé par son chapitre, par le peuple soulevé, il s'enfuit précipitamment d'Auxerre; sa maison fut mise au pillage et le riche Amyot devint en quelques semaines a le plus affligé, détruit et ruiné pauvre prêtre qui fut » (9 août 1589). Il put cependant reprendre son siège épiscopal et les devoirs de son ministère; il mourut en 1593, fidèle au parti de la royauté catholique, sans avoir pressenti Henri IV.

Amyot publia en 1546 la traduction des Amours de Théagène et Chariclée; en 1554, la traduction de sept livres de Diodore de Sicile, qui obtint peu de succès; en 1559, la traduction de la pastorale de Daphnis et Chloé et des Vies des hommes illustres de Plutarque, son chefd'œuvre. En 1574, il donna les Œuvres morales du même écrivain.

Voir l'appréciation de ces traductions dans notre Tableau de la littérature au xviº siècle (section I, page 68).

### 1. La mère de Coriolan.

Elle 1 prit sa belle fille et ses enfans quand et 2 elle, et avec toutes les autres Dames Romaines s'en alla droit au camp des Volsques, lesquelz eurent eulx-mesmes une compassion meslee de reverence quand ils la veirent de maniere qu'il n'y eut personne d'eulx qui luy ozast rien dire. Or estoit lors Martius assis en son tribunal, avec les marques de souverain Capitaine, et de tout loing qu'il apperceut venir des femmes, s'esmerveilla que 8 ce pouvoit estre; mais peu apres recognoissant sa femme qui marchoit la premiere, il voulut du commencement berseverer en son obstinee et inflexible rigueur: mais à la fin, vaincu de l'affection naturelle, estant tout esmeu de les voir, il ne peut avoir le cœur si dur que de les attendre en son siege; ains 5 en descendant plus viste que le pas, leur alla au devant, et baisa sa mere la premiere, et la teint assez longuement embrassee, puis sa femme et ses petits ensans, ne se pouvant plus tenir que les chauldes larmes ne luy vinssent aux yeux, ny se garder de leur faire caresses, ains se laissant aller à l'affection du sang, ne plus ne moins qu'à la force d'un impetueux torrent.

Mais apres qu'il leur eut assez faict d'amiable recueil , et

<sup>1.</sup> La mère de Coriolan.

<sup>2.</sup> Quand et, avec. Quand et propre-ment veut dire: en même temps aussi (et) que. 3. De ce que.

<sup>4.</sup> D'abord.

<sup>5.</sup> Mais.

<sup>6.</sup> Tint.

qu'il apperceut que sa mere Volumnia vouloit commencer à luy parler, il appella les principaux du conseil des Volsques pour ouvr ce qu'elle proposeroit, puis elle parla en ceste maniere : « Tu peux assez cognoistre de toy mesme, mon filz, encore que nous ne t'en dissions rien, à voir noz accoustremens, et l'estat auquel sont noz pauvres corps, quelle a esté nostre vie en la maison depuis que tu en es dehors : mais considere encore maintenant combien plus mal heureuses et plus infortunces nous sommes icy venues que toutes les femmes du monde. attendu que ce qui est à toutes les autres le plus doulx à voir, la fortune nous l'a rendu le plus effroyable, faisant voir à moy mon filz, et à celle-ci son mary, assiegeant les murailles de son propre païs, tellement que ce qui est à toutes autres le souverain reconfort en leurs adversitez, de prier et invoquer les Dieux à leur secours, c'est ce qui nous met en plus grande 1 perplexité, pource que nous ne leur sçaurions demander en noz prieres victoire à nostre païs et preservation de ta vie tout ensemble, ains toutes les plus griefves maledictions que scauroit imaginer contre nous un ennemy sont necessairement encloses en noz oraisons, pource qu'il est force à à ta femme et à tes enfans qu'ilz soyent privez de l'un des deux, ou de toy, ou de leurs païs: car quant à moy, je ne suis pas deliberee d'attendre que la fortune, moy vivante, decide l'issue de ceste guerre : car si je ne te puis persuader que tu vueilles plus tost bien faire à toutes les deux parties, que d'en ruiner et destruire l'une, en preferant amitié et concorde aux miseres et calamitez de la guerre, je veux bien que tu saches et le tienes pour asseuré que tu n'iras jamais assaillir ny combattre ton païs que premierement tu ne passes par dessus le corps de celle qui t'a mis en ce monde, et ne doy point differer jusques à voir le jour, ou que mon filz prisonnier soit mené en triumphe par ses citoyens, ou que luy mesme triumphe de son païs. Or si ainsi estoit que je te requisse de sauver ton païs en destruisant les Volsques, ce te seroit certainement une deliberation trop malaisee à resoudre : car comme il n'est point licite de ruiner son païs, aussi n'est-il point juste de trahir ceulx qui se sont fiez en toy. Mais ce que je te demande est une delivrance de maulx, laquelle est egalement profitable et salutaire à l'un et à l'autre peuple, mais plus honorable aux Volsques, pource qu'il sem-

\_ -

i. La plus.

<sup>2.</sup> Mais. 3. On dit encore: force est de faire

<sup>4.</sup> Je n'ai pas l'intention. 5. Les Romains et les Volsques.

<sup>6.</sup> Et que tu le tiennes.

blera qu'ayans la victoire en main, ilz nous auront de grace donné deux souverains biens, la paix et l'amitié, encore qu'ilz n'en prennent pas moins pour eulx, duquel tu seras principal autheur, s'il se fait; et, s'il ne se fait, tu en auras seul le reproche et le blasme total envers l'une et l'autre des parties : ainsi estant l'issue de la guerre incertaine, cela neantmoins est bien tout certain que, si tu en demoures vaincueur, il t'en restera ce profit que tu en seras estimé la peste et la ruine de ton païs : et si tu es vaincu, on dira que pour un appetit de venger tes propres injures tu auras esté cause de tres griesves calamitez à ceulx qui t'avoient humainement et amiablement recueilly. » Martius escouta ces paroles de Volumnia sa mere sans l'interrompre, et apres qu'elle eut achevé de dire demoura lontemps tout picqué sans luy respondre. Parquoy elle reprit la parole et recommencea à luy dire : « Que ne me respons-tu, mon filz? Estimes tu qu'il soit licite de conceder tout à son ire 1 et à son appetit de vengeance, et non honeste de condescendre et incliner aux prieres de sa mere en si grandes choses? et cuides tu qu'il soit convenable à un grand personnage, se souvenir des torts qu'on luy a faits et des injures nassees, et que ce ne soit point acte d'homme de bien et de grand cueur, recognoistre les bienfaicts que recoyvent les enfans de leurs peres et meres en leur portant honneur et reverence? Si 2 n'y a il homme en ce monde qui deust 3 mieux observer tous les poincts de gratitude que toy, veu que tu poursuis si asprement une ingratitude : et si y a davantage, que tu as ja fait payer à ton païs de grandes amendes pour les torts que lon t'y a faits, et n'as encore fait aucune recognoissance à ta mere; pourtant seroit il plus honeste que sans autre contrainte i'impetrasse<sup>5</sup> de toy une requeste si juste et si raisonnable. Mais puis que par raison je ne le te puis persuader, à quel besoing espargne-je plus, et dissere-je la derniere esperance ?» En disant ces paroles elle se jetta elle mesme, avec sa femme et ses enfans, à ses pieds. Ce que Martius ne pouvant supporter, la releva tout aussi tost en s'escriant : « O Mere que m'as tu faict? » et en luy serrant estroittement la main droite: « Ha, dit-il, mere, tu as vaincu une victoire 6 heureuse pour ton pays, mais bien malheureuse et mortelle pour ton filz, car je m'en revois 7

<sup>1.</sup> Colère.

<sup>2.</sup> Encore.

<sup>3.</sup> Dút.

<sup>4.</sup> Encore y a-t-il quelque chose de

plus, à savoir que.

<sup>5.</sup> Obtinsse.

<sup>6.</sup> Latinisme : vincere victoriani.

<sup>7.</sup> Revais, retourne.

vaincu par toy seule. » Ces paroles dittes en public, il parla un peu à part à sa mere et à sa semme et puis les laissa retourner en la ville; car ainsi l'en pricrent elles. Et si tost que la nuict fut passee, le lendemain au matin ramena les Volsques en leurs maisons, n'estans pas tous d'une mesme opinion, ny d'une mesme affection 1.

(Les vies des hommes illustres: Coriolanus; t. II, p. 842, de l'éd. de Paris, 1567; 6 vol. petit in-8.)

## 2. La mort de Pompée.

Ce pendant la barque s'approcha, et Septimius se leva le premier en pieds 2 qui salua Pompeius en langage Romain du nom d'Imperator, qui est à dire, souverain Capitaine, et Achillas le salua aussi en langage grec, et luy dit qu'il passast en sa barque pource que le long du rivage il y avoit force vase et des bancs de sable, tellement qu'il n'y avoit pas assez eau pour sa galere: mais en mesme temps on voyoit de loing plusieurs galeres de celles du Roy que lon armoit en diligence et toute la coste couverte de gens de guerre, tellement que quand Pompeius et ceulx de sa compagnie eussent voulu changer d'advis, ilz n'eussent plus sceu se sauver, et si y avoit davantage 🦥 qu'en monstrant de se dessier, ilz donnoyent au meurtrier quelque couleur d'executer sa meschanceté. Parquoy prenant congé de sa femme Cornelia, laquelle desja avant le coup faisoit les lamentations de sa fin, il commanda à deux Centeniers qu'ilz entrassent en la barque de l'Ægyptien devant luy, et à l'un de ses sers affranchiz qui s'appelloit Philippus, avec un autre esclave qui se nommoit Scynes. Et comme ja \* Achillas luy tendoit la main de dedans sa barque, il se retourna devers sa femme et son filz et leur dit ces vers de Sophocles :

> Qui en maison de Prince entre, devient Serf, quoy qu'il soit libre quand il y vient .

Ce furent les dernieres paroles qu'il dit aux siens quand il passa de sa galere en la barque: et pource qu'il y avoit loing de la galere jusques à la terre ferme, voyant que par ce chemin personne ne lui entamoit propos d'amiable entretien, il regarda Septimius au visage et luy dit: « Il me semble que je te recognois,

<sup>1.</sup> Sentiment.
2. Debout; cf. l'expression portrait en ried.

<sup>3.</sup> Il y avait cela de plus.

<sup>4.</sup> Lorsque déjà, au moment où.

<sup>5.</sup> Fragment d'une tragédie perdue, cité encore par Plutarque (De audiend. poet., 12), avec cette réponse de Zénon:
all ne peut être esclave, s'il est entré libre. »

compagnon, pour avoir autrefois esté à la guerre avec moy.» L'autre luy feit signe de la teste seulement qu'il estoy vray1, sans luy faire autre response ne caresse quelconque: par quoy n'y avant plus personne qui dist mot, il prit en sa main un petit livret dedans lequel il avoit escript une harengue en langage Grec qu'il vouloit faire à Ptolomæus, et se meit à la lire. Quand ilz vindrent à approcher de la terre, Cornelia avec ses domestiques et familiers amis se leva sur ses pieds, regardant en grande destresse quelle seroit l'issue. Si luy sembla qu'elle devoit bien esperer quand elle apperceut plusieurs des gens du Roy qui se presenterent à la descente comme pour le recueillir et l'honorer, mais sur ce poinct ainsi comme il prenoit la main de son affranchy Philippus pour se lever plus à son aise, Septimius vint le premier par derriere, qui luy passa son espee à travers le corps, apres lequel Salvius et Achilas desguainnerentaussi leurs espees, et adonc \* Pompeius tira sa robe à deux mains au devant de sa face, sans dire ne faire aucune chose indigne de luy, et endura vertueusement les coups qu'ilz luy donnerent, en souspirant un peu seulement, estant aagé de cinquante neuf ans, et ayant achevé sa vie le jour ensuyvant celuy de sa nativité. Ceulx qui estoyent dedans les vaisseaux à la rade, quand ilz apperceurent ce meurtre, jetterent une si grande clameur que lon l'entendoit jusques à la coste, et levans en diligence les ancres se meirent à la voile pour s'enfouir 6, à quoy leur servit le vent qui se leva incontinent frais aussi tost qu'ilz eurent gaigné la haulte mer, de maniere que les Ægyptiens qui s'appareilloyent pour voguer apres eulx quand il veirent cela, s'en deporterent et ayans couppé la teste en jetterent le tronc du corps hors de la barque, exposé à qui eut envie de voir un si miserable spectacle. Philippus son affranchy demoura toujours aupres, jusques à ce que les Ægyptiens furent assouviz de le regarder 10, et puis l'ayant lavé de l'eau de la mer, et enveloppé d'une sienne pauvre chemise, pour ce qu'il n'avoit autre chose, il chercha au long de la greve ou il trouva quelque demourant 11 d'un vieil bateau de pescheur, dont les pieces estoyent bien vieilles, mais suffisantes pour brusler un pauvre corps nud et encore non tout entier. Ainsi comme il

<sup>1.</sup> Que cela était vrai.

<sup>2.</sup> Accueillir.

<sup>3.</sup> Alors.

<sup>4.</sup> Courageusement.

<sup>5.</sup> Qui suivait.

<sup>6.</sup> S'enfuir.

Les poursuivre.

<sup>8.</sup> Y renoncèrent.

<sup>9.</sup> Enfait pléonasme avec du corps.

<sup>10.</sup> Nequeunt expleri corda tuendo (Virgile, Eneide, VIII, vers 265).

<sup>11.</sup> Reste.

les amassoit et assembloit, il survint un Romain homme d'aage, qui en ses jeunes ans avoit esté à la guerre soubs Pompeius: si luy demanda: « Qui es tu, mon amy, qui fais cest apprest pour les funerailles du grand Pompeius? » Philippus luy respondit qu'il estoit un sien affranchy. « Ha! dit le Romain, tu n'auras pas tout seul cest honneur, et te prie vueille moy recevoir pour compagnon en une si saincte et si devote rencontre 1, à fin que je n'aye point occasion de me plaindre en tout et partout de m'estre habitué en païs estranger, avant en recompense de plusieurs maulx que j'y ay endurez, rencontré au moins ceste bonne adventure de pouvoir toucher avec mes mains, et aider à ensepvelir le plus grand Capitaine des Romains. » Voila comment Pompeius fut ensepulturé 2. Le lendemain Lucius Lentulus ne sachant rien de ce qui estoit passé, ains s venant de Cypre, alloit cinglant au long du rivage et apperceut un feu de funerailles, et Philippus aupres, lequel il ne recogneut pas du pemier coup : si luy demanda : « Qui est celuy qui ayant icy achevé le cours de sa destinee, repose en ce lieu? » mais soudain jettant un grand souspir, il ajousta : « Hélas ! à l'adventure \* est-ce toy, grand Pompeius? » puis descendit en terre \* là ou tantost apres il fut pris et tué. Telle fut la fin du grand Pompeius.

Il ne passa gueres de temps apres que Cæsar n'arrivast en Ægypte, ainsi troublee et estonnee 6 là ou luy fut la teste de Pompeius presentee 7, mais il tourna la face arriere pour ne la point voir, et ayant en horreur celui qui la luy presentoit comme un meurtrier excommunié 8, se prit a plorer; bien prit-il l'anneau duquel il cachettoit ses lettres, qui luy fut aussi presenté, et ou il y avoit engravé en la pierre un lion tenant une espee: mais il feit mourir Achillas et Pothinus; et leur Roy mesme Ptolomæus ayant esté desfait en une bataille au long de la riviere du Nil, disparut de maniere que lon ne sceut onsques puis qu'il estoit devenu 9.

(ld., Pompeius; t. IV, p. 2461.)

<sup>1.</sup> Occurrence, circonstance.

<sup>2.</sup> Enseveli.

<sup>3.</sup> Mais.

Par hasard.

<sup>5.</sup> Débarqua.

<sup>6.</sup> Consternée (de l'arrivée de César.)

<sup>7.</sup> A César.

<sup>8.</sup> Sacrilége.

<sup>9.</sup> Ce récit de la mort de Pompée, dit Chateaubriand, est «le plus beau morceau de Plutarque et d'Amyot son traducteur.» (ltinéraire, VI.)

#### 3. Les femmes et le secret.

Le Senat romain fut une fois par plusieurs jours en conseil bien estroict 1 sur quelque matiere secrette, et estant la chose d'autant plus enquise a et souspeçonnée que moins elle estoit apparente et cogneue, une Dame Romaine, sage au demourant, mais femme pourtant, importuna son mary et le pria tres instamment de luy dire quelle estoit ceste matiere secrette, avec grands serments et grandes execrations qu'elle ne le revelleroit jamais à personne, et quant-et-quant 3 larmes à commandement, disant qu'elle estoit bien malheureuse de ce que son mary n'avoit autrement fiance ben elle. Le Romain, voulant esprouver sa folie: Tu me contrains, dit il, m'amie, et suis forcé de te descouvrir une chose horrible et espouventable : c'est que les prestres nous ont rapporté que lon a veu voler en l'air une allouette avec un armet doré et une picque; et pource nous sommes en peine de scavoir si ce prodige est bon ou mauvais pour la chose publique. et en conserons avec les devins qui sçavent que signifie le vol des oyseaux : mais garde toy bien de le dire. Apres qu'il luy eut dit cela, il s'en alla au palais 6; et sa femme incontinent tirant à part la premiere de ses chambrieres qu'elle rencontre, commance à battre son estomac, et arracher ses cheveux, criant : « Helas! mon pauvre mary, ma pauvre patrie! helas! que ferons nous? » enseignant et conviant sa chambriere à luy demander : « Qu'y a il? » Apres que donques la servante luy eut demandé, et elle luy cut le tout conté, y adjoustant le commun refrein de tous les babillards: « Mais donnez vous bien garde de le dire, tenez le bien secret. » A grande peine? fut la servante departie d'avec sa maistresse, qu'elle s'en alla decliquer 8 tout ce qu'elle luy avoit dit à une sienne compagne qu'elle trouva la moins embesongnée 9, et elle d'autre costé à un sien amy qui l'estoit venu veoir, de sorte que ce bruit fut semé et sceu partout le palais, avant que celuy qui l'avoit controuvé 10 y fust arrivé. Ainsi quelqu'un de ses familiers le rencontrant : « Comment, dit-il, ne faites-vous que d'arriver maintenant de vostre maison? — Non, respondit-il. — Vous

<sup>1.</sup> Strictement tenu.

<sup>2.</sup> Qu'on cherchait à savoir.
3. Et en même temps, et aussi.

<sup>4.</sup> Confiance, qui a remplacé le simple: on dit pourtant encore se fier; de fiance dérive fiancer.

<sup>5.</sup> Ce que.

<sup>6.</sup> Au sénat.

<sup>7.</sup> A peine. 8. Proprement lacher le ressort; ici

faire aller sa langue. 9. Occupée au travail.

<sup>10.</sup> Imaginé faussement : contraction de contre trouver ; cf. contrôler de contreruler.

### 454 MORCKAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE

n'avez doncques rien ouy de nouveau? — Comment, dit-il, est-il survenu quelque chose nouvelle? - Lon a veu, respondit l'autre, une allouette volant avec un armet doré et une picque, et doivent les Consuls tenir conseil sur cela. » Lors le Romain en se soubriant: « Vrayement, dit-ilà part soy, ma femme, tu n'as pas beaucoup attendu, quand 1 la parole que je t'ai n'agueres dite a esté devant 2 moy au palais », et de là s'en alla parler aux Consuls pour les oster du trouble. Et pour chastier sa semme, incontinent qu'il fut de retour en sa maison : « Ma femme, dit-il. tu m'as destruict: car il s'est trouvé que le secret du conseil a esté descouvert et publié de ma maison: et pourtant ta langue effrence est cause qu'il me fault abandonner mon païs, et m'en aller en exil. » Et comme elle le voulust nier et dist pour sa defense: « N'y a il pas trois cents senateurs qui l'ont ouy comme toy? — Quels trois cents? dit-il, c'estoit une bourde que j'avois controuvee pour t'esprouver. » Ce senateur fut homme sage et hien advisé qui pour essayer sa femme, comme un vaisseau mal relié \*, ne versa pas du vin ny de l'huile dedans, ains \* seulement de l'eau .

(Les œuvres morales et meslees de Pluturque; Du trop parler; t. I, folio 233, verso, de l'édition de 1574.)

## De quoy nous doyvent servir les embusches de nos ennemys et les recherches qu'ils font de nostre vie.

Ce qui est en l'inimitié le plus dommageable pourra devenir le plus profitable, qui \* y voudra bien prendre garde. Et qu'est ce que cela? C'est que ton ennemy veille continuellement à espier toutes tes actions, et fait le guet à l'entour de ta vie, cherchant par tout quelque moien pour te surprendre à descouvert, pour avoir prise sur toy, ne voiant pas sculement à travers les chesnes, comme faisoit Lynceus, ou à travers les pierres et les tuyles, mais aussi à travers un amy, à travers un serviteur domestique, et à travers uous ceux avec qui tu auras familiere conversation, pour descouvrir, autant qu'il luy sera possible, ce que tu feras, sondant et fouillant tout ce que tu delibereras et que tu proposeras de faire. Car il advient souvent que noz amis tombent malades, voire qu'ils meurent, que nous n'en sçavons rien pendant que nous differons de jour à jour à les aller visiter,

<sup>1.</sup> Sens du lat. quando, puisque.

<sup>2.</sup> Est arrivée avant.

<sup>3.</sup> Mal joint.

<sup>4.</sup> Mais.

<sup>5.</sup> Voir plus haut (p. 125) l'imitation de Noel du Fail.

<sup>6.</sup> Pour qui ; cf. plus haut, p. 135, nº 5.

<sup>7.</sup> De jour en jour.

ou que nous n'en tenons compte : mais de noz ennemis, nous recherchons curieusement jusques aux songes. Les maladies, les debtes, les mauvais mesnages avec leurs propres femmes, sont plus tost incogneus à ceux à qui ils touchent, que non pas 1 de l'ennemy; mais principalement s'atache il aux fautes, et est 2 ce que plus il recherche à la trace. Et tout ainsi que les vaultours volent à la senteur des corps pourris et corrompus, et n'ont aucun sentiment de ceux qui sont sains et entiers , aussi les parties de nostre vie qui sont mal saines, mauvaises, et gastces. sont celles qui plus emeuvent nostre ennemy: c'est là que sautent incontinent ceux qui nous haïssent, c'est ce qu'ils harassent 7 et qu'ils deschirent. Et c'est cela qui plus nous profite, en nous contraignant de vivre regleement 8, et prendre bien garde à nous, sans dire ne s faire rien negligemment, à l'estourdie, ny imprudemment, ains 10 conserver tousjours notre vie comme en estroitte diette 11 irreprehensible : car ceste reservee caution 12 reprimant les violentes passions de nostre ame, et contenant la raison au logis, engendre une accoustumance, une intention et volonté de vivre honestement et correctement. Car ainsi comme les citez qui par guerres ordinaires avec leurs proches voisins. et continuelles expeditions d'armes, ont appris à estre sages, aiment les justes ordonnances, et le bon gouvernement : aussi ceux qui par quelques inimitiez ont esté contraints de vivre sobrement et se garder de mesprendre 18 par negligence, et par paresse, et faire toutes choses utilement et à bonne fin, ceux la ne se donnent de garde, que 16 la longue accoustumance, petit à petit, sans qu'ils s'en apperçoyvent, leur apporte une habitude de ne pouvoir plus pecher, et embellir leurs meurs d'innocence. pour peu que la raison y mette la main : car ceux qui ont tousjours devant les yeux ceste sentence,

> Le Rey Priam et ses enfans à Troye Certainement en meneroient grand joye 18,

- 1. Cf. sur cette construction, p. 11, n. 2. 2. C'est.
- 3. Le plus.
- 4. Odeur.
- 5. Et ne sentent.
- 6. En réalité, le vautour a l'odorat très-peu développé; c'est grâce à sa vue per-çante qu'il reconnaît de loin les cada-
  - 7. Poursuivent sans répit.
  - 8. D'une manière réglée
  - 9. Ni.
  - 10. Mais.

- 11. Régime strictement suivi.
- 12. Cette sage precaution.
- 13. Faire quelque méprise.
- 14. Jusqu'à ce que.
- 13. Ή κεν γηθήσαι Πρίαμος, Πριάμιοιότε παίδες 'Aλλοι τε Τρώες μέγα κεν κεγαροία το θυμφ. !liade I, 255.)

Ce distique, comme aussi celui qu'on peut lire à la page 150, justifie le juge-ment que le royal élève d'Amyot, Charl s IX, bon juge en matiere de poésie portait sur les vers de son précepteur.

cela les divertit et destourne bien des choses dont les ennemis ont accoustumé de se resjouïr et de se mocquer. Et puis nous voions bien souvent les chantres et musiciens és 1 theatres, et toute autre telle maniere \* de gens qui servent à faire des jeux, tous languissans, nonchallans, et non point deliberez, ny faisans tous leur effort de monstrer ce qu'ils scavent quand ils jouent à par eux 3, mais quand il y a emulation et contention à l'envi contre d'autres, à qui fera le mieux, alors non seulement ils se preparent eux-mesmes plus attentifvement, mais aussi leurs instrumens, tastans les cordes plus diligemment, les acordans, et entonnans leurs flustes. Celuy donc qui scait qu'il a son ennemy pour emulateur de sa vie, concurrent d'honneur et de gloire, prent de plus pres garde à soy, considere circonspectement toutes choses, et ordonne mieux ses meurs et sa vie. Car cela est une des proprietez du vice, avoir plus tost honte des ennemis que des amis, quand on peche. Et pourtant 6 Scipion Nasica, comme quelques uns dissent et estimassent 7 que les affaires des Romains estoient desormais en toute seureté, estans les Carthaginois qui leur souloient 8 faire teste du tout ruinez, et les Acheiens subjuguez : mais au contraire, dit-il, c'est à ceste heure que nous sommes en plus grand danger, ayans tant faict que nous avons osté tous ceux que nous devions reverer et tous ceux que nous pouvions craindre.

(Id., Comment on pourra recevoir utilité de ses ennemis; t. I, fol. 277, recto.)

## 5. Écho.

llz • apperceurent une barque de pescheurs qui passoit au long de la coste. Il ne faisoit bruit quelconque, et estoit la mer fort calme; au moyen de quoy 10 les pescheurs s'estoient mis à ramer avec la plus grande diligence qu'ilz pouvoient, pour porter en quelques bonnes maisons de la ville du poisson tout fraiz pesché: et ce que les autres mariniers et gens de rames ont tousjours accoustumé de faire pour soullager leur travail, ces pescheurs le faisoient alors; c'est que l'un d'entre eux, pour

<sup>1.</sup> Dans les.

<sup>2.</sup> Sorte.

<sup>3.</sup> A part eux.

<sup>4.</sup> Essayant.

<sup>5.</sup> Mettant leurs flûtes au ton (entonner

de in, tonare).
6. C'est ainsi que.

<sup>7.</sup> Disaient et estimaient; latinisme

<sup>(</sup>cum dicerent, etc.)
8. Avaient coutume, du vieux verbe souloir, du latin olere.

<sup>9.</sup> Daphnis et Chloé, assis au bord de la mer.

<sup>10.</sup> A la faveur de ce calme.

donner courage aux autres, chantoit ne sçay quel chant de marine, et les autres luy respondoient à la cadence, comme lon faict en une dance.

Or tant qu'ilz voguerent en pleine mer le son se perdoit, à cause que la voix s'evanoyssoit en l'air; mais quand ilz vindrent à passer la poincte d'un escueil, et entrer en une baye creuse en forme de croissant, on ouyt bien plus fort le bruit des rames, et entendit on plus clairement le son de leur chanson, pour ce que le champ voisin du rivage de la mer, en cest endroict là, estoit une longue vallée, au dessoubz d'un cousteau de montaigne, laquelle recepvant le son, comme le vent qui s'entonne \* dedans une fluste, rendoit un retentissement qui representoit apart 2 le son des rames, et la voix des mariniers apart, qui \$ estoit une chose assez plaisante à ouyr; car pour ce que la voix venoit de la mer, celle qui retentissoit sur la terre finissoit d'aultant plus tard que plus tard elle commençoit.

Daphnis, qui scavoit bien dont \* ce retentissement procedoit. ne regardoit seullement qu'en la mer, et taschoit à retenir quelque couplet de la chanson, afin de la jouer puis apres b sur sa fluste. Mais Chloé, qui jamais n'avoit ouy ce resonnement de la voix qu'on appelle Echo, tournoit sa teste tantost vers la mer. pendant que les pescheurs chantoyent, et tantost vers le bois. regardant où estoyent ceux qui leur respondoyent. Et quand ilz furent passez et esloignez, voyans qu'il y avoit un si grand silence en la mer, elle demanda à Daphnis si derriere l'escueil il y avoit une autre mer, et une autre barque, et d'autres mariniers qui vogassent.

Daphnis se prit doulcement à sousrire, et... commença à

lui compter la fable d'Echo.... si 6 luy dist :

« M'amye, il y a plusieurs sortes de Nymphes, les unes desst « prez, les autres des eaues, les autres des boys. Et de l'une de « celles là fut jadis fille Echo 7, mortelle, pour ce qu'elle avoit « esté engendrée d'un pere mortel, et belle, comme fille d'une « belle mere. Elle sut nourrie par les Nymphes et aprise 8 par « les Muses, qui luy monstrerent à jouer de la fluste, de la lyre, « et de tous autres instruments de musicque; tellement qu'es-« tant ja venuë en la fleur de son aage, elle dansoit avec les

<sup>1.</sup> S'engouffre (entonne, de en et de | tonne).

<sup>2.</sup> À part.

<sup>3.</sup> Ce qui. 4. D'où.

<sup>5.</sup> Easuite.

<sup>6.</sup> Ainsi.
7. Echo fut la fille de l'une de ces nymphes; elle était mortelle, parce que, etc.; elle était belle, parce que sa nière était belle.

<sup>8.</sup> Instruite.

« Nymphes, et chantoit avec les Muses; mais elle suyoit.... « autant les dieux que les hommes...

« Pan se courrouca à elle, ayant envie 1 de ce qu'elle chantoit « si bien..., tellement qu'il feit devenir enragez les bergers et « les chevriers 2 du pays ou elle estoit, qui, comme loupz et a matins asamés, dechirerent la pauvre fille en pieces et en « getterent les membres ça et là, chantant \* encore ses chansons. « Mais la terre, en faveur des Nymphes, conserva son chant et « retint sa musicque, de maniere qu'au gré des Muses elle rend « encores maintenant toute telle voix que lon veult, represen-« tant, ainsi que faisoit la pucelle de son vivant, les dieux, les « hommes, les instrumens de musicque, les bestes; et Pan luy-« mesme, quand il joue de sa fluste; et luy, entendant contre-« faire son jeu, saulte et court apres.... pour sçavoir qui est « celuy qui aprend à contrefaire son jeu, sans qu'il le \* voye « ne congnoisse 5. »

(Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé, édition princeps, 1559, in-12, p. 52, verso.)

1. Eprouvant de l'envie.

2. Le texte imprimé porte par erreur teures.

Pendant qu'elle chantait.

4. Cela.

5. Dans cette traduction des Pastorales de Longus, Amyot s'était servi d'un texte tres-défectueux, et même dans les parties où ce texte était correct, il avait commis un certain nombre d'inexactitudes. Paul-Louis Courier, aussi savant helléniste qu'habile écrivain, entreprit de corriger la traduction d'Amyot, et de la compléter en conservant ou en reproduisant autant que possible les graces du style du traducteur. On ne peut qu'admirer le travail de Courier. En voici un fragment, correspondant au début du morceau que nous avons cité: « Une barque de pêcheurs parut, qui voguoit le long de la côte. 11 ne faisoit vent quelconque et etoit la mer fort calme, au moyen de quoi ils alloient à rames et ramoient à la plus grande diligence qu'ils pouvoient, pour porter en terre résonneit d'autant plus tar quelque riche maison de la ville leur tard avoit commencé l'autre.

poisson tout frais pêché; et ce que tous mariniers ont accoutumé de faire pour alléger leur travail, ceux-ci le faisoient alors; c'est que l'un d'eux chantoit une chanson marine dont la cadence régloit le mouvement des rames, et les autres de même qu'en un chœur de musique, unissoient par interval es leur voix à celle du chanteur. Or, tant qu'ils voguèrent en pleine mer, le son dans cette étendue se perdoit et la voix s'évanouissoit en l'air : mais quand ils vinrent à passer la pointe d'un écueil et entrer en une baye profonde en forme de croissant, on ouit bien plus fort le bruit des rames, et bien plus dis-tinctement le refrain de leur chanson; parce que le fond de la baye se terminoit en un vallon creux, lequel recevant le son, comme le vent qui s'entonne dedans une flute, rendoit un retentissement qui representoit à part le bruit des rames, et la voix des chanteurs à part, chose plaisante à ouir. Car comme une voix veuoit d'abord de la mer, celle qui répondoit de terre résonn sit d'autant plus tard que plus

## BERNARD PALISSY

1510-1589.

Maître Bernard Palissy naquit vers 1510 à la Chapelle-Broin, petit village du Périgord, près d'Agen. On n'a aucun détail sur sa famille ni sur sa première éducation; on sait seulement que, dès sa jeunesse, il travaillait à la préparation des vitraux colorés et à la peinture sur verre. De bonne heure il voyagea, parcourant la France, la Flandre, les Pays-Bas, les bords du Rhin, exerçant à la fois la vitrerie, la pourtraiture et l'arpentage; observant la nature, et augmentant par l'expérience ses connaissances scientifiques. De retour à Saintes en 1539, il s'y maria, Le hasard ayant fait tomber entre ses mains une coupe de terre émaillée, il résolut de découvrir le secret de la fabrication des émaux Italiens, et mit seize ans à atteindre le but (1539-1555). Il a publié dans son Art de la terre le récit de cette lutte héroique où son énergie sut triompher de la misère, de la faim, de la maladie et des attaques de la calomnie 1. Ses rustiques figulines 2 furent bientôt recherchées par les grands seigneurs, et le connétable de Montmorency le prit sous sa protection. En 1563, parut à la Rochelle l'ouvrage intitulé Recepte véritable par laquelle tous les hommes de la France pourront apprendre à multiplier et à augmenter leurs thrésors, où l'auteur expose sans ordre suivi des vues originales sur diverses questions scientifiques. Il vint ensuite s'établir à Paris où, tout en continuant à produire ses rustiques figulines, il s'adonna à l'étude des sciences naturelles. En 1575, il ouvrit chez lui des consérences qu'il continua jusqu'en 1584, exposant à des auditeurs tels que Ambroise Paré, Viret, etc., ses découvertes et ses théories. Il forma le premier cabinet d'histoire naturelle qui existât à Paris. En 1580 parurent les Discours admirables de la nature des eaux et sontaines, etc., nouveau traité dogmatique sur divers points de la physique, de la chimie, et sur quelques arts industriels. Protestant zélé, il échappa au massacre de la Saint-Barthélemy par la protection de Catherine de Médicis ; mais, sous la Ligue, il fut enfermé à la Bastille et il y mourut au bout d'un an (1589).

Palissy est un des esprits les plus originaux du xvie siècle. L'un des premiers il pratiqua dans les sciences les méthodes expérimentales, et montra par ses découvertes et par ses écrits qu'il en comprenait toute la portée. Il appliqua la chimie à l'agriculture. De l'aveu de Cuvier il fut pour ainsi dire le fondateur de la géologie, et entrevit sur plus d'un point les lois que la science devait plus tard mettre en lumière. Il fut en même temps un grand écrivain, d'un style net, exact, et en même temps pittoresque. Ses œuvres complètes ont été éditées par

<sup>1.</sup> Voir plus bas, page 162. 2. Ainsi nommées parce qu'elles repré-

## 160 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

P.-A. Cap. en 1814 (édition épuisée) et par M. Anatole France en 1880 (un vol. in-8°, Paris, Charavay). M. de Montaiglon a préparé une nouvelle édition critique (en deuxvolumes in-8°) dont il a bien voulu nous communiquer les épreuves.

Voir notre Tableau de la Littérature au xvi° siècle, page 78.

## 1. Les outils de Palissy.

(FANTAISIE.)

Il advint, la semaine passée, qu'estant en mon repos sur l'heure de minuict, il m'estoit avis, que mes outils de Géometrie s'estoyent eslevez l'un contre l'autre, et qu'ils se débatoyent à qui appartenoit l'honneur d'aller le premier. Et, estant en ce débat, le Compas disoit : « Il m'appartient l'honneur : car c'est « moy qui conduis et mesure toutes choses; aussi, quand on « veut réprouver un homme de sa despence superflue, on l'ad-« moneste de vivre par compas 1. Voilà comment l'honneur « m'appartient d'aller le premier. » La Reigle disoit au Compas : « Tu ne sais que \* tu dis : tu ne saurois rien faire qu'un rond a seulement..., mais moy, je conduis toutes choses directement 3, « et de long, et de travers, et, en quelque sorte que ce soit, je a fay tout marcher droit devant moy. Aussi quand un homme « est mal-viyant, on dit qu'il vit desreiglement • qui est autant a à dire que, sans moy, il ne peut vivre droitement. Voila pour-« quov l'honneur m'appartient d'aller devant. » Lors l'Escarre 5 dist : « C'est à moy à qui l'honneur appartient : car, pour un « besoin, on trouvera deux reigles en moy : aussi c'est moy qui « conduis les pierres angulaires et principales du coin 6, sans « lesquelles nul bastiment ne pourroit tenir. » Lors le Plomb 7 se vinst à eslever, disant : « Je dois estre honoré par dessus tous : « car c'est moy qui ameine et conduis toute massonnerie direc-« tement en haut, et sans moy on ne sauroit saire aucune mu-« raille droite, qui seroit cause que les bastiments tomberoyent « soudain; aussi, bien souvent, je fay l'office d'une reigle. Par « quoy faut o conclurre que l'honneur m'appartient. » Ce fait, le Niveau s'esleva et dist : « O ces belistres 10 et coquins. C'est à

<sup>1.</sup> On l'engage, en l'admonestant, à vivre par compas, c'est-à-dire par me-sure; compas, qui signifie à l'origine pas égal, marche régulière, mesurée, a pris le sens de règle, mesure, et s'est ensuite appliqué à l'instrument qui sert à prendre les mesures.

<sup>2.</sup> Ce que.

<sup>3.</sup> En droite ligne.

<sup>4.</sup> D'une manière déréglée.

<sup>5.</sup> L'équerre.

<sup>6.</sup> De l'angle de l'édifice.

<sup>7.</sup> Le sil à plomb.

<sup>8.</sup> Ce qui.

<sup>9.</sup> C'est pourquoi il faut.

<sup>10.</sup> Gueux.

« moy que l'honneur appartient. Ne sait-on pas, que tous les « soumiers 1, poutres et traverses ne pourroyent estre assises à « leur devoir sans moy? Ne sait-on pas bien que je conduis « toutes places et pavements comme je veux? Ne sait-on pas « bien que plusieurs ingenieux \* se sont servis de moy, en fai-« sant leurs mines, tranchées, et en braquant leurs furieux ca-« nons, et que, sans moy, ils ne pourroyent parvenir à leur « dessein? Voila pourquoy il faut arrester et conclurre que « l'honneur me doit demeurer. » Et soudain que le Niveau eut fini son propos, voicy la Sauterelle 3, qui d'une grande vistesse se va eslever \*, en disant : « Devant, devant \* ! Vous ne savez « que vous dites, c'est à moy à qui appartient l'honneur : car « je fay des actes que nul ne sauroit faire ; et je vous demande, « sauriez vous conduire un bastiment en une place biaise \*? Et « on sait bien que non; et vous ne servez, ni ne savez rien faire, « sinon un mestier 7.... mais moy, je vay, je viens, je fay de « la petite, je fay de la grande 8, brief, je fay des choses que « nul de vous ne sauroit faire. Parquoy il est aisé à juger que « l'honneur m'appartient. » Adonc l'Astrolabe vint à s'eslever avec une constance et gravité canonique 9, et dist ainsi : « Me « voulez-vous oster l'honneur qui m'appartient ? car c'est moy « qui monte plus haut que tous tant que vous estes, et mon « regne et empire s'estend jusques aux nues. N'est-ce pas moy « qui mesure les astres, et que 10 par moy les temps et saisons « sont cognues aux hommes, fertilité ou stérilité? et qu'est ceci « à dire? Me sauroit-on nier, que ce que je dis ne soit vray? » Et, ainsi que j'entendis le bruit de leurs disputes, je m'esveillay, et soudain m'en allay voir ce que c'estoit. Dont, soudain qu'ils m'eurent apperceu, ils me vont eslire juge, pour juger de leur different. Lors je leur dis : « Ne vous abusez point, il ne vous « appartient ny honneur, ny aucune prééminence : l'honneur « appartient à l'homme, qui vous a formez. Parquoy, il faut que

<sup>1.</sup> Sommiers. Sommier désigne toute pièce de charpente disposée pour soutenir d'autres pièces lourdes; c'est le mot sommier ou bête de somme, pris dans une acception figurée. La même métaphore se retrouve dans poutre, à l'origine ca-vale (de pulletrum), dans chevalet, de cheval, etc.

<sup>2.</sup> Ingénieurs.

<sup>3.</sup> La fausse équerre, dont les deux branches s'ouvrent ou se referment comme un compas, peuvent prendre la mesure

d'angles de toute sorte, et, comme dit le texte, des surfaces biaises.

<sup>4.</sup> Se lève.

<sup>5.</sup> A moi d'aller devant. Voir plus haut: « Voilà pourquoi l'honneur m'appartient d'aller devant.

<sup>6.</sup> Dans les parties qui sont de biais.7. Un seul métier.

<sup>8.</sup> Je fais le rôle de petite et de grande, c'est-à-dire, je remplis tous les rôles. 9. De chanoine.

<sup>10.</sup> Et n'est-ce pas vrai que, etc.

#### 162 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

« vous luy serviez 1 et l'honoriez. » — « Comment, dirent-ils, à l'homme? et faut-il que nous obeyssions et servions à l'homme qui est si meschant et plein de folie?.... »

(Recepte veritable par laquelle tous les hommes de la France pourront apprendre à multiplier leurs thrésors; tome I,

p. 106-108; cf. p. 118 de l'édition France.)

## Palissy à la recherche des émaux.

Je me prins à ériger un fourneau semblable à ceux des verriers, lequel je bastis avec un labeur indicible : car il falloit que je maçonnasse tout seul, que je destrempasse mon mortier, que je tirasse l'eau pour la destrempe d'iceluy; aussi me failloit 3 moy mesme aller querir la brique sur mon dos à cause que je n'avois nul moyen d'entretenir un seul homme pour m'ayder en cest affaire .

Je fis cuire mes vaisseaux en première cuisson : mais quand ce fut à la seconde cuisson, je receus des tristesses et labeurs tels que nul homme ne voudroit croire. Car en lieu de me reposer des labeurs passez, il me fallut travailler l'espace de plus d'un mois, nuit et jour, pour broyer les matieres desquelles j'avois sait ce beau blanc au sourneau des verriers; et quand j'eus broyé lesdites matieres j'en couvré 6 les vaisseaux que j'avois faits. Ce fait 7, je mis le feu dans mon fourneau par deux gueules, ainsi que j'avois veu faire ausdits verriers; je mis aussi mes vaisseaux dans ledit fourneau pour cuider faire 8 fondre les esmaux que j'avois mis dessus. Mais c'estoit une chose mal-heureuse pour moy: car combien que 9 je fusse six jours et six nuits devant ledit fourneau sans cesser de brusler bois par les deux gueules, il ne sut possible de pouvoir faire fondre ledit esmail, et estois comme un homme désespéré; et, combien que je fusse tout estourdi du travail, je me vay adviser que dans mon esmail il y avoit trop peu de la matiere qui devoit faire fondre les autres, ce que voyant je me prins à piler et broyer de laditte matière, sans toutessois laisser refroidir mon fourneau; par ainsi j'avois double peine, piler, broyer et chauser le dit sourneau.

Quand j'eus ainsi composé mon esmail, je fus contraint

<sup>1.</sup> Que vous lui obéissicz. 2. Pris.

<sup>3. (</sup>Il) me fallait.

<sup>4.</sup> Affaire a été masculin jusqu'au

<sup>5.</sup> Vases.

<sup>6.</sup> J'en couvris (d'une couche)

<sup>7.</sup> Cela étant fait.

<sup>8.</sup> Parce que je pensais ainsi faire. 9. Bien que.

d'aller encores acheter des pots, afin d'esprouver ledit esmail : d'autant que j'avois perdu tous les vaisseaux que j'avois faits : et, ayant couverts lesdites pieces dudit esmail, je les mis dans le fourneau, continuant toujours le feu en sa grandeur. Mais sur cela il me survint un autre malheur, lequel me donna grande fascherie, qui est que, le bois m'ayant failli, je sus contraint brusler les estapes 1 qui soustenoyent les trailles 2 de mon jardin, lesquelles estant bruslées, je fus contraint brusler les tables et plancher de la maison, afin de faire fondre la seconde composition. J'estois en une telle angoisse que je ne scavois dire; car j'estois tout tari et tout déseché à cause du labeur et de la chaleur du fourneau; il y avoit plus d'un mois que ma chemise n'avoit séché sur moy. Encores pour me consoler on se moquoit de moy, et mesme ceux qui me devoyent secourir alloyent crier par la ville que je faisois brusler le plancher : et par tel moyen l'on me faisoit perdre mon crédit, et m'estimoit-on estre fol.

Les autres disoyent que je cherchois à faire la fausse monnoye, qui estoit un mal qui me faisoit seicher sur les pieds; et m'en allois par les ruës tout baissé, comme un homme honteux: j'estois endetté en plusieurs lieux, et avois ordinairement deux enfans aux nourrices 3, ne pouvant payer leurs salaires. Personne ne me secouroit; mais au contraire ils se mocquoyent de parce qu'il délaisse son mestier. » Toutes ces nouvelles venoyent à mes aureilles quand je passois par la ruë; toutes fois il me resta encores quelque espérance, qui m'accourageoit et soustenoit, d'autant que les dernieres espreuves s'estoyent assez bien portées 6, et dès lors en pensois 7 scavoir assez pour pouvoir gaigner ma vie, combien que j'en fusse fort éloingné (comme tu entendras ci-après) et ne dois trouver mauvais si j'en fais un peu long discours , afin de te rendre plus attentis à ce qui te pourra servir.

Quand je me fus reposé un peu de temps avec regrets de ce que nul n'avoit pitié de moy, je dis à mon Ame: « Qu'est-ce qui te triste 8, puisque tu as trouvé ce que tu cherchois? travaille à présent et lu rendras honteux les détracteurs 10. »

> (Discours admirables: De l'art de terre; t, II, p. 210-211; cf. p. 382 de l'édition France.)

<sup>1.</sup> Étais.

<sup>2.</sup> Treilles.

<sup>8.</sup> Chez les nourrices.

<sup>4.</sup> Il mérite bicn.

<sup>5.</sup> Encourageait.

<sup>6.</sup> Comportées.

<sup>7.</sup> J'en pensais. 8. (Un) discours un peu long.

<sup>9.</sup> On n'emploie plus que les composés a trister, contrister.

<sup>10.</sup> Nous ne pouvons donner en entier ce morceau d'une éloquence si naïve et si

# AMBROISE PARÉ

1510 (?) - 1590

Ambroise Paré naquit dans le Maine, vers 1510. Attiré vers la chirurgie par une vocation irrésistible, il vint, jeune encore, étudier à Paris sous Jacques Goupil, professeur au Collége de France, se fit peu à peu connaître, et, dès 1536, accompagna en Italie le colonel général Réné de Mortejean en qualité de chirurgien. Après la prise de Turin où périt son protecteur, il revint à l'aris, se fit recevoir docteur en chirurgie au collège Saint-Edme, et fut bientôt nommé par Henri II (1552) chirurgien ordinaire de la maison royale. Son dévouement et son humanité égalaient son habileté et sa science; il en donna la preuve par son admirable conduite pendant le siège de Metz (1552). Ses ennemis mêmes lui rendaient justice. Lorsqu'il fut fait prisonnier au siège de Verdun, le gouverneur espagnol à qui il donna ses soins le remit en liberté. De retour à la cour, il reprit ses fonctions auprès de Charles IX et les continua auprès de Henri III. Il mourut en 1590.

Les premiers ouvrages de Paré sont écrits d'une manière pénible et embarrassée; le progrès de son esprit et son séjour à la cour durent contribuer à former son style. Ses dernières œuvres et en particulier son Apologie (sorte de biographie) sont remarquables par la clarté et l'élégance.

M. Malgaigne a donné des œuvres complètes de Paré une édition qu'on peut regarder comme définitive ; elle est précédée d'une savante introduction sur l'histoire de la chirurgie en France (Paris 1840-41, 3 vol. in-40).

Voir notre Tableau de la Littérature au xviº siècle, page 78.

grande. Citons du moins encore ce frag- 'coustré de telle sorte comme un homme ment: « J'ay esté plusieurs années que, n'ayant rien de quoy faire couvrir mes fourneaux, j'estois toutes les nuits à la mercy des pluyes et vents, sans avoir aucun secours, aide ny consolation, sinon des chats huants qui chantoyent d'un costé et les chiens qui hurloyent de l'autre; parfois il se levoit des vents et tempestes qui souffloyent de telle sorte le dessus et le dessous de mes fourneaux, que j'estois contraint quitter là tout, avec perte de mon labeur. Et me suis trouvé plusieurs fois qu'ayant tout quitté, n'ayant rien de sec sur moy, à cause des pluyes qui estoient tombées, je m'en allois coucher à la minuit ou au point du jour, ac-

que l'on auroit trainé par tous les bourbiers de la ville; et en m'en allant ainsi retirer, j'allais bricollant sans chan-delle, en tombant d'un costé et d'autre, comme un homme qui seroit yvre de vin, rempli de grandes tristesses : d'autant qu'après avoir longuement travaillé je voyois mon labeur perdu. Or, en me retirant ainsi souillé et trempé, je trouvois en ma chambre une seconde persécution ? pire que la première, qui me fait à présent ses merveilles que je ne suis con-sumé de tristesse. » (Id., p. 217.)

1. Marchant de travers. 2. Celle de sa familia.

### Le siège de Metz 1.

Estant pres du camp, je vis à plus d'une lieue et demie des feux allumés autour de la ville, ressemblant quasi que toute la terre ardoit \*, et m'estois advis que nous ne pourrions jamais passer au travers de ces seux sans estre descouverts set par consequent estre pendus et estranglés ou mis en pieces ou payer grosse rançon. Pour vray dire, j'eusse bien et volontiers voulu estre encore à Paris pour le danger eminent que je prevoyois. Dieu conduit si bien nostre affaire que nous entrasmes en la ville à minuit, avec un certain signal que le Capitaine avoit avec un autre Capitaine de la compagnie de monsieur de Guise : lequel seigneur j'allay trouver en son lict, qui me receut de bonne grace, estant bien joyeux de ma venue...

Je demanday puis apres à monsieur de Guise qu'il\*luy plaisoit que je feisse des drogues que j'avais apportees; il me dit que je les departisse aux Chirurgiens et Apoticaires, et principalement aux pauvres soldats blessés qui estoient en grand nombre à l'hostel Dieu : ce que je fis : et puis asseurer que ne pouvois assez tant faire que d'aller voir les blessés qui m'envoyoient

querir pour les visiter et penser 6.

Tous les seigneurs assiegés me prierent de solliciter 'bien soigneusement sur tous les autres monsieur de Pienne qui avoit esté blessé d'un esclat de pierre d'un coup de canon à la temple 8, avec fracture et enfonceure de l'os;.. et fut quatorze jours sans pouvoir parler ny ratiociner ... Il sut trépané à coste du muscle temporal, sur l'os coronal. Je le pensay avec d'autres chirurgiens et Dieu le guarist 10; et aujourd'huy est encore vivant. Dieu merci.

L'Empereur faisoit faire la batterie de quarante doubles canons où la poudre n'estoit espargnée jour ny nuit. Subit que 11 monsieur de Guise vit l'artillerie assise 42 et braquée pour faire breche, fit abbattre les maisons les plus proches pour remparer 18:

1. Par Charles Quint (1551).

9. Reprendre connaissance.

<sup>2.</sup> Et il semblait que toute la terre brûıait.

<sup>3.</sup> A. Paré, avec son domestique et un capitaine italien cherchaient à pénétrer dans Metz.

<sup>4.</sup> Ce qu'il. 5. Partageasse.

<sup>6.</sup> Panser.

<sup>7.</sup> M'occuper de.

<sup>8.</sup> Tempe.

<sup>10.</sup> Voilà, sous sa forme authentique, cette celèbre pensée reproduite généralement sous une forme plus concise et plus sentencicuse : « Je panse et Dieu guérit. »

<sup>11.</sup> Sitot que.

<sup>12.</sup> Établie.

<sup>13.</sup> Faire des remparts, fortifier.

et les poultres et solives estoient arrengées bout à boul, et entre deux, des fascines, de la terre, des licts 1 et balles de laine, puis on remettoit encore par-dessus autres poultres et solives. comme dessous. Or beaucoup de bois des maisons des faulxbourgs qui avoient esté mises par terre (de peur que l'ennemy ne s'y logeast au couvert, et qu'ils ne s'aidassent du bois) servit bien à remparer la breche. Tout le monde estoit empesché à à porter la terre pour la remparer jour et nuict. Messieurs les Princes, Seigneurs et Capitaines, Lieutenans, Enseignes, portoient tous la hotte pour donner exemple aux soldats et citovens à faire le semblable : ce qu'ils faisoient, voir 3 jusques aux dames et damoiselles, et ceux qui n'avoient des hottes s'aidoient de chauderons, panniers, sacs, linceuls, et tout ce qu'ils pouvoient pour porter la terre: en sorte que l'ennemy n'avoit point si tost abbatu la muraille qu'il ne trouvast derrière un rempart plus fort...

Nos gens suisoient souvent des sorties, par le commandement de monsieur de Guise. Un jour devant il y avoit grand presse à se faire enroller de ceux qui devoient sortir... Lesquels alloient jusques aux tranchées les 6 resveiller en sursaut, là où l'alarme se donnoit en leur camp<sup>7</sup>; et leurs tabourins<sup>8</sup> sonnoient plan, plan, ta ti ta ta, ta ti ta tou, touf touf 9; pareillement leurs trompettes et clairons ronfloient et sonnoient boutte selle, boutte selle, boutte sel'e, monte à cheval, monte à cheval, monte à cheval, monte à caval, à caval, et tous les soldats crioient à l'arme, aux armes, etc., comme l'on fait la huée aprés les loups; et tous divers langages 10. selon les nations. Et les voyoit-on sortir de leurs tentes et petites loges, drus comme fourmillons lorsqu'on descouvre leurs fourmillieres, pour secourir leurs compagnons qu'on degosilloit 11 comme moutons... Et quand les nostres se voyoient forcés, revenoient en laville tousjours en combattant, et ceux 12 qui couroient aprés estoient repoussés à coup d'artillerie... Et nos soldats qui estoient sur la muraille faisoient une escopeterie 13 et pleuvoir leurs balles sur eux dru comme gresle, pour

<sup>1.</sup> Couches.

<sup>2.</sup> Occupé.

<sup>3.</sup> Mème. 4. Draps de lit.

<sup>5.</sup> Le jour d'avant, la veille.

<sup>6.</sup> Les ennemis.

<sup>7.</sup> Le camps des Espagnols.

Les tambours des Espagnols. 9. Ceci rappelle le vers d'Ennius : At tuba terribili sonitu taratantara dixit. à feu.

Le clairon a fait retentir son terrible ta atantara. Voir le commentaire de Servius sur Virgile, Enéide, 1X, 503.

10. L'armée de (harles-Quint était

composée d'Espagnols, d'Autrichiens, de Wallons, etc.

<sup>11.</sup> Egorgeait.

<sup>12.</sup> Les ennemis qui les poursuivaient. 13. Fusillade; de escopette, sorte d'arme

les renvoyer coucher; où plusieurs demeuroient en la place du combat. Et nos gens aussi ne s'en revenoient tous leur peau entiere et en demeuroient tousjours quelques-uns pour la disme, lesquels estoient joyeux de mourir au lict d'honneur. Et là où il y avoit un cheval blessé, il estoit escorché et mangé par les soldats; c'estoit au lieu de hœuf et de lard. Et pour penser nos blessés, c'estoit à moy à courir. Quelques jours aprés on faisoit autres sorties qui faschoient fort les ennemis, pour ce qu'on les laissoit peu dormir à seureté...

(Ambroise Paré raconte ensuite la résolution prise par Charles-Quint de ne partir de devant la place « qu'il ne la prist par force ou par famine, quand il devroit perdre toute son armée; » l'acharnement que montrent les assiégés pour la défense de la ville; le rationnement des vivres et les travaux des habitants qui font de chaque quartier, de chaque maison autant de forteresses à emporter; enfin l'engagement qu'ils prennent, au cas où les Espagnols auraient renversé tous les obstacles, de brûler leurs trésors pour que les ennemis n'en fissent trophée, de détruire les munitions et les vivres, et de mettre le feu en chaque maison, pour brusler les ennemis et eux ensemble.)

Les citoyens l'avoient ainsi tous accordé, plus tost que de voir le cousteau sanglant sur leur gorge et leurs femmes et filles prendre à force, par les Espagnols cruels et inhumains.

Or nous avions certains prisonniers que monsieur de Guise renvoya sur leur foy, auxquels taciturnement on avoit vould qu'ils conceussent nostre derniere volonté et desespoir, lesquels estant arrivés en leur camp ne differerent de la publier... L'Empereur ayant entendu ceste deliberation de ce grand guerrier monsieur de Guise, mit de l'eau dans son vin, et refrena sa grande cholere, disant qu'il ne pourroit entrer en la ville sans faire une bien grande boucherie et carnage, et espandre beaucoup de sang tant des desendans que des assaillants, et sussent tous morts ensemble, et à la fin, il n'eust sceu avoir autre chose que des cendres : et qu'aprés on eust peu dire que c'eust esté une pareille destruction que celle de la ville de Jerusalem, faite jadis par Titus et Vespasian. L'Empereur donc ayant entendu nostre derniere resolution et voiant le peu qu'il avoit avancé par sa batterie, sappes et mines, et la grand'peste qui estoit en son camp, et l'indisposition du temps 1, et la necessité 2 de vivres et d'argent, et que ses soldats se desbandoient et par grandes trou-

pes s'en alloient : concleut enfin de se retirer...

Voila comme nos chers et bien aimés Imperiaux s'en allerent de devant Mets, qui fut 1 le lendemain de Noël, au grand contentement des assiégés et louange des Princes, Seigneurs, Capitaines, et soldats qui avoient enduré les travaux de ce siege l'espace de deux mois. Toutesfois ne s'en allerent? pas tous, il s'en fallut plus de vingt mille, qui estoient morts tant par l'artillerie et coups de main que de la peste, du froid et de la faim... On alla où ils avoient campé où l'on trouva plusieurs corps morts non encore enterrés et la terre toute labourée comme l'on voit le cimetiere sainct Innocent durant quelque grande mortalité. Et en leurs tentes, pavillons et loges, y avoient laissé pareillement plusieurs malades... Mondit seigneur de Guise fit enterrer les morts et traiter leurs malades... et me commanda et aux autres chirurgiens de les aller penser et medicamenter : ce que nous faisions de bonne volonté; et croy qu'ils n'eussent fait le semblable envers les nostres, parce que l'Espagnol est tres-cruel, perfide et inhumain 3.

(Apologie et Voyages; Voyage de Metz; tome III, p. 70 et suiv. des Œuvres complétes d'A. Paré, édit. Malgaigne.)

# OLIVIER DE SERRES

1539-1619

La vie de l'agronome Olivier de Serres est aussi peu connue que ses écrits sont célèbres. On sait seulement qu'il naquit en 1539 au domaine du Pradel près de Villeneuve de Berg (Ardèche), qu'il mourut en 1619, qu'il était calviniste comme son frère Jean de Serres, l'historiographe de Henri IV, et qu'il fut en grande faveur auprès de ce prince qui encouragea ses travaux et se servit de lui pour développer en France l'art de l'agriculture et spécialement la culture des mûriers et l'élevage des vers à soie. Son grand ouvrage, le Thédire de l'Agriculture et du ménage

<sup>1.</sup> Ce qui eut licu.

MM. Michaud et Poujoulat, première 1. Ce qui eut neu.
2. Les ennemis.
3. Cf. la relation du siège de Mets
par l'Empereur Charles V, en l'an 1552,
due à Bertrand de Salignac, l'oncle de
Fénelon. Voir les mémoires relatifs à
l'histoire de l'rance, publiés par

des champs, fut publié en 1600. Le petit traité de la Cueillette de la soie pour la nourriture de ceux qui la font qui parut en 1599, n'est qu'un fragment de ce vaste ensemble où l'auteur embrasse tout ce qui concerne la culture des champs, des vergers, des jardins, l'élevage des animaux domestiques, etc. C'est le résumé de quarante ans d'études et d'expériences pratiques, présenté dans un ordre clair et méthodique, et écrit avec une précision de style qui n'exclut pas l'élégance et l'agrément. L'auteur du Scaligerana rapporte que Henri IV se faisait lire des fragments du Théâtre d'Agriculture. Aussi pendant son règne les éditions du Théâtre se multiplièrent. Sous Louis XIV, du moins depuis la révocation de l'édit de Nantes, l'auteur et son livre furent oubliés; et le Thédire d'Agriculture ne sut remis en honneur que dans la seconde partie du siècle dernier.

En 1804-1805 il a été donné de ce précieux ouvrage une excellente édition précédée d'un éloge d'O. de Serres dû à François de Neufchâteau (2 vol. in-4°).

Voir notre Tableau de la Littérature française au xvi° siècle, p. 80.

#### L'eau.

Commenceant par l'eau, je dirai qu'en ceci elle surpasse les autres éléments que de servir d'aliment ; en tant qu'elle abbruve toute sorte d'animaux, ne donnans immédiatement aucune nourriture ni le feu, ni l'aer ni la terre 3. C'est par l'eau que toutes habitations sont rendues agréables et saines et tous terroirs fertils. Quel plaisir est-ce de contempler les belles et claires eaux coulantes à l'entour de vostre maison semblans vous tenir compaignie? Qui rejaillissent en haut par un million d'inventions, qui parlent, qui chantent en musique, qui contrefont le chant des oiseaux, l'escoupeterie des arquebusades, le son de l'artillerie, comme tels miracles se voyent en plusieurs lieux, mesme à Tivoli, à Pratoli et autres de l'Italie? Et très naifvement\* à Sainct-Germain en Laie, où le roi a de nouveau faict construire telles et autres magnificences admirées de tous ceux qui les contemplent. Quant à la santé, les salubres eaux courantes rafreschissent l'aer en esté, en toutes saisons servent à la netteté , lavans les immondices du mesnage : faute de quoi faire n'ayant l'eau à commandement, souvent l'on tombe en grandes maladies et langueurs. La peste, à faute d'eau, se fourre quelquessois parmi les armées. Le bestail aussi n'estant bien abbruvé, ne faict jamais bonne fin: au contraire, tousjours se porte

<sup>1.</sup> Actorov min boso, l'eau est la meilleure ment aucune nourriture. des choses, dit Pindare (Olympiques, I, 1). 4. Au naturel.

<sup>.</sup> En ce qu'elle sert d'aliments.

<sup>3.</sup> Le seu, etc., ne donnant immédiate-

<sup>5.</sup> Propreté.

#### 170 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

d'autant mieux que mieux il est accommodé d'eau. Du pront qu'en dirons-nous? N'est-ce pas l'eau qui par ses arrousemens convertit en bonne la mauvaise terre, la rendant propre à produire abondamment, arbres, fruicts d'iceux, foins, herbes des jardinages, et plusieurs autres biens, mesme l'blés et vins? Aussi à telle occasion, est-elle dicte asseurée alchumie l'autant qu'en peu de temps elle se convertit en or et argent, par le moyen des choses susdictes; et par les divers moulins qu'elle anime, souventes fois avec revenu excédant celui de la terre. En l'article du profit venant de l'eau sera couchée la pesche; autant grand qu'on le pourroit imaginer; comme ailleurs par-

ticulièrement je l'ai représenté .

Ces choses recogneues de toute ancienneté, les hommes ont tasché de s'accommoder d'eau, selon que leurs esprits et facultés leur en ont suggéré les moyens. La Nature aussi y a travaillé d'elle-mesme, en plusieurs lieux, mais avec grande merveille, en Egypte où l'eau du Nil s'enflant inonde la terre trois mois continuels; passé ce temps-là, l'eau retirée laisse un gras limon sur lequel le peuple sème son grain avec peu de labeur et grand rapport. Mais par 5 ne pouvoir estre imité tel arrousement naturel, je n'en discourrai plus avant, ni de plusieurs autres admirables eaux, dont Pline, Vitruve et autres Anciens sont mention, pour mettre en évidence l'ingénieuse invention de Crappone, gentil-homme Provençal qui en l'année mil cinquens cinquante sept fit conduire à Selon de Craux en Provence un bras de l'eau de la Durence, par un large canal prins à cinq lieues de ladicte ville. Ceste eau-là, pour avoir faict changer de visage aux terroirs qu'elle arrouse, leur a causé d'autant plus de profit qu'auparavant ils estoient de peu de valeur, à raison de l'importune chaleur méridionale du pays : et si a utilement accommodé de moulins les peuples dece quartier-là. à la louange de l'inventeur, duquel la mémoire se conserve avec la jouissance du fruict de son patient labeur.

(Thédire d'agriculture; septiesme lieu, Avant-propos; tome II, p. 528 de l'édition Huzard, 2 vol. in-4°. Paris, 1804-5.)

<sup>1.</sup> Surtout.

<sup>2.</sup> Alchimie qui ne trompe pas. 3. Enregistrée.

<sup>4.</sup> Au chapitre xui du lieu V.
5. Parce que tel arrosement naturel ne peut être imité.

# SECTION II. — POËTES

I. — LES POËTES DE 1500 A 1550

# LE MAIRE DE BELGES

1473-1524 ou 1548.

JEAN LE MAIRE DE BELGES, né en 1473 à Belges (aujourd'hui Bavai) dans le Hainaut, était neveu du chroniqueur et poête Molinet. Après avoir recu une brillante éducation, il entra en 1498 au service du duc Pierre de Bourbon. En 1503, il donna le premier de ses poëmes, le Temple d'honneur et de vertus, panégyrique du duc de Bourbon adressé à sa veuve Anne de Beaujeu. La même année il composa la Plainte du Désiré où il déplore la mort de Louis de Luxembourg. En 1504 il fut attaché à la maison de Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas. dont son oncle était bibliothécaire. Il écrivit en l'honneur de cette princesse ses livres des Regrets sur la mort du roi d'Espagne, Philippe Ier, frère de Marguerite, et ses deux épîtres de l'Amunt vert. A la mort de son oncle, Le Maire hérita de sa charge de bibliothécaire et devint ensuite indiciaire, et historiographe de Marguerite. C'est alors qu'il commença son ouvrage intitulé Illustrations des Gaules dont il publia la première partie en 1509, et la seconde, trois ans après. lorsqu'il fut établi en France. En 1513, le roi Louis XII l'appela près de lui, et lui donna la place d'historiographe. Il fut chargé par ce prince de diverses missions en Italie, et écrivit en faveur du roi de France contre le pape Jules II. A la mort du roi (1515) il perdit sa place d'historiographe; bientôt réduit à la misère, il traîna une vie obscure. Il mourut, dit-on, à l'hôpital, selon les uns en 1524, selon d'autres, en 1548.

Les Illustrations des Gaules sont l'œuvre la plus importante de Jean Le Maire. Pasquier le loue d'avoir enrichi notre langue d'une infinité de beaux traits tant en prose qu'en vers dont les meilleurs écrivains ont su parfois s'aider. Voir notre Tableau, etc., pp. 71-73 et p. 82.

Nous suivons dans nos extraits l'édition de París 1513<sup>1</sup>. L'Académie Royale de Belgique prépare en ce moment une édition complète des œuvres de Le Maire.

<sup>1.</sup> Le texte est en caractères gothiques, | nale, en modifiant seulement la ponctuasans accent ni apostrophes. Nous reproduisons exactement l'orthographe origiquand la clarté l'exige, les accents.

#### 1. Complainte de l'Amant vert.

L'Amant vert, perroquet de la princesse Marguerite, apprend le départ de sa maîtresse. Il ne peut résister à sa douleur qu'il chante dans une longue épître.

O demy dieux, o Satires aggrestes, Nymphes de bois et fontaines proprettes, Escoutez moy ma plainte demener, Et tu, Echo, qui faiz l'air resonner Et les rochiers de voix repercussives, Vueillez doubler mes douleurs excessives. Vous scavez bien que les dieux qui tout voient Tel bien mondain, tel heur donné m'avoient Que de plus grand ne joist i oncques ame. Vous cognoissez que pour maistresse et dame J'avoie acquis (par dessus mes merites<sup>2</sup>) La fleur des fleurs, le chois des marguerites. Las! double helas! pourquoy doncques la pers je ? Pourquoy peut tant infortune <sup>8</sup> et sa verge Qui maintesfois celle dame greva? Elle s'en va, helas i elle s'en va Et je demeure icy sans compagnie.

Après avoir donné ordre d'écrire sur son tombeau ces quatres vers

Soubz ce tumbel qui est [ung] dur conclave Git l'amant vert, et le tresnoble esclave Dont le hault cueur, de vraye amour pure yvre, Ne peut souffrir perdre sa dame et vivre.

Il meurt de chagrin, va aux enfers guidé par Mercure qui le conduit à Minos. Celui-ci le déclare digne des Champs-Élysées; et mis au rang des immortels, il adresse à sa dame, du séjour des bienheureux, une relation de son voyage aux enfers.

#### L'Amant vert aux enfers.

... Quand mon ame eut (en tristes recordz Et grand douleur) prins<sup>8</sup> yssue du corpz,

3. Pourquoi l'infortune a-t-elle une

Jouit.
 Et c'était plus que je ne méritais.
 puissance si grande, si funcste.
 Put.

Tantost fut prest le noble Dieu Mcrcure Qui les espritz des desfunctz prend en cure 1. Leguel, tenant son Caducee ou verge, Print mon esprit tout innocent et vierge; Puis, en volant plus legier que le vent Me mena veoir le tenebreux convent<sup>2</sup> Des infernaulx où siet 8 Radamanthus Retributeur • des vices et vertuz. Ung Rochier brun se treuve en la Moree Dont sault <sup>8</sup> vapeur horrible et sulphurée. Le Roch se dit en latin Tenarus Dont 6 Hercules 7 entrainna Cerberus. Droit las voit on ung grand trou tartaricque Si tres hideux que nulle Rhetoricque Ne scauroit 9 bien sa laideur exprimer. Au fons duquel alasmes abismer 10 Mercure et moy. Si trouvons l'huys de fer Par ou on entre ou ii grand pourpris d'enfer. Lors Cerberus, le portier lait 12 et noir En abayant 18 nous ouvrit son manoir. Sa voix tonant si fort retombissoit 14 Que la valee obscure en gemissoit. Si 15 ne fault pas demander se 16 j'euz peur Quand j'apperceuz ung si fier aggrippeur<sup>1</sup> Nous tirons oultre 18 et alons jusque au fleuve Le plus despit 19 que nulle part on treuve 20: Stix il a nom, c'estadire tristesse, Tout plain d'horreur, d'angoisse, et de destresse. Or nous passa le viellart nautonnier Ou'on dit Karon, tres vilain pautonnier 21.

1. En soin.

3. Sied, siège (de sedet).

5. S'élance, de saillir (lat. salit).

<sup>2.</sup> Lieu de réunion (conventus), demeure.

<sup>4.</sup> Qui rétribue chacun suivant ses vices ou ses vertus.

<sup>6.</sup> D'où. 7. Prononcez Herculès.

<sup>8.</sup> Là.

<sup>9.</sup> Saurait. 10. Nous allames nous abimer, nous

<sup>11.</sup> En le, dans le ; c'est le singulier de es.

<sup>12.</sup> Laid.

<sup>13.</sup> Aboyant. 14. Rebondissait, était répercutée par l'écho.

<sup>15.</sup> Aussi.

<sup>16.</sup> Si.

<sup>17.</sup> Agrippeur, celui qui agrippe, saisit vivement et vio!emment.

Passons outre. 19. Méprisé

<sup>20.</sup> Trouve. Encore dans la Fontaine

<sup>(</sup>le Gland et la Citrouille). 21. Pautonnier, plus anciennement paltounier, « gueux, misérable, » dérivé d'un mot patton qui est encore conservé dans l'italien paltone, gueux, vaga-

#### MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

Sa barque estoit desbiffee 1 et viellette Si n'eut de moy ne denier ne maillette?. Quand on est oultre, alors la clarté faul 18 Et ne voit en goutte ne bas ne hault Mais bien ot 6 on des criz espoyentables, Fiers urlemens de bestes redoubtables. Lors i'eux frayeur de telz mugissemens Bruit de marteaux, chaines et serremens Grandz tumbemens de montaigne et ruyne Et grand souffliz de ventz avec bruyne. J'avoie aussi bien pres de mes oreilles Oiseaux bruyans de strideurs 8 nompareilles Batans de l'esle et faisans grans murmures. Clacquans du bec come ung droit son d'armures Si me tapiz au plus pres de ma guide 10 Car de chaleur ma poictrine estoit vuide Tant peur avoie. Et lors il 11 me va dire :

#### MERCURE

Ce lieu umbreux, tout plain de dueil et d'ire Est le royaume et sejour Plutonicque Et le repaire à tout esprit inique. Tu dois scavoir que les fiers animaulx Oui en leur vie ont faict cas anormaulx Et perpetré oultraiges criminelz 12 Aprez leur mort sont icy condamnez En griesz tourmens, en ordure et pueur 18.

#### L'AMANT VERT

En ce disant, je vis une lueur Estrange et bleue avec noire fumee Noyant la flambe 16 et rouge et alumee. Plus aprouchons, plus oyons 15 de tumulte Qui du parfond<sup>16</sup> d'un grand goufre resulte 17 Et quand ce vint que susmes assez pres

- 1. Usée, en pièces.
- 2. Petite maille, petite monnaie.
- 3. Fait defaut.
- 4. On. 5. Ni.
- 6. Oult, entend.
- 7. Chutes. 8. Éclats de voix (stridor).
- 9. Aile.
- 10. Mercure. Guide était féminin ; cf. p. 210, n. 3.
  - 11. Mercure.

- 12. Prononcez criminés.
- 13. Puanteur.
- 14. Flambe vient de flammula ; flamme vient de flamma. Quoique flambe sût un diminutif, il s'est pourtant consondu avec le simple flamme. Flambe a donné flamber, flamboyer, etc.
  - 15. Entendons.
- 16. Du plus profond. Par est une particule de superiatif, comme per dans perutilis.
  - 17. Du latin resultat.

POÈTES DE 1500 A 1550. — LE MAIRE DE BELGES.

Mon conducteur s'arresta tout expres Et dit ainsi :

MERCURE Cv demeure Pluton. Vecy le sleuve horrible Flegeton Ardent et chault. Voy ce que je te monstre. Sur son rivaige et dedens a 1 maint monstre. Maint gros serpent et mainte[s] leides bestes..... Tout y est plain de si mortelle injure Que tu aurois frayeur trop merveilleuse De veoir tel 2 tourbe horrible et batailleuse Oui n'a jamais n'amour ne paix ensemble. Or passons oultre, et verrons, se 3 bon semble Au roy Minos le grand juge infernal Que je te maine en ton repos final.

(Les deux Epistres de l'Amant vert, à la fin du premier livre des Illustrations, édit. de 1513.)

Le Maire de Belges est un versificateur correct et parfois élégant: il ne s'est guère montré poëte que dans sa prose; il a créé le genre de la prose poétique. En voici un échantillon, qui est plus à sa place dans la section consacrée aux poëtes que dans celle qui est réservée aux prosateurs.

# 2. Le jeune Paris et les nymphes.

Paris Alexandre, tout lassé de la course d'un cerf lequel il avoit longuement suivy en la forest lda à cor et à cry, et en le poursuivant s'estoit eslongné de ses compaignons, s'endormit en l'ombre des lauriers tousjours verdoyans, aupres d'une fontaine nommee Creusa, laquelle est au fons d'une plaisant valee des montaignes idees; la ou le fleuve Xanthus ou Scamander prent son origine. La delectation du val plaisant et solitaire et l'amenité du lieu coy, secret et taciturne avec le doulx bruit des cleres undes argentines partans du roch exciterent le beau Paris à sommeiller et s'estendre sur l'herbe espesse et drue et sur les flourettes bien flairans\*, faisant chevet du piédu rochier et ayant son arc et son carquois soubz son bras dextre. A[p]res ce qu'il eut

1. Il y a.
2. Tel, dans la vieille langue, était des deux genres, comme grand, etc. Voirn. 4. | participe lairant n'a pas encore la forme féminine flairante, d'après l'usage du vieux français. De mème plus loin grand, plaisant.

<sup>4.</sup> Bien flairantes, à l'odeur suave. Le

pris le doulx repos de nature recreant les labeurs des hommes. il s'esveilla; et, à son reveil, en estendant ses fortz bras et torchant' ses beaulx yeulx clers comme deux estoilles, getta son regard en circunference. Si vit tout à l'entour de lui ung grand nombre de belles nymphes, gentiles et gratieuses sees, qui le regardoient par grand attention. Mais si tost qu'elles l'aperceurent remoouvoir et entrebriser sa plaisant somnolence, toutes ensemble en ung moment se disparurent et tournerent en fuitte.

Adonce Paris tout esmerveillé et transmué d'une vision si nouvelle se dressa sur piedz en sursault, et d'ung grand zele ardant se print à courir apres elles si treslegierement 2 qu'il ne sembloit point fouler l'herbe de ses plantes. Et tant fit, qu'il en rataignit une legierement fuyant, de laquelle les cheveulx aureins voletoient en l'air par dessus ses espaules. Si la retint doulcement par les plys undoyans de sa robe gentile et lui dist humblement en ceste maniere: « O deesse specieuse, quelque tu soyes, ou s nom de la clere Dyane, plaise à la grace et courtoisie demourer ung petit 6 (saulve ta bonne paix) et me vouloir dire quelle est l'assemblee de ces nobles nymphes, que j'ay presentement veues. Car oneques nulle chose ne desiray tant scavoir que ceste cy. » Lors la gracieuse nymphe qui se sentit arestee, se retourna promptement et d'une chiere zemblable à coursee, lui dist ainsi : « Quelle hardiesse te meut, o jeune adolescent Royal? ne de quelle fiance presumes tu de mettre la main aux nymphes (qui sont demy deesses) en leur faisant violence? Je te prie, deporte toy de telle oultrageuse temerité et nous laisse aller franches et liberes par l'exemple de ceulx à qui il en est autreffois mescheu 9. a

Le noble enfant Paris Alexandre, quand il ouyt la nymphe ainsi parler imperieusement et haultainement, tout craintif et plain de tremeur 10, s'enclina en terre, come estonné et moictié ravy tant de sa merveilleuse eloquence come de sa souveraine beaulté et la voulut adorer come une deesse celeste 11.

(Le premier livre des Illustrations de Gaule et singularitez de Troye, chapitre xxIIII; édition de Paris, 1513.)

<sup>4.</sup> Essuvant. Mot devenu aujourd'hui! vulgaire et même bas.

<sup>2.</sup> Très-légèrement, si bien, etc. 3. Plante des pieds.

<sup>4.</sup> D'or.

<sup>5.</sup> Propremen en le : sens de au.

<sup>6.</sup> Un peu.

<sup>7.</sup> Visage.

<sup>8.</sup> Courroucée.

<sup>9.</sup> Arrivé mal.

<sup>10.</sup> Crainte; emprunté au latin tremor. 11. Voilà une page qui annonce la prose d'Amyot; on en rencontre plus d'une semblable dans les *Illustrations*, mais à côté de combien d'autres seches, arides ou grotesquement boursoussées!

# CLÉMENT MAROT

1497-1544.

CLÉMENT MAROT, fils du poète Jean Marot, naquit en 1497 à Cahors. Son père attaché à la cour de la reine Anne de Beaujeu l'amena à Paris, où il le fit étudier sous des maîtres dont notre poète garda un souvenir peu favorable 1. Destiné à la magistrature, il entra chez un procureur, mais quitta bientôt la basoche pour servir comme page chez M. de Neuville, seigneur de Villeroy. C'est chez lui qu'il publia ses premières poésies écrites dans le faux goût du temps. En 1515 il fit hommage de son Temple de Cupidon à François ler; le roi le fit entrer au service de sa sœur Marguerite, qui l'attacha à sa personne en qualité de valet de chambre (1519). Il accompagna ensuite le roi de France en Italie, fut blessé et fait prisonnier à Pavie et renvoyé en France sans rançon (1525).

Dès l'année suivante on le voit accusé d'hérésie par le docteur Boucher. conduit au Châtelet, puis transféré dans la prison de Chartres sur la demande de l'évêque de cette ville, Ch. Guiart, qui lui était secrètement favorable ; il y fut traité avec les plus grands égards. Dans les loisirs de cette douce captivité, il compose sa satire de l'Enfer, nom qu'il donne au Châtelet. Mis en liberté par ordre de François Ier, il est de nouveau emprisonné pour avoir voulu arracher des mains de la prévôté un homme qu'on menait en prison : une épître au roi lui rend sa liberté. En 1538, il suit jusqu'aux frontières d'Espagne le roi et la cour qui allaient recevoir la nouvelle reine. Eléonore d'Autriche. Ses relations avec les luthériens attirent sur lui pour la seconde fois les colères de la Sorbonne; il se réfugie dans le Béarn auprès de Marguerite, puis en Italie auprès de la duchesse de Ferrare Rénée de France, qui était favorable aux idées nouvelles. C'est de là qu'il adresse à François ler une épître restée célèbre où il tente de le fléchir. Obligé de fuir Ferrare, il cherche un asile à Venise; enfin il rentre en France après avoir abjuré ses erreurs à Lyon (1536) et reparaît à la cour.

Cette vie errante, ces persécutions, ces soucis qui accablaient Marot, furent plus favorables au développement de son talent que les années de calme et de tranquillité qu'il avait passées à la cour de France jusqu'en 15?5. Il se débarrassa du faux goût, de l'érudition pédante et mal digérée et atteignit le naturel; sa phrase devint franche, vive, alerte, marquée au coin du bon sens et de la netteté. De retour en France, Marot espérait trouver le repos quand éclatèrent des inimitiés qui s'étaient amassées contre lui durant son exil. On lira dans notre

En effet c'estoient de grans bestes Que les regens du temps jadis,

#### 178 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

Tableau de la littérature au xvi° siècle, cette lutte avec le poëte Sagon qui ne fut rien moins que littéraire. Après ces querelles où les rieurs létaient du côté de Marot, maître Clément jouit de sa gloire et de la faveur royale jusqu'en 1543. Sa traduction des cinquante premiers Psaumes, encouragée d'abord par François I<sup>er</sup>, fut condamnée par la Sorbonne. Malgré la protection royale, Marot dut s'enfuir à Genève; mais, poursuivi par les calvinistes comme libertin, il se réfugia en Italie. Il alla mourir à Turin en 1544.

Nous étudions l'œuvre de Marot dans notre Tableau, etc., pp. 88-91. Les éditions des poésies de Cl. Marot sont assez nombreuses. Citons parmi les éditions modernes celle de du Fresnoy (La Haye, 4 vol. in-4°, 1731), de Rapilly (Paris, 3 vol. in-8°, 1824), de Jannet (Paris, 4 vol. in-18, 1868-72), et enfin l'édition de M. Guiffrey qu'on peut considérer comme définitive, Paris, Quantin. (Les t. II et III ont seuls paru.) Nous suivons l'édition de 1544 (Lyon, in-8°), la dernière donnée du vivant de l'auteur.

# 1. Le Lyon et le Rat (fable).

..... Je te veulx dire une belle Fable : C'est assavoir du Lyon et du Rat.

Cestuy Lyon, plus fort qu'un vieil Verrat 1, Veit 2 une foys, que le rat ne sçavoit Sortir d'un lieu, pour autant qu'il avoit Mengé le lard, et la chair toute crue : Mais ce Lyon (qui jamais ne fut Grue) Trouva moyen, et maniere, et matiere, D'ongles et dens, de rompre la ratiere : Dont maistre Rat eschappe vistement: Puis meit à terre un genouil gentement, Et en ostant son bonnet de la teste, A mercié \* mille foys la grand'Beste: Jurant le Dieu des Souris, et des Ratz, Ou'il luy rendroit 8. Maintenant tu verras Le bon du compte 6. Il advint d'adventure Que le Lyon pour chercher sa pasture, Saillit 7 dehors sa caverne, et son siege 8: Dont (par malheur) se trouva pris au piege, Et fut lié contre un ferme posteau.

<sup>1.</sup> Porc.

<sup>2.</sup> Vit.

<sup>3.</sup> Parce qu'il.

<sup>4.</sup> Remercié.

<sup>5.</sup> Qu'il le lui revaudrait.

<sup>6.</sup> Conte.

<sup>7.</sup> Sortit.

<sup>8.</sup> Séjour

Adonc le Rat, sans serpe ne <sup>2</sup> cousteau, Y arriva joyeux et esbaudy, Et du Lyon (pour vray) ne s'est gaudy <sup>2</sup> • Mais despita <sup>3</sup> Chatz, Chates et Chatons, Et prisa fort Ratz, Rates et Ratons, Dont il avoit trouvé temps favorable Pour secourir le Lyon secourable : Auquel a dict: tays toy, Lyon lyé, Par moy seras maintenant deslyé: Tu le vaulx bien, car le cueur joly as, Bien y parut quand tu me deslyas. Secouru m'as fort Lyonneusement, Or secouru seras Rateusement.

Lors le Lyon ses deux grans yeux vestil , Et vers le Rat les tourna un petit, En luy disant : O povre vermynière, Tu n'as sur toy instrument ne manière, Tu n'as cousteau, serpe ne serpillon, Qui sceust coupper corde ne cordillon, Pour me jecter de ceste estroicte voye : Va te cacher, que le chat ne te voye.

Sire Lyon (dit le filz de Souris),
De ton propos (certes), je me soubris:
J'ay des cousteaux assez, ne te soucie,
De bel os blanc, plus tranchans qu'une Sye<sup>5</sup>:
Leur gaine, c'est ma gencive et ma bouche:
Bien coupperont la Corde, qui te touche
De si trespres: car j'y mettray bon ordre.

Lors Sire Rat va commercer à mordre Ce gros lien: vray est, qu'il y songea Assez longtemps, mais il le vous rongea Souvent, et tant, qu'à la parfin tout rompt, Et le Lyon de s'en aller fut prompt, Disant en soy: Nul plaisir 6 (en effect), Ne se perd point quelque part ou soit faict 1.

(Epistres: A son ami Lyon; éd. de Lyon, 1514; p. 134.)

<sup>1.</sup> Ni. 2. Amusé.

<sup>3.</sup> Mais le rat méprisa la race des chats et vanta celle des rats, parce que, étant rat, il avait l'occasion, le moyen de secourir, etc.

<sup>4.</sup> Vêtit, voila (de ses paupières) pour en atténuer l'éclat.

Scie.
 Bienfait.

<sup>7.</sup> C'est le proverbe : un bienfait n'est jamais perdu.

# Au roy, pour avoir esté derobé.

On dict bien vray, la maulvaise Fortune Ne vient jamais, qu'elle n'en apporte une 1, Ou deux, ou trois avecques elle (Syre), Vostre cueur noble en scauroit bien que dire :: Et moy chetif, qui ne suis Roy, ne rien, L'ay esprouvé. Et vous compteray 8 bien, Si vous voulez, comment vint la besongne '. J'avoys un jour un Valet de Gascongne, Gourmand, Yvrongne, et asseuré Menteur 5, Pipeur, Larron, Jureur, Blasphemateur, Sentant la Hart de cent pas à la ronde, Au demeurant, le meilleur filz du Monde... Ce venerable Hillot 6 fut adverty De quelque argent, que m'aviez departy 7, Et que ma bourse avoit grosse apostume 8: Si e se leva plustost que de coustume, Et me va prendre en tapinovs icelle :

Puis la vous meit tresbien soubz son esselle 16: Argent et tout (cela se doit entendre), Et ne croy point, que ce fust pour la rendre, Car onques puis n'en ay ouy parler.

Bref, le Villain ne s'en voulut aller Pour si petit ": mais encor il me happe Saye 12, et bonnet, chausses, pourpoint et cappe, De mes habits (en effect) il pilla Tous les plus beaulx : et puis s'en habilla Si justement , qu'à le veoir ainsi estre, Vous l'eussiez prins (en plein jour) pour son maistre.

Finablement, de ma chambre il s'en va Droict à l'estable où deux chevaulx trouva :

<sup>1.</sup> Un malheur ne vien' jamais seul. 2. Aurait bien des choses à dire sur ce ∭jet.

<sup>3.</sup> Conterai.

<sup>4.</sup> L'affaire.

<sup>5.</sup> Menteur plein d'assurance, effronté.

<sup>6.</sup> Garçon. C'est un mot gascon qui correspond à filtot; le gascon change If en h, comme l'espagnol qui de filtum a fait hijo.

<sup>7.</sup> Donné en partage.

<sup>8.</sup> Apostème, enflure.

<sup>9.</sup> Aussi.

<sup>10.</sup> Aisselle.

<sup>11.</sup> Peu.

<sup>12.</sup> Casaque. Cf. la Fontaine : « Portait sayon de poils de chèvre : (Fables, XI, 7).

<sup>13.</sup> Et mes vêtements lui allaient si bien.

Laisse le pire, et sur le meilleur monte, Picque et s'en va. Pour abreger le compte 1, Soyez certain, qu'au partir dudict lieu, N'oublia rien, fors a me dire Adieu.

Ainsi s'en va chatouilleux de la gorge 3 Ledit Valet, monté comme un sainct George \* : Et vous laissa Monsieur dormir son saoul, Qui au resveil n'eust sceu finer 6 d'un soul 6. Ce Monsieur là (Syre) c'estoit moy mesme : Qui sans mentir fuz au matin bien blesme, Quand je me vey 7 sans honneste vesture , Et fort fasché de perdre ma monture : Mais de l'argent que vous m'aviez donné, Je ne fuz point de le perdre estonné: Car vostre argent (tresdebonnaire Prince) Sans point de faulte est subject à la pince 10.

Bien tost apres ceste fortune là. Une autre pire encores se mesta De m'assaillir et chacun jour m'assault, Me menaçant de me donner le sault 11, Et de ce sault m'envoyer à l'envers, Rithmer 12 soubz terre et y faire des vers 13.

C'est une lourde et longue maladie De trois bons moys, qui m'a toute eslourdie 16 La pauvre teste, et ne veult terminer, Ains 15 me contrainct d'apprendre à cheminer 16, Tant affoibly m'a 17 d'estrange maniere! Et si m'a fait la cuisse heronniere 18...

Que diray 19 plus? Au miserable corps (Dont je vous parle), il n'est demouré 20, fors 21 Le povre esprit qui lamente et souspire, Et en pleurant tasche à vous faire rire.

Et pour autant (Syre) que 22 suis à vous,

1. Le récit.

Ì

- 2. Excepté.
- Comme un homme qui sent le gibe!. 4. Qu'on représente toujours à cheval.
- 5. Payer. De là finance. 6. Sou.
- 7. Vis.
- 8. Vêtement.
- 9. On dit encore dans le même sens : e vener sans faute. .
  - 10. A être pince, à être volc.
- 11. De me faire sauter le pas, de me faire mourir.

- 12. Rimer.
- 13. Jeu de mots sur ver et vers.
- 14. Alourdi. Leçon de l'éd. de Lyon. 1544. D'autres plus récentes ont co-
- tourdie. 15. Mais.
  - 16. A aller au pas, lentement.
  - 17. Tant elle m'a affaibli.
  - 18. Maigre comme la patte d'un hérea.
  - 19. Dirai-je.
  - 20. Il n'est rien demeuré.
  - 21. Excepté.
  - 22. Aussi vrai que.

### 182 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE,

De troys jours l'un viennent taster mon poulx 1. Messieurs Braillon, le Coq, Akaquia, Pour me garder d'aller jusque à quia 1.

Tout consulté, ont remis au Printemps Ma guerison, mais à ce que j'entens, Si je ne puis au Printemps arriver, Je suis taillé de \* mourir en Yver : Et en danger, si en Yver je meurs, De ne veoir pas les premiers raisins meurs .

Voylà comment depuis neuf moys en ça 8. Je suis traicté. Or ce que me laissa Mon Larronneau, long temps a 6, l'ay vendu Et en Sirops, et Julez 7 despendu 8: Ce neantmoins ce que je vous en mande, N'est pour vous faire ou requeste ou demande : Je ne veulx point tant de gens resembler 9, Qui n'ont soucy autre, que d'assembler 10 Tant qu'ils vivront, ilz demanderont culx, Mais je commence à devenir honteux, Et ne veulx plus à voz dons m'arrester 11.

Je ne dy pas, si voulez 12 rien 13 prester, Que ne le prenne 14. Il n'est point de presteur (S'il veut prester) qui ne face un debteur. Et sçavez vous (Syre) comment je paye? Nul ne le sçait, si premier 15 ne l'essaye. Vous me devrez (si je puis) de retour 16: Et vous feray encores un bon tour 17, A celle fin, qu'il n'y ait faulte nulle, Je vous feray une belle Cedulle 18, A vous payer (sans usure il s'entend) Quand on verra tout le Monde content :

t. Pouls.

<sup>2.</sup> A la dernière extrémité. Expression qui vient de la scolastique : scire quia, savoir qu'une chose est, par opposition à scire propter quid, savoir pourquoi une chose est. Etre à quia, c'est donc proprement ne savoir quoi répondre à qui vous demande la raison d'une chose. Cf. Roman. 1880, p. 126.

<sup>3.</sup> Je suis de taille à, capable de. 4. Mûrs.

<sup>5.</sup> Jusqu'à ce jour.

<sup>6.</sup> li y a.

<sup>7.</sup> Julcos.

<sup>8.</sup> Dépensé. 9. Ressembler à tant de geos.

<sup>10.</sup> Amasser.

<sup>11.</sup> Compter uniquement sur vos Jobs. 12. Vous voulez.

<sup>13.</sup> Quelque chose.

<sup>14.</sup> Que je ne le prenne. 15. Si d'abord il.

<sup>16.</sup> Vous me devrez encore plus que ... ne vous dois.

<sup>17.</sup> Un tour avantageux pour vous. l'expression : jouer à quelqu'un un m vais tour.

<sup>18.</sup> Billet.

Ou (si voulez), à payer ce sera 1, Quand votre loz a et renom cessera.

(Epistres: p. 173.)

#### 3. Conseils de Jean Marot à son fils.

..... Me souvient, quand sa mort attendoit 8, Qu'il me disoit, en me tenant la dextre : Filz, puisque Dieu t'a faict la grace d'estre Vray heritier de mon peu de sçavoir, Quiers en <sup>5</sup> le bien qu'on m'en a faict avoir : Tu conguois comme user en est decent 6. C'est un sçavoir tant pur, et innocent, Qu'on n'en sçauroit à creature nuyre.

Par preschemens le peuple on peult seduire : Par marchander, tromper on le peult bien : Par plaiderie on peult manger son bien : Par medecine on peult l'homme tuer : Mais ton bel art ne peult telz coups ruer 7, Ains <sup>8</sup> en sçauras meilleur Ouvrage tistre <sup>9</sup>. Tu en pourras dicter Lay 10 ou Epistre, Et puis la faire à tes Amys tenir, Pour en l'amour 11 d'iceulx t'entrestelnir.

Tu en pourras traduyre les volumes Jadis escripts par les diverses plumes Des vieulx Latins, dont tant est mention.

Apres tu peulx de ton invention Faire quelque Oeuvre à jecter en lumiere : Dedans lequel 12 en la fueille premiere Dois invoquer le nom du tout puissant : Puis descriras le bruyt resplendissant De quelque Roy, ou Prince, dont le nom Rendra ton Oeuvre immortel de renom Qui te sera, pcult estre, si bon heur 13, Que le prouffit sera joinct à l'honneur.

<sup>1.</sup> Co sera payable.

<sup>...</sup> Louange.

<sup>3.</sup> Quand Jean Marot attendait la mort. 4. La main droite.

<sup>5.</sup> Cherche à en tirer.

L'usage en est convenable.

<sup>7.</sup> Décharger de tels coups.

<sup>8.</sup> Mais.

<sup>9.</sup> Tisser. 10. Petit poëme que récitaient les trou-

vères et qui racontait une aventure. 11. Amitie.

<sup>12.</sup> Œuvre était masculia.

<sup>13.</sup> Un si grand bonheur.

### 184 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

Donc pour ce faire, il fauldroit que tu prinses Le droict chemin du service des Princes, Mesmes du Roy, qui cherit, et practique Par son hault sens ce noble art Poëtique. Va donc à luy, car ma fin est presente de la luy, car ma fin est presente de la luy, et luy presente, Le suppliant, que par sa grand'doulceur, De mon Estat te face successeur. Que pleures-tu? Puis que l'aage me presse, Cesse ton pleur, et va où je t'adresse. Ainsi disoit le bon Vieillard mourant.

> (Epistres: Au Roy, pour succéder en l'estat de son père; p. 180.)

#### 4. A une Damoyselle malade.

Ma mignonne, Je vous donne Le bon jour: Le sejour 8 C'est prison Guerison Recouvrez. Puis ouvrez Vostre porte Et qu'on sorte Vistement: Car Clement 4 Le vous mande. Va, friande De ta bouche, Qui se couche En danger Pour manger ! Confitures: Si tu dures Trop malade, Couleur fade

<sup>1.</sup> Surtout.

<sup>2.</sup> Car je vais mourir.

La chambre.

<sup>4.</sup> Clément Marot.

<sup>5.</sup> Va, gourmande, qui t'alites en dans ger de maladie, pour avoir mangé.

Tu prendras,
Et perdras
L'embonpoint.
Dieu te doint santé bonne,
Ma mignonne.
(Epistres; p. 186.)

## 5. Au roy, du temps de son exil à Ferrare.

...... Il est bien evident, Que dessus moy ont une vieille dent . Quand ne povans crime sur moy prouver, Ont tresbien quis \*, et tresbien sceu trouver, Pour me fascher, brefve expedition 4, En te donnant mauvaise impression De moy, ton serf, pour apres à leur aise Mieulx mettre à fin leur volunté mauvaise : Et pour ce faire ilz n'ont certes heu bonte Faire courir de moy vers toy maint compte 4, Avecques bruyt plein de propos menteurs 7, Desquelz ilz sont les premiers inventeurs. De Lutheriste ilz m'ont donné le nom, Qu'a droict ce soit 8, je leur responds que non. Luther pour moy des cieulx n'est descendu. Luther en Croix n'a point esté pendu Pour mes pechez : et tout bien advisé, Au nom de luy ne suis point baptizé; Baptizé suis au nom qui tant bien sonne, Qu'au son de luy le Pere eternel donne Ce que l'on quiert 9: le seul nom soubs les cieulx, En et par qui ce monde vicieux Peult estre sauf : le nom tant fort puissant, Qu'il a rendu tout genoil 10 fleschissant, Soit infernal, soit celeste, ou humain: Le nom, par qui du seigneur Dieu la main

Donne.
 Qu'ils (les gens de Sorbonne) ont une vieille dent contre moi, m'en veulent depuis longtemps.

<sup>3.</sup> Cherché. 4. Court expédient.

<sup>5.</sup> Eu.

<sup>6.</sup> Conte.
7. Maint conte fondé uniquement sur des bruits qui m'attribuaient mensongé-

rement des propos.

8. Qu'ils aient raison.

9. Requiert, demande.

<sup>10.</sup> Genou.

#### 186 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

M'a preservé de ces grands loups rabis ¹,
Qui m'espioyent dessoubs peaulx de brebis.....
Ce que sçachant ², pour me justifier,
A ta bonté je m'osay tant fier,
Que hors de Bloys parly ² pour à toy, Syre,
Me presenter. Mais quelcun me vint dire :
« Si tu y vas, amy, tu n'es pas sage.
Car tu pourrois avoir maulvais visage
De ton Seigneur. » Lors comme le Nocher
Qui pour fuyr le peril d'un rocher
En pleine mer, se destourne tout court :
Ainsi pour vray m'escartay de la Court :
Craignant trouver le peril de durté,
Ou ¹ je n'euz onc ⁵, fors doulceur et seurté º :
Puis je sçavois, sans que de faict l'apprinse ²

Puis je sçavois, sans que de faict l'apprinse ? Qu'à un subject l'oeil obscur <sup>8</sup> de son Prince Est bien la chose en la terre habitable, La plus à craindre, et la moins souhaitable.

Si o m'en allay, evitant ce danger, Non en pays, non à Prince estranger, Non point usant de fugitif destour, Mais pour servir l'autre Roy 10 à mon tour, Mon second Maistre, et ta sœur son espouse, A qui je fuz des ans à quatre et douze 11 De ta main noble heureusement donné.

Puis tost apres, Royal chef couronné, Sçachant plusieurs de vie trop meilleure, Que je ne suis, estre bruslez à l'heure <sup>12</sup> Si durement que mainte nation En est tombee en admiration <sup>13</sup>, J'abandonnay, sans avoir commis crime, L'ingrate France, ingrate, ingratissime A son Poële, et en la delaissant, Fort grand regret ne vint mon cueur blessant <sup>14</sup>.

Enragés.

<sup>2.</sup> Sachant les intentions de la Sorbonne et de la justice à mon égard.

<sup>3.</sup> Je partis.

<sup>4.</sup> là où.

<sup>5.</sup> Jamais.

<sup>6.</sup> Excepté donceur et sûreté.

<sup>7.</sup> Je l'apprisse.

<sup>8.</sup> Sombre, irrité.

<sup>9.</sup> Aussi.

<sup>10.</sup> Le roi de Navarre, qui avait épou-

<sup>11.</sup> Seize ; des l'âge de seize ans.

<sup>12.</sup> En apprenant que plusieurs persones, d'une vie meilleure que la mienn étaient brûlées en ce moment.

<sup>13.</sup> Étonnement.

<sup>14.</sup> Aucun grand regret ne vint bles-

Tu ments, Marot, grand regret tu sentis, Quand tu pensas à tes Enfans petis! En fin, passay les grans froides montaignes! Et vins entrer aux Lombardes campaignes. (Epistres; p. 192.)

#### 6. Adieu aux dames de la court.

Adieu la Court, adieu les Dames, Adieu les filles et les semmes, Adieu vous dy <sup>2</sup> pour quelque temps, Adieu voz plaisans passetemps, Adieu le bal, adieu la dance, Adieu mesure, adieu cadence, Tabourins, Haulboys, Violons, Puisqu'à la guerre nous allons.

Adieu les regards gracieux,
Messagers des cueurs soucieux:
Adieu les profondes pensees
Satisfaictes, ou offensees:
Adieu les armonieux sons
De rondeaulx, dixains et chansons;
Adieu piteux departement <sup>3</sup>,
Adieu regretz, adieu tourment,
Adieu la lettre, adieu le page,
Adieu la Court, et l'equipage,
Adieu l'amytié si loyalle,
Qu'on la pourroit dire Royalle,
Estant gardee en ferme foy
Par ferme cueur digne de Roy.

Adieu m'amye la derniere b En vertuz et beauté premiere, Je vous pry me rendre à present Le cueur dont je vous feis present, Pour en la guerre, où il faut estre, En faire service à mon maistre b.

<sup>1.</sup> Les Alpes.

<sup>2.</sup> Je vous dis adieu.

<sup>3</sup> Triste séparation.

<sup>4.</sup> A vous la dernière je dis adieu.

<sup>5.</sup> Je vous prie de me rendre mon cœur que je vous avais donné en présent; le service de mon maître le réclame.

#### MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE. 188

Or quand de vous se souviendra 1. L'aguillon d'honneur l'espoindra 3 Aux armes et vertueux faict. Et s'il en sortoit quelque effect Digne d'une louenge entiere Vous en seriez seule heritiere. De vostre cueur 8 donc vous souvienno 2 Car si Dieu veult que je revienne. Je le rendray en ce beau lieu. Or ie feis fin à mon Adieu.

(Epistres; p. 207.)

### 7. De l'amour du siècle antique.

Au bon vieulx temps un train d'Amour regno., Qui, sans grand art et dons, se demenoit, Si \* qu'un bouquet donné d'amour profonde C'estoit donné toute la Terre ronde : Car seulement au cueur on se prenoit 7. Et si par cas à jouyr on venoit 8,

Scavez-vous bien comme on s'entretenoit : Vingt ans, trente ans : cela duroit un Monde Au bon vieux temps.

Or est perdu ce qu'amour ordonnoit, Rien que pleurs fainciz 10, rien que changes 11 on n'oyt 12. Oui vouldra donc qu'à aymer je me fonde 13, Il fault premier 14, que l'amour on refonde. Et qu'on la 15 mene ainsi qu'on la menoit Au bon vieulx temps.

(Rondeaux; p. 316.)

- 1. Quand mon cœur se souviendra. 2. Le piquera, l'excitera.
- 3. De mon cœur qui est vôtre.
- 4. Je fis, j'ai fait. 5. Si bien.
- 6. C'était comme si on eût donné.
- 7. On ne s'attachait qu'au cœur, on ne considérait que le cœur.
- 8. Et si par hasard on avait la jouissance, le bonheur d'être aimé.
  - 9. Comme on se gardait sa foi.

- 10. Peints.
- 11. Inconstances.
- 12. Oa n'entend. 13. Que je me mette fermement h a mer.
- 14. D'abord.
- 15. Amour était féminin dans la vieille langue et au xviº siècle. Il est devenu depuis masculin, en gardant tou tefois dans certains emplois son genre primitif.

# 8. Du lieutenant criminel et de Samblançay 1.

Lorsque Maillart \*, juge d'Enfer, menoit
A Monfaulcon Samblançay l'ame rendre,
A vostre advis, lequel des deux tenoit
Meilleur maintien? Pour le vous faire entendre,
Maillard sembloit homme qui mort va prendre
Et Samblançay fut si ferme vieillart,
Que l'on cuydoit, pour vray, qu'il menast pendre
A Monfaulcon le Lieutenant Maillart.

(Epigrammes; p. 354.)

# 9. Replique à la royne de Navarre.

Mes creanciers qui de Dixains n'ont cure,
Ont leu le vostre: et sur ce leur ay dict:
« Sire Michel, sire Bonaventure,
La sœur du Roy a pour moy faict ce dict: »
Lors eulx cuydans que fusse en grand credit \*,
M'ont appelé Monsieur a cry et cor:
Et m'a valu vostre escript autant qu'or:
Car promis ont, non seulement d'attendre,
Mais d'en prester (foy de marchant) encor:
Et j'ay promis, foy de Clement \*, d'en prendre.

(Epigrammes; p. 372.)

# 10. De soy mesme.

Plus ne suis ce que j'ay esté, Et ne le sçaurois jamais estre: Mon beau Primtemps et mon Esté Ont faict le saut par la fenestre. Amour, tu as esté mon maistre, Je t'ai servi sur é tous les Dieux.

<sup>1.</sup> Jacques de Beaune, baron de Samblançay, suriatendant des finances, accusé faussement de concussion par la régente Louise de Savoie, dont il n'avait pas voulu favoriser les dilapidations, et pendu au gibet de Montfaucon.

<sup>2.</sup> Le lieutenant criminel.

<sup>3.</sup> Alors, mes créanciers, s'imaginant que j'étais en grand crédit.

<sup>4.</sup> Clément Marot. 5. Jamais plus.

<sup>6.</sup> Par-dessus, de préférence.

#### 190 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

O si je pouvois deux foys naistre <sup>1</sup>, Comme je te servirois mieulx ! (Epigrammes; p. 433 de l'éd. de Niort, 1596.)

#### 11. De trois enfans frères.

D'un mesme dard, soubs une mesme anuce, Et, en trois jours, de mesme destinee, Mal pestilent \* soubz ceste dure pierre Meit Jean de Bray, Bonadventure, et Pierre, Freres tous trois: dont le plus vieil dix ans A peine avoit. Ou'en dictes vous, Lisans 8? Cruelle mort, mort plus froide que marbre, N'a elle tort de faire cheoir de l'arbre Un fruict tant jeune, un fruict sans meurelé . Dont la verdeur donnoit grand'seureté De bien futur? Ou'a elle encores faict? Elle a, pour vray, du mesme coup desfaict De pere et mere esperance et liesse, Qui s'attendoient resjouyr leur vieillesse Avec leurs filz: desquelz la mort soudaine Nous est tesmoing, que la vie mondaine <sup>8</sup> Autant enfans que vieillards abandonne. Il nous doit plaire, et puisque Dieu l'ordonne?. (Cimetière: édition de Lyon, p. 434.)

# 12. Paraphrase du Psaume XXXIII de David.

Exultate, justi, in Domino.

Resveillez vous, chascun fidele Menez en Dieu joye orendroit \*. Louenge est tresseante \* et belle En la bouche de l'homme droict. Sur la doulce harpe Pendue en escharpe

<sup>1.</sup> Renaitre.

<sup>2.</sup> La peste.

<sup>3.</sup> Lecteurs. 4. Maturité.

<sup>5.</sup> De ce monde.

<sup>6.</sup> Ccla.

<sup>7.</sup> Et cela parce que Dieu l'ordonne.

<sup>8.</sup> En ce moment.

<sup>9.</sup> Très séante.

Le Seigneur louez : De luz 1, d'espinettes, Saincles chansonnelles A 2 son Nom jouez.

Chantez de luy par melodie, Nouveau vers, nouvelle chanson, Et que bien on la psalmodie A haulte voix et plaisant 8 son.

Car ce que Dieu mande, Qu'il 4 dit, et commande, Est juste et parfaict : Tout ce qu'il propose, Qu'il faict et dispose, A flance est faict 5

Il ayme d'amour souveraine, Que droict regne et justice ayt lieu : Quand tout est dict , la terre est pleine De la grande bonté de Dieu.

Dieu par sa Parolle Forma chascun pole 7. Et Ciel precieux: Du vent de sa bouche Feit ce qui attouche, Et orne les Cieulx.

Il a les grans eaux amassees, Et la mer comme en un vaisseau 3, Aux abysmes les a mussees 9 Comme un tresor en un moncceau.

> Oue la terre toute Ce grand Dieu redoubte, Qui seit tout de rien : Qu'il n'y ait personne Qui ne s'en estonne 19, Au val terrien 11...

Celluy se trompe qui cuide 12 estre Saulvé par cheval bon et fort

```
1. Luths.
```

<sup>2.</sup> Kn.

<sup>3.</sup> Agréable. 4. Ce qu'il.

Est fait à, de façon à mériter

<sup>6.</sup> Pour tout dire, en un mot.

<sup>7.</sup> I es deux pôles.

<sup>8.</sup> Vasc.

<sup>9.</sup> Cachées.

<sup>10.</sup> Qui ne le redoute.

<sup>11.</sup> Dans cette vallée terrestre.

#### 192 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE

Ce n'est point par sa force adextre 1 Que l'homme eschappe un dur effort .

Mais l'œil de Dicu veille Sur ceulx, à merveille, Qui de voulunté Crainctiffs] le reverent: Qui aussi esperent En sa grand'bonté.

Affin que leur vie il delivre, Quand la mort les menacera : Et qu'il leur donne de quoy vivre. Au temps que famine sera.

> Que doncques nostre ame, L'Eternel reclame, S'attendant a luv. Il est nostre addresse 3. Nostre forteresse, Pavoys et appuy.

Et par luy grand'resjouyssance Dedans noz cueurs tousjours aurons, Pourveu qu'en la haulte puissance De son Nom sainct nous esperons.

> Or ta bonté grande Dessus nous s'espande. Nostre Dieu, et Roy, Tout ainsi, qu'entente, Espcir et attente Nous avons en toy .

> > (Psaumes de David, xxxIII; p. 198 des Traductions de Cl. Marot; édit. de Lyon, 1544.)

 Adroite.
 Echappe aux violents efforts (de scs 3. Celui vers lequel nous adressons,

nous dirigeons nos pensées.

4. C'est en toi que nous mettons notre pensée, notre espoir.

;

# MARGUERITE D'ANGOULÊME

(Voir plus haut, p. 115.)

## 1. La succession des Empires.

Roys de la terre, Empereurs et Primatz<sup>1</sup>,

Mesmes les Cieux comme un drap \* vicilliront :

Qui possedez ces incertains <sup>2</sup> climatz Vous defaudrez <sup>8</sup> et voz ans periront,

Mais le Seigneur sur son throne sera A loujoursmais 5, et point ne cessera.... Plusieurs païs Babylone rendit Subjetz à soi, et son regue estendit Jusques au cours du grand Nile fecond. Puis succeda l'Empire en lieu second Le grand Cyrus, dont le sceptre honoré Feut 7 quelque temps en Asie adoré. Depuis survint la brefve Seigneurie De Macedone, à qui Perse et Syrie Pour du regner emplir l'affection \* Et pour assoir sa folle ambition, Sembloit avoir ses confins trop estroitz. Pour ce 9, en passant maintz perilz et destroitz 13 Emplit encor l'Afrique sablonneuse L'Egypte toute et Arabie heureuse; Et puis, ayant l'Indie surmontée Passa le mont glacé de Promethée 11: Mais morte et nulle en peu d'heure devint, Et en son lieu 18 la majeste survint

De la Cité qui feut <sup>7</sup> edifiée Par Romulus, et par luy dediée <sup>18</sup> Du propre sang de son frere germain <sup>18</sup> Laquelle ayant de sa sanglante main

<sup>1.</sup> Princes.

<sup>2.</sup> Dont la possession est incertaine, et sujette à changements.

<sup>3.</sup> Yous ferez défaut.

<sup>4.</sup> Pièce d'étolic.

A jamais.
 Succeda à l'empire, reçut le souverain pouvoir.

F 17...4

<sup>8.</sup> Pour remplir son désir de régner.

<sup>9.</sup> C'est pourquoi.
10. Situations critiques.

<sup>11.</sup> Le Caucase.

<sup>12.</sup> Et à la place de la Macédoine.

<sup>13.</sup> Consacrée.

<sup>14.</sup> Par le sang de son frere Remus.

#### 194 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIC SIÈCLE.

Du tout <sup>1</sup> brisé la superbe Carthage Et des Gaulois affoibly le courage Plusieurs païs et langages divers Qui sont espars en ce bas univers Par longs effors et par guerres mortelles. Tout d'un accord feit 2 vivre soubs ses æsles 3. Dont tellement sa puissance elle accreut \* Que par orgueil elle pensa et creut \* Estre fondée en fermesse 6 immortelle. Et que jamais Seigneurie après elle L'on ne verroit au monde dominer Ou qui la neust du tout exterminer. Mais en ce poinct que 7 tant de gens vainquit. De son mylieu sa ruine naquist. Et tout ainsi que peu à peu la nue Ouand par vapeurs le temps se trouble et mue Vient tellement à s'estendre et enfler Qu'elle ne craint le bruyre ne souffler 8 De tous les vens qui à l'entour se meuvent; Mais toutesfois dedens elles s'esmeuvent Certains debatz et intestines guerres Bruitz et flambeaux, esclairs, aussi tonnerres; Puis dedens soy d'elle mesme troublée Et tellement de tumulte comblée, Soit par pleuvoir ou gresler, se desfait : Ainsi, estant l'Empire Rommain fait Sy grand, sy hault, sy puissant et sy fort Ou'il ne craignoit des estrangers l'effort. Secretement soubz ses æsles \* couvoit Sedition, et ainsi se mouvoit En peu de temps la tempeste civile Qui feit 2 decheoir ceste superbe ville. Ainsi le nom et l'Empire Rommain Jadis fondé par tant de sang humain, Après avoir le monde combattu Feut 9 à la fin de sa force abbatu: Le tout venant par divine ordonnance Par le conseil et haulte Providence 10

<sup>1.</sup> Entièrement.

<sup>2.</sup> Fit.

<sup>3.</sup> Ailes.

<sup>4.</sup> Accrut. 5. Crut.

<sup>6.</sup> Fermeté.

<sup>7.</sup> Qui. 8. Ni le bruit ni le sou le.

<sup>10.</sup> Et par la haute providence.

Du Souverain qui de rien aggrandist L'homme abbaissé et le grand amoindrist.

> (Les Marguerites de la Marguerite des Princesses : le Triomphe de l'Agneau ; tome III, p. 51-54 de l'édition F. Franck ; 4 vol-in-16, Paris, 1873-74.

## 2. Sur la maladie du Roy de France.

Je regarde de tous costez
Pour voir s'il arrive personne 1,
Priant sans cesse, n'en doutez,
Dieu, que santé à mon Roy donne:
Quand nul ne voy, l'œil j'abandonne
A pleurer; puis sur le papier
Un peu de ma douleur j'ordonne;
Voila mon douloureux mestier.

O qu'il sera le bienvenu Celuy qui, frappant à ma porte, Dira: Le Roy est revenu En sa santé tresbonne et forte. Alors sa sœur, plus mal que morte, Courra baiser le Messager Qui telles nouvelles apporte Que son frere est hors de danger.

Avancez vous, homme et chevaux, Asseurez moi, je vous supplie, Que nostre Roy, pour ses grans maux, A receu santé accomplie; Lors seray de joye remplie. Làs, Seigneur Dieu, esveillez vous, Et vostre œil sa douceur desplie Sauvant vostre Christ² et nous tous.

Sauvez, Seigneur, royaume et Roy, Et ceux qui vivent en sa vie!... (Pensées de la royne de Navarre, cité dans F. Franck, t. I. p. LxxxI.)

<sup>1.</sup> Annonçant la guérison de Fran- | 2. Le roi de France.

# MELIN DE SAINT-GELAIS

#### 1487-1558.

Melin<sup>1</sup> de Saint-Gelais, nó à Angoulème, le 3 nov. 1487, était le neveu ou, plus vraisemblablement, le fils naturel du poëte Octavien de Saint-Gelais, qui fut plus tard archevêque d'Angoulème. Il étudia le droit d'abord à Poitiers, puis en Italie à Bologne et à Padoue; mais il subit l'influence des poëtes italiens, et, de retour en France, il abandonna la jurisprudence pour la poésie. Le duc d'Angoulème, qui avait de l'amitié pour lui, devenu roi de France sous le nom de François Ier, l'appela à la cour; il y trouva Cl. Marot déjà cólèbre, quoique plus jeune que lui. Admiré de tous, comblé de saveurs, il devint aumônier du dauphin, puis, à la mort du dauphin, aumônier du second fils du roi (plus tard Henri II), abbé de Notre-Dame de Reclus dans le diocèse de Troyes, bibliothécaire du roi à Fontainebleau. Galant, sceptique, véritable abbé de cour, Saint-Gelais ne prit guère au sérieux ses fonctions ecclésiastiques, Écrivain sans originalité ni vigueur, mais sachant tourner les bagatelles avec élégance, il fut le poëte à la mode jusqu'au moment où parut Ronsard. C'est en vain qu'il railla le nouveau poëte, il fut bientôt effacé par lui, et, relégué au second ou au troisième rang, le disciple de Marot dut se résugier dans la poésie latine. Quand il mourut(oct.1558), Ronsard, qui lui avait pardonné ses épigrammes, et les autres poètes de la Pléiade honorèrent sa mémoire. On lui doit d'avoir introduit en France le sonnet italien, qui devait prendre une si grande importance dans la nouvelle école.

Les œuvres de Saint-Gelais ont été publiées par M. Blanchemain dans

la Bibliothèque elzévirienne, 3 vol. in-18 (1873).

Voir notre Tableau de la littérature au xviº siècle p.95.et98

# 1. Description d'amour 2.

Qu'est-ce qu'Amour ? Est-ce une déilé Regnante en nous? ou loy qui se contente 3 De nous, sans force et sans nécessité? C'est un pouvoir, qui, par secrette sente 4.

est lui meme pour Merlin. On trouve en tercets ou rimes florentines. les troisorthographes chez les écrivains du temps.

1 Melin, forme adoucie de Mellin, qui genre qu'il appelle définition. Elle est

3. Ou est-ce une loi qui réside simplement en nous, sans qu'une divinité nous l'impose par force, par nécessité? 4. Sentier, du latin semita. Sente se

<sup>2.</sup> Sibilet, dans son Art poétique (11, x; folio 65, verso, édit. de 1555) cite cette description imitée d'une chanson du dit encore aux environs de Paris. poëte italien Bembo, comme exemple du

Se joint au cœur, dissimulant sa force, Et se fait maistre avant que l'on le sente.

C'est un discord et general divorce, D'entre les sens et le vray jugement, Laissans le fruict pour la fueille et l'escorce.

C'est un vouloir qui n'a consentement Qu'à refuser ce qu'il voit qui l'asseure De luy donner meilleur contentement.

C'est un desir qui, pour attendre une heure 1, Perd beaucoup d'ans, et puis passe comme ombre, Et riens de luy fors douleur ne demoure.

C'est un espoir qui palie et adombre te mal passé, et l'estimation le l'advenir, qui n'a mesure ou nombre.

C'est un travail d'imagination, Oui, variant par crainte et esperance, Osive rend toute occupation.

C'est un plaisir qui meurt à sa naissance, Un desplaisir, qui plus est en saison, Quand de sa fin plus on a d'asseurance.

C'est un portier, qui ouvre sa maison Aux ennemis, et aux amis la ferme, Faisant les sens gouverneurs de raison.

C'est un refus, qui asseure et afferme; Un affermer, qui desasseure et nie, Rendant le cœur en inconstance ferme.

C'est un jeusner <sup>5</sup> qui paist et rassasie, Un devorer <sup>5</sup> qui ne fait qu'affamer, Un estre sain en fievre et frenesie.

C'est un trompeur qui sous le nom d'aimer Tenttout en guerre, et tout reconcilie, Sachant guerir ensemble et entamer.

C'est un esfort qui estraint et deslie, Une foiblesse en puissance si grande Que tout bas hausse et tout haut humilie.

1. L'heure d'être aimé.

4. Jenne.

Valet ima summis Mutare, et insignem attenuat Deus.

<sup>2.</sup> Pailie, atténue, affaiblit; adombre,

<sup>2.</sup> C'est un refus qui assure (certifie) a sfirme; c'est une affirmation qui cesse d'assurer et qui nie; et qui rend le cœur de me, constant en inconstance.

<sup>5.</sup> Påture.

<sup>6. &#</sup>x27;Piα μιν γιο βριάτι, τα δι βριάσντα γαλίστιε (Hésiode, Travaux et Jours, vers 5). De même Horace (Odes, 1, xxxiv, 12):

#### MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE. 198

C'est un subject qui n'a qui luy commande, Un maistre auguel chacun va resistant, Un nud à qui chacun oste et demande.

C'est un voleur trop ferme et persistant, Un obstiné, qui une mesme chose Veul et deveut 1 cent fois en un instant.

C'est une peine interieure et close, Qu'on veut celer, et que chacun entend. Qu'on ne peut taire, et que dire l'on n'ose.

C'est un scavoir incongnu et latent, Et qui se peut trop mieux sentir que dire: Parquoy je suis de m'en taire content, Et pour penser abandonne l'escrire 2.

(Poésies; tome I, p. 2.)

#### 2. Quatrain.

Dy moi, ami, que vaut-il mieux avoir, Beaucoup de biens ou beaucoup de savoir? Je n'en say rien ; mais les savans je voy Faire la Cour à ceux qui ont de quoy 3. (Poésies; t. II, p. 39.)

# 3. A Clement Marot, estans tous deux malades. \*

DIXAIN.

Gloire et regret des poëtes de France. Clement Marot, ton ami Sainct-Gelays, Autant marri de ta longue souffrance, Comme ravi de tes doux chants et lais. Te fait savoir par un de ses valets Comme en son mal et amour il se porte:

1. Cesse de vouloir. 2. Et me contentant d'y penser, je cesse d'écrire.

3. Ce mot se trouve déjà dans Aristote (Rhetorique, II, 16) qui l'attribue à Simonide. La femme de Hiéron demandan au poëte qui vaut mieux du riche ou du sage : πότερον γένεσθαι χρείττον πλού-

τους γέο σοφούς όρξεν έπι ταϊς των πλουσίων δύραις διατριδοντας. « Car l'on peut voir les sages altendre à la porte des riches.» 4. Cl. Marot parle de cette maladie

dans l'épitre que nous avons citée p. 181.

A cause de sa maladie.
 Voir page 183, note 10

7. Et en son amitié pour toi.

Deux accidens de bien contraire sorte! Desirant fort tes nouvelles avoir, En attendant que la personne forte De l'un de nous 1 l'autre puisse aller voir 1.

(Poésies; t. II, p. 131.)

1. Celui de nous qui sera assez fort pour se lever.

2. Citons ici un fragment de la Sophonishe de Saint-Gelais, tragédie traduite ou imitée de l'Italien Trissmo.

#### Mort de Sophonisbe.

Femme premiere.

Après que le Roy Masinissa est sorty du chasteau, la Royne incontinent a faict parer tous les autelz de festons, de lierre et de myrte. Et elle mesme aussy s'est parée de ses plus beaux et plus riches babitz blancs. Auquel accoustrement il la faisoit si bon voir que je ne pense pas que le soleil ait oncq veu rien de plus beau. Mais sur le poinct qu'elle metotit à part certains joiaux pour aller presenter 1 à la deesse Juno, à ce que luy pleust estre favorable a ses nouvelles espousailles, voicy arriver un escuier de Masinissa portant en sa main une couppe pleine de poyson, lequel s'estonna un peu d'arrivee . Mais après s'estre revenu . il dit ces parolles: « Madame, le Roy mon maistre m'envoye devers vous et vous mande par moi que voluntiers il vous eust tenu sa premiere promesse. Mais puisqu'un aultre plus puissant luy en a osté le moien, à tout le moins vous tient-il sa seconde, c'est que si vous voulez vous ne tumberez point vivante en la puissance des Romains; vous conseil-lant s en cest endroit acte digne du noble sang dont your ester yssue. • Ces parolles ouyes, la Royne a tendu la main et prins la coupe avec un visaige constant et asscuré, puis a respondu au porteur : « Vous direz à votre maistre que sa nouvelle espouse accepte de bon cueur le premier present qu'il luy envoye, qu'ainsy est qu'il 6 ne luy en peult envoier de meilleur. Vray que moins lui greveroit 7 de mourir si elle ne fust point remariée en ses funerailles. » Cela dit, elle a fait un

- 1 Pour aller les offrir-
- 2. Afin qu'elle voulût bien être favorable. 2. Fut trouble en arrivant. 4. Être revenu à lui

- 5. Car il vous conscille.
- 6. Purque ainsi il.
- 7. Serait pemble.

peu de pause 1, tenant tousjours la couppe en sa main, puis a recommencé à dire : · L'on ne doibt jamais laisser de faire honneur aux Dieux, pour quelque incon venient qui advienne. . Ainsi a posé la coupe, puis elle a prins le coffret où elle avoit mis les joyaulx dont elle vouloit faire offrande à Juno et s'en est allée au temple là où devant l'autel à genoux elle a devotement prononcé ces paroles : « O Royne du ciel, avant que de mourir, qui sera premier que 2 le soleil se couche aujourd'huy, je vous viens offrir ces oblations premières et dernières, bien differentes de celles que j'esperois n's gueres vous presenter, vous suppliant que, si jamais l'humble service de ma devotion vous a esté agréable, et si jamais vostre bonté a eu compassion de ceste pauvre province d'Affrique, il vous plaise ores regarder en pitié ce petit enfant, lequel s'en va demourer privé de pere et de mere avant que d'arriver au deuxiesme an de son aage, et le preserver de l'ignominie de servitude. Non ja en la manière que je m'en garantiray maintenant ; ains plus heureusement, de sorte que les ans qui par mort precipitée seront soustraits à ma vie soient adjoustez à la sienne afin qu'à l'advenir il puisse estre resource 8 de son infortuné lignage. En après • vous plaise aussi avoir pitié de ces pauvres miennes femmes que je laisse comme brebiettes au milieu des loups affamez. Prenez en protection, s'il vous plaist, leur honneur et leur vie. » Ces parolles dictes, elle s'en est retournée en sa chambre, la où sans delayer <sup>5</sup> elle a prins et beu constamment 6 tout le poison entierement, sans en rien laisser. Dames.

O pauvre Dame! le cueur me disoit bien que ce present d'une coupe que je vey 7 envoyer, n'apporteroit qui 8 nous deust plaire. Mais achevez, je vous prie, de nous compter le demeurant 9.

- 1. Elle s'est arrêtée un mome nt.
- 2. Ce qui sera avant que,
- 3. Source nouvelle.
- 4. Ensuite.
- E. Sans faire de délai. 6. Avec constance. 7. Vis.
- Rien qui.
- 9. Reste.

#### II. - L'ÉCOLE DE RONSARD

# JOACHIM DU BELLAY

1525-1560.

JOACHIM DU BELLAY naquit vers 1525 à Lyré, près d'Angers, d'une famille qu'illustraient déjà sous François I<sup>ee</sup> les trois frères du Bellay ses cousins, M. de Langey du Bellay et Martin du Bellay, auteurs d'importants mémoires <sup>5</sup>, et le cardinal du Bellay. Orphelin de bonne heure, il eut une enfance pénible. Il avait à peine l'âge d'homme, quand son frère mourut, laissant un jeune enfant à sa charge avec succession embarrassée de procès. Puis la maladie vint l'accabler durant deux ans. A peine rétabli, il alla à Poitiers étudier le droit; enfin il se lia avec Ronsard qui l'enrôla dans la troupe de Daurat (1518). Il embrassa avec ardeur les idées du poète, et publia en 1550 la Defense et Illustration de la Langue Françoise, manifeste de la nouvelle école. Il donna la même année un recueil de sonnets en l'honneur de M<sup>elle</sup> de Viole désignée sous l'anagramme d'Olive.

Emmené comme secrétaire en Italie par son cousin le cardinal, il assista aux intrigues de la cour romaine et les dénonça dans des sonnets pleins de vigueur et d'éclat (Regrets). On ne lui pardonna pas sa

1. Voir notre Tableau de la littérature au xvi siècle (page 35).

Femme seconde.

Mais ce qui m'a semblé un cas plus esmerveillable, c'est qu'elle a faict et dit toutes choses sans jeter une seule larme d'œil, ny tirer un seul souspir, et sans changer seulement de voix ny de couleur. Cela fait, elle a commandé tirer bors de ses coffres un beau et riche drap de soye et un aultre de lin, et se tournant devers nous aultres, nous a dict : « Mes bonnes amyes, je vous prie que, quand je seray passée de cette vie, vous ensevelissiez men corps dedans ces draps pour le mettre en sepulture. Pais elle s'est assise dessus son liet, et prenant son petit fils entre ses bras 1, a tiré adonc un souspir trenchant du plus profond de son estomach, en disant : « Ha! pauvre enfant, tu ne sçais pas en quelle misere tu demeures, qui est le mieulx que je voie en ton malheur. Dieu te fasse plus heureux que ton pere et moy n'avons esté. » En

Cf. Kuripide, Alceste, VIII, 35.

disant ces parolles elle le serre estroitement contre son sein et baise si affectueusement, que deux ruisseaux de larmes luy sont tout à un coup sortis des yeux en grande abondance. Quoy voyant chascune de nous est aussy incontinent fondue en pleurs, si chauldement que nous ne pouvions former une seule parolle, jusques à ce qu'elle mesme s'est tournée par devers nous, et nous a toutes baisées, l'une après l'aultre en nous disant : Mes bonnes amies, voicy le dernier jour que vous me vercez jamais. Adieu vous dis et vous demande pardon, si ja mais j'ay offencé aucune de vous. ° Or, jugez maintenant si en telle amertume de douleur j'ny occasion suffisante de plorer, plaindre, gemir et lamenter.

O tromperesse esperance! o pauvres humains aveuglez! Helas, comme toutes choses ressortissent au rebours de vostre pensée!

(Œuvres, t. III, p. 222.)

franchise. Poursuivi par la calomnie, il encourut la disgrâce du cardinal; il avait perdu ses protecteurs à la cour, la première Marguerite, sœur de François Ier, était morte en 1550 ; la seconde, sœur de Henri II, avait épousé Philibert de Savoie. Trop fier pour prendre le rôle de poète courtisan dont il a fait une si mordante peinture, en butte à milledifficultés, épuisé avant l'age, il mourut à trente-cinq ans (le 1er janvier 1560).

Ses œuvres complètes ont été publiées par M. Marty-Laveaux, dans la collection de la Pléiade, 2 vol. in-8, 1866, 1867. Voir notre Tableau de la littérature française au xviº siècle (sect. II, chap. II. pages 104 et suiv.)

#### 1. Le manifeste de la Pleiade.

LA DEFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE FRANÇOYSE.

Pourquoy la langue Françoyse n'est si riche que la Grecque ct Latine.

Si nostre langue n'est si copieuse 1 et riche que la Grecque ou Latine, cela ne doit estre imputé au desaut d'icelle, comme si d'elle mesme elle ne pouvoit jamais estre sinon 2 pauvre et sterile: mais bien on le doit attribuer à l'ignorance de nos majeurs qui ayans (comme dit quelqu'un, parlant des anciens Romains ) en plus grande recommendation le bien faire que le bien dire, et mieux aimans laisser à leur posterité les exemples de vertu, que les preceptes, se sont privez de la gloire de leurs biens-faitz, et nous du fruict de l'imitation d'iceux : et par mesme moyen nous ont laissé nostre langue si pauvre et nuë, qu'elle a besoing des ornements et (s'il fault ainsi parler) des plumes d'autruy. Mais qui voudroit dire que la Greque et Romaine eussent tousjours esté en l'excellence qu'on 7 les a veuës du temps d'Homere et de Demosthene, de Virgile et de Ciceron? Et si ces auteurs eussent jugé que jamais, pour quelque diligence et culture qu'on y eust peu faire, elles n'eussent sceu 9 produire plus grand fruict, se fussent ilz tant efforcez de les mettre au poinct ou nous les voyons maintenant? Ainsi puis-je dire de nostre langue qui commence encores à fleurir sans fructifier, ou plus tost, comme une plante et ver-

<sup>1.</sup> Abondante.

Autre chose que.
 De nos ancètres (majorer).
 Salluste, Catilina, VIII.

<sup>5.</sup> Belles actions.

<sup>6.</sup> Sous-entendu : ont privés.

<sup>7.</sup> Où on les a vues.

<sup>8.</sup> Soin.

<sup>9.</sup> Plus-que-parfait du subjonctif, au sens du conditionnel.

d'artifice. Qu'on ne m'allegue point aussi que les Poëtes naissent 1: car cela s'entend de ceste ardeur et allegresse d'esprit, qui naturellement excite les Poëtes, et sans laquelle toute doctrine leur seroit manque 2 et inutile. Certainement ce seroit chose trop facile, et pourtant contemptible 3, se faire eternel par renommee, si la felicité de nature 4 donnee mesmes aux plus indoctes etoit suffisante pour faire chose digne de l'immortalité. Qui veult voler par les mains et bouches des hommes doit longuement demourer en sa chambre: et qui desire vivre en la memoire de la posterité, doit, comme mort en soy-mesme, suer et trembler maintefois : et autant que noz poètes courtizans boivent, mangent, et dorment à leur aise, endurer de faim, de soif et de longues vigiles 3. Ce sont les ailes dont les escripts des hommes volent au ciel.

(Ibid., livre II, ch. III; éd. de 1568, feuillet 23; éd. M.-Laveaux, tome I, p. 37.)

ा । १९ ५ व सम्बद्धाः नवसूत्रकार**्यन्**यः

# Quelz genres de poémes doit elire le poète François.

Ly donques, et rely premierement (ô Poëte futur), fueillete de main nocturne et journelle 6, les exemplaires Grecz et Latins, puis me laisse toutes ces vieilles poësics françoises aux Jeux Floraux de Toulouze, et au Puy 7 de Rouan 8: comme Rondeaux, Ballades, Virelaiz, Chantz Royaulx, Chansons et autres telles epiceries 9, qui corrompent le goust de nostre Langue et ne servent sinon à porter tesmoignage de nostre ignorance. Jette toy à ces plaisans Epigrammes, non point comme font aujourd'huy un tas de faiseurs de comptes 10 nouveaux qui en un dixain sont contens n'avoir rien dict qui vaille aux neuf premiers vers pourveu qu'au dixiesme il y ait le petit mot pour rire : mais à l'imitation d'un Martial, ou de quelque autre bien approuvé, si

2. Manque est ici adjectif (lat. mancus).

<sup>1.</sup> Allusion au proverbe: Funt oratores, nascuntur poetæ. « Le poète naist, l'orateur se faict » (Adages françois de Jean le Bon, 1570).

Et par suite méprisable.
 Les heureux dons naturels.

<sup>5.</sup> Endurer autant de faim, de soif, de longues veilles que nos poëtes courtisans, boivent, mangent, et dorment à leur aise.

<sup>6.</sup> Vos exemplaria græca Nocturna versate manu, versate diurns. (Horace, Art poétique, 38.)

<sup>7.</sup> Les jeux seraux de Toulouse sont bien connus; quant aux puys, c'étaient des académies de poésie et de musique établies en Normandie et en Picardie, des le douzième siècle. Puy, qui signifie proprement hauteur, désignait l'estrade ou siégeait le bureau de l'académie, et par suite cette académie elle-même.

<sup>8.</sup> Rouen.

Menues choses piquantes, agréables au goût (par opposition aux choses solides).

<sup>10.</sup> Contes.

la lasciveté de te plaist, mesle le proufitable avec le doux. Distile avecques un stile coulant et non scabreux 1, ces pitoyables 2 elegies, à l'exemple d'un Ovide, d'un Tibule, et d'un Properce, y entremeslant quelquefois de ces fables anciennes, non petit ornement de poësie. Chante moy ces Odes, incogneuë, ancor' de la Muse Fançoise 3 d'un Luc 5 bien accordé au son de la Lyre Greeque et Romaine, et qu'il n'y ait vers où n'aparoisse quelque vestige de rare et antique erudition. Et, quant à ce, te fourniront de matiere les louanges des Dieux et des hommes vertueux, le discours fatal des choses mondaines . la solicitude 6 des jeunes hommes, comme l'amour, les vins libres et toute bonne chere. Sur toutes choses, prens garde que ce genre de poeme soit eloingné du vulgaire, enrichy et illustré de mots propres et epithetes non oysifs 8, orné de graves sentences et varié de toutes manieres de couleurs et ornementz poëtiques; non comme un, Laissez la verde couleur. Amour aveca' Psyches. O combien est heureuse 9; et autres telz ouvrages, mieux dignes d'estres nommez Chansons vulgaires qu'Odes, ou vers lyriques. Quant aux Epistres, ce n'est un poëme qui puisse grandement enrichir nostre vulgaire 10, pource qu'elles sont volontiers de choses familieres et domestiques, si tu ne les voulois faire à l'imitation d'Elegies, comme Ovide : ou sententieuses et graves comme Horace. Autant te dy-je des Satyres, que les Francois, je ne scay comment, ont appelées Cocs à l'Asne 11, es quelz 12 je te conseille aussi peu t'exercer comme je te veux estre aliéné de 18 mal dire : si tu ne voulois, à l'exemple des anciens, en vers Heroiques (c'est à dire de x à xi et non seulement de vin à ix 14) soubs le nom de Satyre, et non de ceste inepte appellation

1. Raboteux, hérissé.

2. Touchantes.

- 3. Fontaine, dans son Quintil Horatien, se moque de du Bellay qui emploie ce terme d'Ode, mot peregrin et grec escorché et nouvellement inventé entre ceux qui en changeant les noms cuident déguyser les choses, » et il lui reproche de ne pas employer le mot chant ou chanson, qui est bien e cogneu et reçu comme françoys.
  - 4. Luth.
- 5. Les réflexions sur la destinée des cheses de ce monde.
- 6. Soin, souci. Ce passage est imité d'Horace :

Musa deuit fidibus Divos puerosque Deorum ... Et juvenun curas et libera vina referre. (Art poétique, 83, 85.)

7. Veille à ce que. 8. Oiseux, inutiles. Épith'te était alors masculin.

9. Premiers vers de pièces ou chansons du temps. Laisses la verde couleur se trouve dans la déploration du bel Adonis de M. de Saint-Gelais : voyez la note de M. Marty-Laveaux sur ce passage dans son édition de du Bellay.

- Langue vulgaire, le français.
   Les coq-à-l'ane, sortes d'énigmes satiriques où les traits piquants se déguisaient sous l'amphigouri de la phrase. Cl. Marot, a donné le modèle du genre dans ses Épitres où il va, dit-il « saultant du coq-à-l'âne. »
  - 12. Dans lesquels.

  - 13. Que je veux te voir éloigné de. 14. Vers de dix syllabes (vers maseu-

#### 206 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

de Coc à l'asne, taxer modestement les vices de ton temps et pardonner aux noms des personnes vicieuses. Tu as pour cecu Horace, qui selon Quintilian 1, tient le premier lieu entre les Satyriques. Sonne moy ces beaux Sonnetz, non moins docte que plaisante invention Italienne, conforme de nom à l'Ode, et differente d'elle seulement, pource que le Sonnet a certains vers reiglez et limitez : et l'Ode peut courir par toutes manieres de vers librement, voire en inventer à plaisir, à l'exemple d'Horacc. qui a chanté en dix-neuf sortes de vers, comme disent les Grammairiens. Pour le Sonnet donc tu as Petrarque et quelques modernes Italiens. Chante moy d'une Musette bien resonnante et d'une fluste bien jointe 2 ces plaisantes Eclogues Rustiques à l'exemple de Theocrit et de Virgile; Marines, à l'exemple de Sennazar Gentilhomme Neapolitain 3.... Quant aux Comedies et Tragedies, si les Roys et les republiques les vouloient restituer en leur ancienne dignité, qu'ont usurpee les Farces et Moralitez. je seroy' bien d'opinion que tu t'y employasses, et si tu le veux faire pour l'ornement de ta langue, tu sçais ou tu en doibs trouver les Archetypes.

(lbid., livre II, ch. iv; édit. de 1568, feuillet 24; éd. M.-Laveaux, tome I, p. 38.)

### Conclusion de tout l'œuvre .

Or sommes nous, la grace à Dieu , par beaucoup de perils et de flots estrangers, rendus au port, à seureté. Nous avons echappé du milieu des Grecs et par les scadrons 7 Romains penetré jusques au sein de la tant désirée France. Là donques François, marchez couraigeusement vers ceste superbe cité linmaine : et des serves depouilles d'elle (comme vous avez fair plus d'une fois) ornez vos temples et autelz. Ne craignez plus ces oyes criardes, ce sier Manlie, et ce traitre Camille, qui soubs

tins) ou de onze (vers féminins' et non vers de huit syllabes (masculins) ou de neuf (fóminins).

- 1. Instit. orat., X, 2.
  2. Dont les parties sont bien ajustécs.
  Cf. Virgile (Églogues, III, 25):
  - . Tibi fistula cera Junc'a fuit.
- 3. Jacques Sennazar, né à Naples en 1458, mort en 1530, auteur de poésics latines (De partu Virginis, Lamentatio de morte Christi, etc.) et d'œuvres italiennes, parmi lesquelles on remarque l'Arcadia, roman pastoral mêle de prose

ct de vers.

- 4. Farces et moralités. Sur ce genre de pieces, voir notre Tableau de la litte rature au xvie siècle (Poésie dramatique).
  - 5. Œuvre était masculin.
- 6. Aujourd'hui, grâce à Dieu; on di sait de même alors la Dieu merci, c'està-dire par la merci de Dicu, aujouru'hu Dieu merci.
- 7. Le mot, nouvellement pris à l'italien squadrone, n'avait pas encore reçu dell nitivement la forme française escadron.
  - 8. Conquises, devenues esclaves.

ombre de bonne foy, vous surprenne tous nuds, contans 1 la rencon du Capitole. Donnez en 2 ceste Grece menteresse 3 et y semez encor' un coup \* la fameuse nation des Gallogrecs \*. Pillez moy sans conscience, les sacrez thresors de ce temple Delphique, ainsi que vous avez fait autrefois : et ne craignez plus ce muet Apollon, ses faulx oracles, ny ses flesches rebouchees. Vous souvienne de vostre ancienne Marseille, secondes Athenes et de vostre Hercule Gallique, tirant les peuples apres luy par leurs oreilles, avecques une chaine attachee à sa langue.

> (Ibid., livre II, fin; éd. de 1568, feuillet 40; éd. M.-Laveaux, tome I, p. 62.)

# D'escrire en sa langue <sup>8</sup>.

Quiconque soit qui s'estudie En leur langue imiter les vieux . D'une entreprise trop hardie Il tente la voye des cieux; Croyant en 10 des ailes de cire 11 Dont Phœbus le peult deplumer 12; Et semble, à le voir, qu'il desire Nouveaux noms donner à la mer. Il y met de l'eau 18, ce me semble, Et pareil (peult estre) encor est A celuy qui du bois assemble, Pour le porter en la forest 4. Qui suyvra la divine Muse 18 Oui tant sceut Achille extoller 16? Où est celuy qui tant s'abuse De cuider 17 encores voler Ou 18 par regions incognues

- 1. Comptant.
- 2. Attaquez. 3. Menteuse.
- 4. Encore une fois.
- 5. Allusion à l'invasion de la Grèce par les Gaulois (278 avant J.-C.).
  - 6. Forme latinisée de trésors (thesauros).
  - Émoussées.
- 8. Cette pièce est dirigée contre ceux qui, imitant les anciens, écrivent en grec ou en latin. Du Bellay a donné un com-mentaire à cette ode dans le chap. XII du livre II de sa Défense de la langue française.
  - 9. Les Anciens, les Grecs, les Romains.

- 10. Se confiant à.
- 11. Comme leare.
- 12. Les rayons du soleil avaient rammolli et fait fondre la cire qui attachait les ailes aux épaules d'icare. 13. Il apporte de l'eau à la mer.
- 14. Ajouter ses poésies latines ou grecques à celles des ancieus, c'est apporter de l'eau à la rivière, du bois dans la
  - 15. Qui osera suivre Homère.
  - 16. Célébrer; latinisme (extollere).
  - 17. Penser.
  - is. Là où.

Le cygne Thebain <sup>1</sup> si souvent Dessous luy regarde les nucs Porté sur les ailes du vent ?

Qui aura l'haleine assez forte
Et l'estommac pour entonner
Jusqu'au bout la buccine torte

Que le Mantuan <sup>8</sup> fist sonner?

Mais ou est celuy qui se vante

De ce Calabrois <sup>8</sup> approcher

Duquel jadis la main sçavante

Scent la lyre tant bien toucher?

Princesse <sup>8</sup>, je ne veux point suyvre
D'une belle mer les dangers,
Aimant mieux entre les miens vivre <sup>6</sup>
Oue mourir <sup>7</sup> chez les estrangers.

Mieux vault que les siens on precede, Le nom d'Achille poursuyvant, Que d'estre ailleurs un Diomede, Voire un Thersite bien souvent.

Quel siecle esteindra ta memoire O Boccace? Et quels durs hivers Pourront jamais seicher la gloire, Petrarque, de tes lauriers verds?

Qui verra la vostre muette

Dante, et Bembe \* à l'esprit hault ain \*?

Qui fera taire la musette

Du pasteur Neapolitain 10?

Le Lot, le Loyr, Touvre et Garonne <sup>11</sup>
A voz bords vous direz le nom
De ceux que la docte couronne
Eternize de hault renom.

Et moy (si la douce folie Ne me deçoit) je te promets

1. Pindare.

2. La trompette recourbée.

3. Virgile.

4. Horace.

5. Le poëte s'adresse à majame Marquerite, la sœur de Henri II. Voir plus haut, page 116, n. 3.

6. Rester célèbre parmi les écrivains de mon pays.

7. Étre condamné à l'oubli.

8. Le cardinal Bembo, célèbre prosateur italien ; toutefois, Bembo fut aussi celui de Lancelot de Carle, né à Bordeaux.

un cicéronien.

9. Ficr.

10. Voir p. 206, n. 3. Aujourd'aui Semnazar est plus connu pour ses poésicalatines que pour ses poésicalatines que pour ses poésicalatines estationes.

11. Rivières qui arrosent les contrér-

11. Rivières qui arrosent les contréeoù sont nés d'illustres poëtes du temps. 1 « Lot rappelle le nom de Marot, né u Cahors; le Loyr, celui de Ronsard, né s Vendôme; la Touvre, celui de Saint Gelais, né à Angoulème; la Garonne, celui de Lancelot de Carle, néà Bordeau.

209

Loyre, que ta lyre abolie, Si je vy, ne sera jamais 1. Marguerite peut donner celle Qui rondoit les enfers contens, Et qui bien souvent apres elle Tiroit les chesnes escoutans 2.

> (Recueil de poésie presenté à madame Marguerite, Ode IV; éd. Morel, Paris, 1568, feuillet 14; cf. l'éd. Marty-Laveaux, tom. I, p. 242.)

### 3. L'Idée.

Si nostre vie est moins qu'une journee En l'eternel , si l'an qui faict le tour Chasse noz jours sans espoir de retour, Si perissable est toute chose nee, Que songua-tu, mon ame emprisonnee? Pourquoy te plaist l'obscur de nostre jour, Si pour voler en un plus cler sejour, Tu as au dos l'aile bien empennee? Là est le bien que tout esprit desire, Li, le repos ou tout le monde aspire, Là est l'amour; là, le plaisir encore : Là, ô mon ame, au plus hault ciel guidec, Tu y pourras recognoistre l'Idee 5 De la beauté qu'en ce monde j'adore. (L'Olive et autres œuvres poétiques, sonnet cxm; éd. Morel, feuillet 14, Paris, 1568; cf. l'éd. Marty-Laveaux, tome I.

### 4. Le Poete courtisan.

Je ne veux point icy du maistre d'Alexandre <sup>6</sup>, Touchant l'art poëtic, les preceptes t'apprendre Tu n'aprendras de moy comment jouer il fault Les miseres des Roys dessus un eschafault <sup>7</sup>: Je ne t'enseigne l'art de l'humble comædie, Ny du Mëonien <sup>8</sup> la Muse plus hardie:

p. 437.)

J.ydie.

Ta lyre ne sera jamais abolie.
 Cette strophe veut dire que Marguerite peut si bien inspirer un poëte qu'elle est capable d'en faire un Orphée.

<sup>3.</sup> Dans l'éternité.

<sup>4.</sup> L'obscurité.

<sup>5.</sup> Le type, l'idéal.

Aristote, auteur d'une poétique.
 Sur la scène (dans les tragédies).
 Homère, le chantre de Méonie, et

Bref je ne monstre icy d'un vers Horatien 1 Les vices et vertuz du poëme ancien : Je ne depeins aussi le Poëte du Vide 2 La court est mon autheur, mon exemple et ma guide 3. Je te veux peindre icy, comme un bon artisan. De toutes ses couleurs l'Apollon & Courtisan: Où la longueur sur tout il convient que je fuye, Car de tout long cuvrage à la Court on s'ennuye.

Celuy donc qui est né (car il se fault tenter Premier que 6 lon se vienne à la court presenter) A ce gentil mestier, il fault que de jeunesse Aux ruses et façons de la court il se dresse. Ce precepte est commun : car qui veult s'avancer A la court, de bonne heure il convient 7 commencer.

Je ne veulx que long temps à l'estude il pallisse, Je ne veulx que resveur sur le livre il vieillisse, Fueilletant studieux tous les soirs et matins Les exemplaires Grecs, et les autheurs Latins 8. Ces exercices-la font l'homme peu habile, Le rendant catarreux, maladif et debile, Solitaire, facheux, taciturne et songeard; Mais nostre courtisan est beaucoup plus gaillard, Pour un vers allonger, ses ongles il ne ronge; Il ne frappe sa table 9; il ne réve, il ne songe, Se brouillant le cerveau de pensemens divers, Pour tirer de sa teste un miserable vers, Qui ne rapporte, ingrat, qu'une longue risee Par tout ou l'ignorance est plus 10 authorisee.

Toy donc qui as choisy le chemin le plus court, Pour estre mis au ranc des scavans de la court, Sans mascher le laurier, ny sans prendre la peine De songer en 11 Parnasse et boire à la fontaine 12 Que le cheval volant 18 de son pied fit saillir, Faisant ce que je dy, tu ne pourras faillir.

A la manière d'Horace, dans son ; Pritre aux Pisons.

<sup>2.</sup> Le poëte dont le Vide (Marc-Jérôme Vida) donne le portrait idéal dans son Art poétique.

<sup>3.</sup> Sur le genre de ce mot, voir plus haut, p. 174, n. 10. 4. Le poëte. 5. Essayer ses forces.

Avant que.

<sup>7.</sup> Il lui convient.

<sup>8.</sup> Voir plus haut, p. 204, n. 6. 9. Comme le poéte dont parle Perse, Sat. I, 106:

Nec pluteum cadit, nec demorsos sapit ungata.

<sup>10.</sup> Le plus.

<sup>11.</sup> De rever sur le.

<sup>12.</sup> D'Hippocrenc.

<sup>13.</sup> Pégase.

le yeux en premier lieu que sans suivre la trace cionime font quelques uns) d'un Pindare et Horace, at sans vouloir, comme eux, voler si haultement, Ton simple naturel tu suives seulement. in proces tant mené 1, et qui encore dure 2, Lequel des deux vault mieulx, ou l'art, ou la nature. En matiere de vers, à la court est vuidé : Car il suffit icy que tu soyës guidé Par le seul naturel, sans art et sans doctrine, Fors cest art qui apprend à faire bonne mine. Car un pelit sonnet qui n'a rien que le son, Un dixain à propos, ou bien une chanson Un rondeau bien troussé, avec une ballade (Du temps qu'elle couroit) vault mieux qu'une Iliade. Laisse moy doncques là ces Latins et Gregeois, Qui ne servent de rien au poëte François, Et soit la seule court ton Virgile et Homere Puisqu'elle est (comme on dit) des bons esprits la mere 3. La court te fournira d'arguments suffisants, Et seras estimé entre les mieulx disans. Non comme ces réveurs, qui rougissent de honte Fors entre les sçavans, desquelz on ne fait compte.

Or si les grands seigneurs tu veux gratifier \*, Argumens à propos il te fault espier : Comme quelque victoire ou quelque ville prise, Quelque nopce, ou festin, ou bien quelque entreprise De masque \*, ou de tournoy : avoir force desseings \*, Desquelz à ceste fin tes costres \*, seront pleins.

Quelque nouveau poëte à la court se presente. Je veux qu'à l'aborder finement on le tente 10: Car s'il est ignorant, tu sçauras bien choisir Lieu et temps à propos, pour en donner plaisir: Tu produiras par tout ceste beste, et en somme, Aux despens d'un tel sot tu seras galland homme, S'il est homme sçavant, il te fault dextrement

- 1. Pour suivi.
  2. Kt adhuc sub judice lis est.
  (Horace, Art puétique, 73.)
  3. Comparez le discours de Clitandre sur la Cour:
  - ... I.'esprit du monde y vaut sans flatterie Tout le savoir obscur de la pédanterie. (Femmes savantes, 1V, 3.)
- 4. Être agréable à.
- 5. Mascarade.
- 6. Projets d'ouvrages.
  7. Cassettes où l'on serrait ses papiers.
  - 8. Se présente-t-il.
  - 9. Des qu'on l'aborde.
  - 10. On le mette à l'épreuve.

### 242 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

Le mener par le nez, le louër sobrement, Et d'un petit soub-ris ¹, et branslement de teste Devant les grands seigneurs luy faire quelque feste : Le presenter au Roy, et dire qu'il fait bien, Et qu'il a merité qu'on luy face du bien. Ainsi tenant tousjours ce povre homme soubs bride, Tu te feras valoir en luy servant de guide : Et combien que tu sois d'envie espoinçonné ², Tu ne seras pour tel toutefois soubsonné³.

Je te veux enseigner un autre poinct notable:
Pour ce que de la court l'eschole c'est la table,
Si tu veux promptement en honneur parvenir,
C'est ou plus sagement il te faut maintenir.
Il fault avoir tousjours le petit mot pour rire,
Il fault des lieux communs, qu'à tous propos on tire,
Passer ce qu'on ne sçait, et se montrer sçavant
En ce que lon a leu 6 deux ou trois soirs devant.

Mais qui des grands seigneurs veult acquerir la grace Il ne fault que les vers seulement il embrasse; Il fault d'autres propos son stile deguiser Et ne leur fault tousjours des lettres deviser. Bref, pour estre en ces art des premiers de ton aage Si tu veux finement jouër ton personnage, Entre les courtisans du sçavant tu feras, Et entre les sçavans courtisan tu seras.

Tel estoit de son temps le premier estimé,
Duquel si on eust leu quelque ouvrage imprimé
Il eust renouvelé (peut estre) la risee
De la montaigne enceinte é : et sa Muse prisee
Si hault auparavant, eust perdu (comme on dit)
La reputation qu'on luy donne à credit.
Retien donques ce poinct : et si tu m'en veux croire,
Au jugement commun ne hasarde ta gloire,
Mais sage sois content du jugement de ceux
Lesquelz trouvent teut bon 7, ausquelz plaire tu veux,
Qui peuvent t'avancer en estats et offices,
Qui te peuvent donner les riches benefices,

<sup>1.</sup> Sourire.

<sup>2.</sup> Aiguillonné.

<sup>3.</sup> Soupconné.

<sup>4.</sup> Lu.

<sup>5.</sup> Parler des belles circs.

<sup>6.</sup> Parturiunt montes, nesceter ridicalus mu (Horace, Art poéteue, vers 139).

<sup>7.</sup> De toi.

Non ce vent populaire <sup>1</sup>, et ce frivole bruit <sup>2</sup>
Oui de beaucoup de peine apporte peu de fruict.
Ce faisant, tu tiendras le lieu d'un Aristarque <sup>3</sup>
Et entre les sçavaus seras comme un Monarque :
Tu seras bien venu entre les grands seigneurs,
Desquelz tu recevras les biens et les honneurs,
Et non la pauvreté, des Muses l'heritage,
Laquelle est à ceux-là reservee en partage,
Qui, dedaignant la court, fascheux et malplaisans,
Pour allonger leur gloire, accourcissent leurs ans.
(Ibid., éd. de 4568, feuillet 78, verso; éd. M.-I.av

(Ibid., éd. de 1568, feuillet 78, verso; éd. M.-Laveaux, tome II, p. 67.)

### 5. Les Ruines de Rome.

Telz que lon vid jadis les enfans de la Terre,
Plantez dessus les monts pour escheller \* les cieux,
Combatre main à main la puissance des Dieux
Et Juppiter contre eux qui ses foudres desserre :
Puis, tout soudainement renversez du tonnerre,
Tumber deça dela ces squadrons furieux,
La terre gemissante et le Ciel glorieux
D'avoir à son honneur achevé ceste guerre;
Tel encor' on a veu par dessus les humains
Le front audacieux des sept costaux \* Romains
Lever contre le ciel son orgueilleuse face :
Et telz ores 7 on voit ces champs deshonnorez
Regretter leur ruine, et les Dieux asseurez
Ne craindre plus là hault si effroyable audace.

Ny la fureur de la flamme enragee,
Ny le tranchant du fer victorieux,
Ny le degast du soldat furieux,
Qui tant de fois (Rome) t'a saccagee;
Ny coup sur coup ta fortune changee,
Ny le ronger 3 des siecles envieux 3.

- Le soufile de la faveur populaire :
   '.mium gaudens popularibus auris.
   (Virgile, Enéide, VI, 816.)
   Réputation.
- 3. Célèbre critique d'Alexandrie qui

Fiet Aristarchus. (Horace, Art poét., vers 450.)

- Escalader.
   Escadrons.
- 6. Collines.
- 7. Maintenant. 8. Infinitif pris substantivement.
- 9. C'est le tempus edax d'Horacc.

#### 214 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

Ny le despit des hommes et des Dieux, Ny contre toy ta puissance rangee 1, Ny l'esbranler des vents impetueux. Ny le débord de ce Dieu tortueux 2 Qui tant de fois t'a couvert de son onde, Ont tellement ton orgueil abbaissé Que la grandeur du rien qu'ilz t'ont laissé Ne face encor' emerveiller le monde.

(Antiquitez de Rome, sonnets xii et xiii, dans les Regrets et autres œuvres poétiques : éd. de 1569, feuillet 55, recto et verso; éd. M.-Laveaux, tome II, p. 269, 270.)

## Regrets.

France, mere des arts, des armes et des loix, Tu m'as nourry long temps du laict de ta mamelle : Ores 3, comme un aigneau qui sa nourrisse appelle Je remplis de ton nom les antres et les bois. Si tu m'as pour enfant advoué quelquesois Que ne me respons-tu maintenant, o cruelle? France, France, respons à ma triste querelle : Mais nul, sinon Echo, ne respond à ma voix. Entre les loups cruels j'erre parmy la plaine, Je sens venir l'hyver, de qui la froide haleine D'une tremblante horreur fait herisser ma peau. Las! tes autres aigneaux n'ont faute de pasture Ils ne craignent le loup, le vent, ny la froidure; Si ne suis-je pourtant ble pire du troppeau.

Co pendant que Magny suit son grand Avanson, Panjas son Cardinal et moy le mien encore 6, Et que l'espoir flateur, qui noz beaux ans devore Appuste noz desirs d'un friand hameçon, Tu 7 courtises les Roys, et d'un plus heureux son Chantant l'heur 8 de Henry 9, qui son siecle decore, Tu t'honores toy mesme, et celuy qui honore

1. Ni les guerres civiles.

<sup>2.</sup> les inondations du Tibre.

<sup>3.</sup> Maintenant.

<sup>4.</sup> Plaintc.

<sup>5.</sup> Et pourtant je ne suis pas.

<sup>6.</sup> Olivier de Maguy accompagnait en Italie M. d'Avanson; Panjas, autre ami de J. du Bellay, suivait un cardinal fran-

çais (le cardinal de Châtillon ou de Io. raine), et du Hellay était attaché en que lité de secrétaire à la maison de sor cousin le cardinal.

<sup>7.</sup> Le sonnet est adressé à Ron-a d

<sup>8.</sup> Le bonheur.

<sup>9.</sup> Henri II.

L'honneur que tu luy fais par ta docte chanson. Las! et nous cependant nous consumons nostre âge Sur le bord incogneu d'un estrange 1 rivage Ou le malheur nous fait ces tristes vers chanter : Comme on voit quelquesois, quand la mort les appelle, Arrangez flanc à flanc parmy l'herbe nouvelle, Bien loing sur un estang trois cygnes lamenter.

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, Ou comme cestuy là qui conquit la toison<sup>2</sup> Et puis est retourné, plein d'usage 8 et raison Vivre entre ses parents le reste de son âge! Quand revoirai-je, helas! de mon pauvre village Fumer la cheminee ; et en quelle saison Revoirai-je le clos de ma pauvre maison Qui m'est une province • et beaucoup d'avantage! Plus me plaist le sejour qu'ont basty mes ayeulx Que des palais Romains le front audacieux : Plus que le marbre dur • me plaist l'ardoise fine 6 : Plus mon Loyre 7 gaulois que le Tybre latin Plus mon petit Lyré 8 que le mont Palatin, Et, plus que l'air marin, la doulceur Angevine 9. (Regrets; sonnets ix, xvi, xxxi; éd. de 1569, feuillets 6, 8, 11; éd. de M.-Laveaux, tome II, p. 171, 175, 182.)

#### 7. Contre Rome.

Flatter un crediteur 10, pour son terme allonger, Courtiser un banquier, donner bonne esperance Ne suivre en son parler la liberté 11 de France, Et pour respondre un mot, un quart d'heure y songer : Ne gaster sa santé par trop boire et manger, Ne faire sans propos une folle despense, Ne dire à tous venans tout cela que lon pense, Et d'un maigre discours gouverner 12 l'estranger: Cognoistre les humeurs, cognoistre qui demande, Et d'autant que lon a la liberté plus grande

```
i. Étranger.
1. Toison d'or.
```

<sup>3.</sup> Expérience. 4. Qui vaut pour moi une province, et bien plus.

t. Des palais italiens.

<sup>6.</sup> Des maisons de l'Anjou.

<sup>7.</sup> La rivière du Loir.

<sup>8.</sup> Village d'Anjou où est né du Bellay. 9. Du climat de l'Anjou.

<sup>10.</sup> Créancier.

<sup>11.</sup> Franchise.

<sup>12.</sup> Entretenir; cf. plus haut, p. 145,

# 216 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

D'autant plus se garder que lon ne soit repris : Vivre avecques chascun, de chascun faire compte 1 : Voilà, mon cher Morel (dont je rougis de honte), Fout le bien qu'en trois ans à Rome j'ay appris.

\*\*

Marcher d'un grave pas et d'un grave sourci? Et d'un grave soubris à chascun faire feste, Balancer tous ses mots, respondre de la teste Avec un Messer non ou bien un Messer si Entremesler souvent un petit Et cosi7 Et d'un son Servitor' contresaire l'honneste; Et. comme si l'on eust sa part en la conqueste<sup>s</sup> Discourir sur Florence et sur Naples aussi : Seigneuriser chascun d'un baisement de main Et suivant la façon du courtisan Romain Cacher sa pauvreté d'une brave apparence 10; Voilà de ceste Court 11 la plus grande vertu Dont souvent mal monté, mal sain et mal vestu, Sans barbe et sans argent on s'en retourne en France. (Regrets; sonnets LXXXV et LXXXVI; éd. de 1569, feuillet 25; éd. M.-Laveaux, tome II, p. 209 et 210.)

### 8. D'un vanneur de blé aux vents.

A vous, troppe 12 legere,
Qui d'aile passagere
Par le monde volez,
Et d'un siffant murmure
L'ombrageuse verdure
Doulcement esbranlez,
J'offre ces violettes,
Ces lis et ces fleurettes
Et ces roses icy,
Ces merveillettes roses
Tout freschement écloses
Et ces œilletz aussi.

i. Être obligé de tenir compte de tout le monde.

<sup>2.</sup> D'un grave sourcil, avec un air grave, latinisme.

<sup>3.</sup> Sourire.

<sup>4.</sup> Peser.

<sup>5.</sup> Non monsieur.

<sup>6.</sup> Si monsieur.

Lire E cosi, c'est ainsi.
 A la conquête de l'Italie.

<sup>9.</sup> Traiter en seigueur.

<sup>10.</sup> Sous de riches dehors.

<sup>11.</sup> La cour pontificale.

<sup>12.</sup> Troupe.

De vostre doulce halaine
Eventez ceste plaine,
Eventez ce sejour;
Ce pendant que j'ahanne ¹
A mon blé, que je vanne
A la chaleur du jour ².
(Divers jeux rustiques : Vœux rustiques; édit. de 1569;
fol. 6, verso; éd. M.-Laveaux, t. II, p. 299).

## 9. Charles-Quint et Paul IV 3.

Je n'ay jamais pensé que ceste voulte ronde Couvrit rien de constant; mais je veux desormais. Je veux, mon cher Morel, croire plus que jamais Que dessoubz ce grand tout rien ferme ne se fonde; Puisque celluy qui fut de la terre et de l'onde Le tonnerre et l'effroy, las de porter le faix, Veult d'un cloistre borner la grandeur de ses faitz, Et, pour servir à Dieu, abandonner le monde. Mais quoy? Que dirons-nous de cest autre vieillard, Lequel, ayant passé son aage plus gaillard Au service de Dieu, ores \* Cesar imite? Je ne scai qui des deux est le moins abusé; Mais je pense, Morel, qu'il est fort malaisé Que l'un soit bon guerrier ny l'autre bon hermite. (Sonnets inédits de J. du Bellay, publiés par A. de Montaiglon, 1849, p. 5. — Cf. l'éd. de M. M.-Laveaux, II, p. 529.)

1. Je me faligue, je travaille.
2. Cette pièce est la seconde de treize pièces réunies sous le titre de Vœux rustiques; elles sont imitées de treize pièces latines composées par le poète André Navagero, noble Vénitien qui vivait au commencement du seizième siècle. Voici la pièce de Navagero dont du Bellay a transformé les distiques monotones en un rhythme gracieux et léger:

Vota ad auras Aura qua levibus percurritis aera pennis Et strepitis blando per nemora alta sono, Serta dat hæc vobis, vobis hæc rustica Simon Spargit odorato plena canistra croco. Vos lenite astum et paleas sejungite inanes, Dum medio fruges ventilat ille die.

3. Ce sonnet a été écrit en 1556, au moment de l'abdication de Charles-Quint. Le pape Paul IV entreprenait alors une expédition malheureuse contre le royaume de Naples qui appartenait à l'Espagne. 4. Maintenant.

# RONSARD

1524-1585.

PIERRE DE RONSARD naquit le 11 septembre 1524 à Vendôme d'une vieille famille originaire des bords du Danube et établie en France depui. Philippe de Valois. Son père avait suivi François Ier dans sa captivité à Madrid. Après un court séjour au collége de Navarre, à peine âgéde dix ans, il entra dans la maison du duc d'Orléans, fils du roi, qui l'accueillit en faveur des services de son père. Il s'attacha ensuite à Jacques Stuartqu'il accompagna en Ecosse, et resta trois ans en Angleterre. Puis il rentra en France, chez le duc d'Orléans qui, appréciant ses talents, 'envoya dans diverses ambassades en Flandre, en Hollande, en Grande-Bretagne où il pensa périr au milieu d'une tempête, en Allemagne où il accompagna Lazare de Baif. Mais ces voyages et les fatigues de la vie de cour épuisaient sa santé. Il tomba malade, et fut atteint de surdité.

Forcé d'abandonner le service des princes, il s'enferma au collége Coqueret où il retrouva le fils de Lazare de Baif, Jean, avec qui il étudia passionnément les littératures anciennes. C'est là encore qu'il connut Jodelle, Belleau, Du Bellay étudiant sous Jean Daurat. Le vieil humaniste communiqua à ses jeunes auditeurs son admiration enthousiaste pour la poésie des Grecs et des Latins, et Ronsard concut l'ambition de doter à son tour son pays de semblables chefs-d'œuyre. La tentative de Ronsard fut une véritable révolution dans la poésie. Ses amis l'acclamèrent comme le chef d'une nouvelle école et devinrent ses disciples. Sous le titre de Désense et Illustration de la langue françoise. Du Bellay lança en 1550 un manifeste qui déclarait la guerre à l'école de Marot, et l'année suivante Ronsard publia le premier volume de ses odes. Le triomphe fut complet, et dès lors commença ce règne de quarante années pendant lesquelles Ronsard demeura le souverain incontesté de la poésie française. Sa mort (27 décembre 1585) fut un deuil public. Mais l'admiration qui l'avait porté si haut ne devait pas lui survivre. « Du jour où Malherbe biffa un exemplaire de ses œuvres, Ronsard fut condamné à l'oubli, et il s'attacha à son nom le souvenir grande entreprise misérablement avortée. Quelques vers injustes de Boileau, voilà tout ce que la postérité, jusqu'à nos jours. garda de la mémoire de cet homme qui, au xviº siècle, avait été notre plus grande gloire littéraire. La critique, aujourd'hui plus impartiale, sans rendre à Ronsard le rang suprême que lui donnaient ses contemporains, l'a placé du moins à un rang qui n'est pas méprisable. »

Voir sur Ronsard et le caractère de sa révolution littéraire, notre Tableau de la littérature au xvi° siècle (section II, pages 96-104 et 118-125).

Les œuvres complètes de Ronsard ont été publiées de nos jours par M. Prosper Blanchemain dans la Bibliothèque elzévirienne (7 vol. in-18).

# 1. Adjuration.

Ciel, air et vents, plaine et monts descouvers, Tertres fourchus i et forests verdoyantes, Rivages tors 2 et sources ondoyantes, Taillis rasez, et vous, bocages vers; Antres moussus à demy-front ouvers, Prez, boutons, fleurs et herbes rousoyantes , Coteaux vineux et plages blondoyantes, Gastine 5, Loir 6, et vous mes tristes vers, Puis qu'au partir, rongé de soin et d'ire. A ce bel œil l'adieu je n'ay sceu dire, Qui prés et loin 7 me detient en esmoy, Je vous supply, ciel, air, vents, monts et plaines, Taillis, forests, rivages et fontaines Antres, prez, fleurs, dites-le-luy pour moy; (Les Amours de Cassandre, Sonnet LXVI; tome I, p. 39, des Œuvres complètes de Ronsard, édit. Blanchemain.)

### 2. A Hélène.

Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,
Assise aupres du feu, devidant et filant,
Direz, chantant mes vers et vous esmerveillant:
« Ronsard me celebroit du temps que j'estois belle. »
Lors vous n'aurez servante oyant s telle nouvelle
Desja sous le labeur à demy sommeillant
Qui, au bruit de Ronsard, ne s'aille réveillant,
Benissant vostre nom de lo louange immortelle.
Je seray sous la terre et, fantosme sans os,
Par les ombres myrteux " je prendrai mon repos;
Vous serez au fouyer " une vieille accroupie,

- 1. Collines à double sommet. On disait dans le même sens « le mont fourchu » pour désigner le Parnasse à la doublecime.
- 2. Tortueux, aux contours variés.
  3. Dont la façade est à demi ouverte.
  - 4. Humides de rosée.
  - 5. Forêt de Gastine.
  - 6. Rivière du Loir.

- 7. De près comme de loin.
- 8. Entendant.
- 9. En entendant le nom de Ronsard. 10. Par une.
- 11. Sous l'ombrage des myrtes. Ombre était des deux genres au seizième siècle, généralement masc. au sens propre et fém. au sens fig. de fantôme.
  - 12. Foyer.

#### MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE. **22**0

Regrettant mon amour et vostre fier desdain. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain : Cueillez dés aujourd'hui les roses de la vie1. (Sonnets pour Hélène, livre II, Sonnet XLII; — tome I, p. 340.)

#### S. A. Cassandre.

Mignonne, allons voir si la rose Oui ce matin avoit desclose Sa robe de pourpre au soleil, A point perdu, ceste vesprée 3, Les plis de sa robe pourprée, Et son teint au vostre pareil.

Las! voyez comme en peu d'espace, Mignonne, elle a dessus la place. Las! las! ses beautez laissé cheoir! O vrayment marastre Nature. Puis qu'une telle fleur ne dure Que du matin jusques au soir!

Donc, si vous me croyez, Mignonne, Tandis que vostre âge fleuronne En sa plus verte nouveauté 3, Cueillez, cueillez vostre jeunesse: Comme à cette fleur, la vieillesse Fera ternir vostre beauté.

(Odes, livre I, ode xvii; — tome II, p. 117.)

# 4. A Anthoine Chasteigner.

ABBÉ DE NANTUEIL.

Ne s'effroyer b de chose qui arrive, Ne s'en fascher aussi, Rend l'homme heureux et fait encor qu'il vive Sans peur ne sans souci . Comme le temps, vont les choses mondaines, Suivans son mouvement:

<sup>1.</sup> Comparez la bonne Vieille de Bé-1 ranger :

Vous vieillires, ô ma belle maitresse, Vous vieillires, et je ne serai plus.

<sup>2.</sup> N'a point perdu ce soir,

<sup>3.</sup> Fleuronne, fleurit. Cf. Luerèce : Novitas tum florida mundi (V, 944).

<sup>4.</sup> Ne s'effrayer.

<sup>5.</sup> Comparez Horace, Epttres, I, 6: Nil admirari prope res est una, Numici, etc.

Il est soudain, et les saisons soudaines Font leur cours brèvement.

Dessus le Nil jadis fut la science, Puis en Grece elle alla;

Rome depuis en eut l'experience, Paris maintenant l'a.

Villes et forts et royaumes perissent Par le temps tout exprès,

Et donnent lieu 1 aux nouveaux qui fleurissent Pour remourir après.....

La mer n'est plus où elle souloit a estre; Et aux lieux vuides d'eaux

(Miracle estrange!) on la void soudain naistro Hospital 8 de bateaux.

Telles loix fit dame Nature guide, Lors que par sur le dos

Pyrrhe sema dedans le monde vuide De sa mere les os;

A celle fin que nul homme n'espere S'oser dire immortel,

Voyant le temps qui est son propre pere 5, N'avoir rien moins de tel.

Arme-toy donc de la philosophie Contre tant d'accidens,

Et, courageux, d'elle te fortifie L'estomach 6 au dedans,

N'ayant effroy de chose qui survienne

Au devant de tes yeux, Soit que le ciel les abysmes devienne

Et l'abysme les cieux. (Id. ibid., ode xix; — t. II, p. 225.)

# 5. De l'election de son Sepulchre.

Antres, et vous fontaines, De ces roches hautaines Oui tombez contre-bas

Font place.
 Avait coutume; de souloir (solere).
 Lieu qui peut recevoir des bateaux.
 (Les lançant) par dessus son dos,
 L'homme étant né dans le temps.
 Le cœur.

D'un glissant pas 1; Et vous forests, et ondes Par ces prez vagabondes, Et vous, rives et bois, Oyez ma vois. Quand le ciel et mon heure Jugeront 2 que je meure, Ravi \* du beau sejour Du commun jour.

Je defens qu'on ne rompe Le marbre , pour la pompe De vouloir mon tombeau Bastir plus beau.

Mais bien je veux qu'un arbre M'ombrage en lieu d'un marbre, Arbre qui soit couvert

Tousjours de verd. De moy puisse la terre Engendrer un lierre M'embrassant en maint tour

Tout à l'entour: Et la vigne tortissse 6 Mon sepulchre embellisse. Faisant de toutes pars Un ombre 7 espars 8.

Là viendront chaque année A ma feste ordonnée 9, Avecques leurs troupeaux,

Les pastoureaux: Puis ayans fait l'office De leur beau sacrifice. Parlans à l'isle ainsi,

Diront ceci: « Que tu es renommée 10 D'estre tombeau nommée D'un de qui l'univers

1. Marche.

Auront décidé.
 Enlevé.

4. En le tirant de la carrière, en le

magnifique. 6. Qui se tord, s'enlace autour. 7. Voir p. 219, n. 11. 8. Qui s'étend.

9. Instituée.

<sup>5.</sup> Pour satisfaire à l'orgueil de vouloir me batir un tombeau plus beau, plus d'être, etc.

<sup>10.</sup> Quelle célébrité cela te donne

Chante les vers, « Et qui oncque en sa vie Ne fut brulé d'envie, Mendiant les honneurs

Des grands seigneurs; « Ny n'enseigna l'usage De l'amoureux breuvage, Ny l'art des anciens

Magiciens; « Mais bien à nos campagnes Fit voir les Sœurs compagnes? Foulantes l'herbe aux sons

De ses chansons. « Car il fit à sa lyre Si bons accords eslire 2 Ou'il orna de ses chants

Nous et nos champs! « La douce manne tombe \* A jamais sur sa tombe, Et l'humeur que produit

En may la nuit!

« Tout à l'entour l'emmure t L'herbe et l'eau qui murmure L'un tousjours verdoyant,

L'autre ondoyant ! « Et nous, ayans memoire Du renom de sa gloire, Luy ferons, comme à Pan,

Honneur chaque an. » Ainsi dira la troupe, Versant de mainte coupe Le sang d'un agnelet 6,

Avec du lait, Dessus moy 7, qui à l'heure 6 Seray par la demeure Où les heureux esprits Ont leur pourpris 9.

į

•

<sup>1.</sup> Les Muses.

<sup>2.</sup> Choisir.

<sup>3.</sup> Que la douce manne tombe.

l'entourent.

<sup>6.</sup> Petit agneau.
7. Sur moi, c'est à-dire sur ma tombe.

<sup>8.</sup> A ce moment-là.

<sup>9.</sup> Demeure. . Tout brille en ce pour-4. La rosée (lat. humor. eau).
5. Que l'herbe et l'eau l'emmurent, pris. (La Fontaine, Philèmon et Baucis.)

## 224 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

La gresle ne la nége
N'ont tels lieux pour leur siege
Ne la foudre oncques là
Ne devala l:
Mais bien constante y dure
L'immortelle verdure,
Et constant en tout temps
Le beau printemps...
(Id., livre IV, ode IV; — tome II, p. 249.)

### 6. Tous sont égaux devant la mort.

Pourquoy, chetif laboureur,
Trembles tu d'un empereur
Qui doit bien tost, legere ombre 3,
Des morts accroistre le nombre?
Ne sçais tu qu'à tout chacun
Le port d'enfer est commun,
Et qu'une ame imperiale
Aussi tost là bas devale 4
Dans le bateau de Charon,
Que l'ame d'un bucheron?
Courage, coupeur de terre 5!

Courage, coupeur de terre \*!
Ces grands foudres de la guerre
Non plus que toy n'iront pas
Armez d'un plastron là bas
Comme ils alloient aux batailles:
Autant leur vaudront leurs mailles \*,
Leurs lances et leur estoc 7
Comme à toy vaudra ton soc.....

(Id., ibid., ode xII; — tome II, p. 269.)

### 7. L'Amour et l'Abeille.

Le petit enfant Amour Cueilloit des fleurs alentour D'une ruche, où les avettes <sup>8</sup> Font leurs petites logettes.

<sup>1.</sup> Ni.

<sup>2.</sup> Descendit.

<sup>3.</sup> Cf. plus haut, p. 219, n. 11.

<sup>4.</sup> Descend.

<sup>5.</sup> Laboureur.

<sup>6.</sup> Cottes de maille.

<sup>7.</sup> Pique, épieu.

<sup>8.</sup> Abeille; dérivé de apis. Abeille est un mot provençal qui a remplacé avette vers le seizième siècle.

Comme il les alloit cueillant, Une avette sommeillant Dans le fond d'une fleurette, Luy piqua la main tendrette.

Si tost que piqué se vit, « Ah ! je suis perdu, » ce dit; Et s'en-courant vers sa mere, Luy monstra sa playe amere:

« Ma mère, voyez ma main, » Ce disoit Amour, tout plein De pleurs, « voyez quelle enflure M'a fait une esgratignure! »

Alors Venus se sou-rit<sup>1</sup> Et en le baisant le prit, Puis sa main luy a souflée<sup>2</sup> Pour guarir sa plaie enflée.

« Qui t'a, dy-moy, faux garçon<sup>3</sup>, Blessé de telle façon? Sont-ce mes Graces riantes, De leurs aiguilles poignantes? »

— « Nenny, c'est un serpenteau, Qui vole au printemps nouveau Avecques deux ailerettes Cà et là sur les fleurettes. »

— « Ah! vraiment je le cognois, Dit Venus; les villageois De la montagne d'Hymette Le surnomment une avette.

« Si doncques un animal Si petit fait tant de mal, Quand son halesne • espoinçonne • La main de quelque personne,

« Combien fais-tu de douleurs Au prix de luy, dans les cœurs De ceux contre qui tu jettes Tes homicides sagettes 6, »

(Id., ibid., ode xiv; — tome II, p. 270.)

<sup>1.</sup> Sourit.

<sup>2.</sup> A soufflé sur sa main.

<sup>3.</sup> Méchant enfant.

<sup>4.</sup> Alêne, trait. On dit encore l'alêne des cordonniers.

<sup>5.</sup> Pique.
6. Imitation d'Anacréon. Voir plus bas
p. 247 une autre imitation due à Baif et
p. 233 la traduction que R. Belleau a
donnée de l'ode grecque.

### 8. Evocation.

Lors, en tirant de sa gaine yvoirine Un long couteau, le cache i en la poitrine De la victime, et le cœur luy chercha. Dessus sa playe à terre elle broncha En trepignant; le sang rouge il amasse Dedans le creux d'une profonde tasse. Puis le renverse en la fosse à trois fois, L'espée au poing, priant à haute voix La royne Hecate et toutes les familles Du noir Enfer, qui de la Nuict sont filles, Le froid abysme et l'ardent Phlegeton, Styx et Cocyt', Proserpine et Pluton, L'Horreur, la Peur, les Ombres, le Silence, Et le Chaos, qui fait sa demeurance Dessous la terre, en la profonde nuit, Voisin d'Erèbe, où le soleil ne luit.

Il achevoit, quand un effroy luy serre Tout l'estomac<sup>2</sup>; un tremblement de terre, Se crevassant par les champs, se fendit; Un long aboy des mastins s'entendit Par le bocage, et Hyante est venue Comme un esprit affublé d'une nue.

« Voicy, disoit, la déesse venir. Je sens Hecate horrible me tenir; Je tremble toute, et sa force puissante Tout le cerveau me frappe et me tourmente. Tant plus je veux alenter son ardeur. Plus d'aiguillons elle me lance au cœur. Me transportant, si bien que je n'ay veine Ny nerf sur moy, ny ame qui soit saine, Car mon esprit, qui le dœmon recoit, Rien que fureur et horreur ne conçoit. »

Plus que devant une rage l'allume ; El'e apparut plus grand' que de coustume; De teste en pied le corps luy frissonnoit, Et rien d'humain sa langue ne sonnoit 6.

(La Franciade, chant IV; — tome III, p. 124.)

<sup>1.</sup> Il s'agit de Francus.

<sup>2.</sup> Le cœur.

<sup>3.</sup> Ralentir.

<sup>4.</sup> Me mettant hors de moi.

<sup>5.</sup> Avant. 6. Cf. Homere, Odyssée, XI; Théocrite, Idylles, II; Virgile, Enéide, VI; Lucain, Pharsale, VI; etc.

### 9. Contre les Bucherons de la forest de Gastine

Escoute, Bucheron, arreste un peu le bras; Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas ; Ne vois-tu pas le sang lequel degoute à force Des Nymphes qui vivoient dessous la dure escorce? Sacrilege meurdrier 1, si on pend un voleur Pour piller un butin de bien peu de valeur, Combien de feux, de sers, de morts et de détresses Merites-tu, meschant, pour tuer nos Déesses?

Forest, haute maison des oiseaux bocagers! Plus 2 le Cerf solitaire et les Chevreuls legers Ne paistront sous ton ombre, et ta verte criniere Plus du Soleil d'Esté ne rompra la lumiere.

Plus l'amoureux Pasteur sus un trong adossé. Enflant son flageolet à quatre trous persé, Son mastin 8 à ses pieds, à son flanc la houlette. Ne dira plus l'ardeur de sa belle Janette : Tout deviendra muet, Echo sera sans vois; Tu deviendras campagne, et en lieu de tes bois, Dont l'ombrage incertain lentement se remue. Tu sentiras le soc, le coutre et la charrue; Tu perdras ton \* silence et halctans d'effroy Ny Satyres ny Pans ne viendront plus chez toy.

Adieu, vieille Forest, le jouet de Zephyre, Où premier i j'accorday les langues de ma Lyre, Où premier j'entendi les fleches resonner D'Apollon, qui me vint tout le cœur estonner: Où premier admirant la belle Calliope, Je devins amoureux de sa neuvaine trope 6, Quand sa main sur le front cent roses me jeta. Et de son propre laict Euterpe m'allaita.

Adieu, vieille Forest, adieu testes sacrées, De tableaux et de sleurs autresois honorées, Maintenant le desdain des passans alterez, Qui, bruslez en l'Esté des rayons etherez 7, Sans plus trouver le frais de tes douces verdures.

<sup>1.</sup> Meurtrier.

<sup>2.</sup> Jamais plus.

<sup>3.</sup> Màtin. 4. Leçon de l'éd. Buon, 1623. L'éd. sœurs (les Muses). Blanchemain porte : et silence, ce qui 7. Des rayons d

n'offre pas de sens.

<sup>5.</sup> D'abord, pour la première fois. 6. De sa troupe composée des neuf

<sup>7.</sup> Des rayons du ciel, du soleil.

#### MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIC SIÈCLE. 228

Accusent tes meurtriers et leur disent injures. Adieu, chesnes, couronne au vaillans citoyens 1, Arbres de Jupiter, germes Dodonéens 3, Oui premiers aux humains donnastes à repaistre \*: Peuples vrayment ingrats, qui n'ont sceu recognoistre Les biens receus de vous, peuples vrayment grossiers, De massacrer ainsi leurs peres nourriciers.

Que l'homme est malheureux qui au monde se fie ! O Dieux, que veritable est la Philosophie, Qui dit que toute chose à la fin perira, Et qu'en changeant de forme une autre vestira \*!

De Tempé la valée un jour sera montagne, Et la cyme d'Athos une large campagne; Neptune quelquefois <sup>8</sup> de blé sera couvert : La matiere demeure et la forme se perd.

(Elégies, xxx; — tome IV, p. 347.)

## 10 et 11. A Jean D'Aurat,

SON PRECEPTEUR.

Ils ont menty, D'Aurat, ceux qui le veulent dirc, Que Ronsard, dont la Muse a contenté les Rois, Soit moins que le Bartas 6, et qu'il ait par sa voix Rendu ce tesmoignage ennemy de sa lyre!

Ils ont menti, D'Aurat! si bas je ne respire 7; Je sçay trop qui je suis, et mille et mille fois, Mille et mille tourmens plustost je souffrirois, Qu'un adveu <sup>8</sup> si contraire au nom que je desire.

Ils ont menty, D'Aurat! c'est une invention Qui part, à mon advis, de trop d'ambition %. J'auroy menti moy-mesme en le faisant paroistre ; Francus 10 en rougiroit, et les neuf belles sœurs 11,

1. Allusion à la couronne civique, la plus belle des distinctions militaires, qui portait l'inscription ob civem servatum. Cf. Virgile (Eneide, VI, 772):

Atque umbrata gerunt civili tempora quereu.

Voir encore Cicéron, Pro Planco, 30, 72; Aulu-Gelle, V, 6, 11; Ovide, Fastes, IV, 953; Juvénal, VI, 386, etc., etc. 2. Il y avait à Dodonc une forêt de chênes consacrée à Jupiter dans laquelle

des colombes rendaient des oracles.

- Quum jam glandes atque arbuta sacras Deficerent sylvas et victum Dodona negarst (Virgile, Géorgiques, I, 148-9.)
- Revêtira une autre forme.
- 5. Une fois, un jour. 6. Du Bartas, l'auteur des Semaines, qu'on opposait à Ronsard.
  - 7. Je vise, j'aspire plus haut. 8. Que de faire cet aveu.
  - 9. De la part de du Bartas.
  - 10. Le héros de la Franciade.
  - 11. Les Muses.

Qui tremperent mes vers dans leurs graves douceurs, Pour un de leurs enfans ne me voudroient cognoistre.

# A luy mesme 1.

Je n'aime point ces vers qui rampent sur la terre,
Ny ces vers ampoullez, dont le rude tonnerre
S'envole outre les airs; les uns font mal au cœur
Des liseurs degoustez, les autres leur font peur :
Ny trop haut, ny trop bas, c'est le souverain style;
Tel fut celuy d'Homere et celuy de Virgile.

(Sonnnets divers, LXXII; — tome V, p. 348-9.)

# 12. A Robert Garnier,

PRINCE DES TRAGIQUES 2.

Quel son masle et hardy, quelle bouche héroïque Et quel superbe vers enten-je icy sonner! Le lierre est trop bas pour ton front couronner, Et le bouc est trop peu pour ta Muse tragique.

Si Bacchus retournoit au manoir Plutonique, Il ne voudroit Eschyle au monde redonner<sup>5</sup>, Il te choisiroit seul, qui seul peux estonner Le theatre François de ton cothurne antique.

Les premiers trahissoient l'infortune des Rois, Redoublant bleur malheur d'une trop basse voix : Le ienne comme foudre en la France s'écarte 6.

Heureux en bons esprits ce sieclé plantureux!

Aupres toy<sup>7</sup>, mon Garnier, je me sens bien-heureux,

De quoy<sup>8</sup> mon petit Loir est voisin de ta Sarte.

(Sonnets divers, LXXXI; — tome V, p. 354.)

1. C'est-à-dire au même (Jean Daurat). C'est une réflexion sur du Bartas.

Ronsard n'avait pas toujours suivi ces sages maximes; il avait lui aussi debuté par les vers ampoulés dont le ru le tonmerre s'envole outre les airs et qui font peur au lecteur. Mais il eut le mérite de comprendre qu'il ne fallait pas toujours pindariser, et il suivit le conseil qu'Horace adressait jadis aux Pisons:

..... Professus grandia turges; Serpit humi tutus nimium (vers 27, 28). 2. Voir plus bas la biographie et des

cxtraits de Garnier.

3. Si Bacchus revenait au séjour de Pluton, il ne voudrait ramener Eschyle des Enfers. Voir Aristophane, Les Grenouilles.

4. Les prédécesseurs de Garnier.

 Ajoutant à leur malheur celui d'être célébrés dans un style bas.

6. Ta voix, éclatant comme la foudre, s'écarte, est à part de tout ce qu'on a entendu jusqu'ici en France.

7. Près de toi.

8. De ce que.

Ah! que vous estes loin de nos premiers docteurs, Qui sans craindre la mort ny les persecuteurs, De leur bon gré s'offroient aux plus cruels supplices, Sans envoyer pour eux je ne sçay quels novices!

Que vit 1 tant à Geneve un Calvin desja vieux, Qu'il ne se fait 2 en France un martyr glorieux, Souffrant pour sa parole? O ames peu hardies! Vous ressemblez à ceux qui font les tragedies, Lesquels, sans les jouer demeurent tous craintifs, Et en donnent la charge aux nouveaux apprentifs, Pour n'estre point mocquez ni sifflez, si l'issue De la fable n'est pas du peuple bien receue.

Le peuple qui vous suit est tout empoisonné; Il a tant le cerveau de sectes estonné <sup>3</sup>, Que toute la rhubarbe et toute l'anticyre <sup>6</sup> Ne luy scauroient guarir sa fiebvre qui empire; Car tant s'en faut, helas! qu'on la puisse guarir, Que son mal le contente, et luy plaist <sup>5</sup> d'en mourir.

Il faut, ce dites-vous, que ce peuple fidelle Soit guidé par un chef qui prenne sa querelle, Ainsi que Gedeon, qui seul esleu <sup>6</sup> de Dieu, Contre les Madians mena le peuple Hebrieu.

Si Gedeon avoit commis vos brigandages, Vos meurtres, vos larcins, vos gothiques <sup>7</sup> pillages, Il seroit execrable; et s'il avoit forfait Contre le droict commun, il auroit tres-mal fáit.

De vostre election faictes-nous voir la bulle, Et nous monstrez de Dieu le seing et la cedulle; Si vous ne la monstrez, il faut que vous croyez Qu'icy vous n'estes pas du Seigneur envoyez.

Ce n'est plus aujourd'hui qu'on croit en tels oracles! Faites à tout le moins quelques petits miracles, Comme les peres saincts, qui jadis guerissoient Ceux qui de maladie aux chemins languissoient, Et desquels seulement l'ombre estoit salutaire.

<sup>1.</sup> Pourquoi voit-on vivre.

<sup>2.</sup> Au lieu d'affronter le martyre .

<sup>3.</sup> Abattu.

<sup>&#</sup>x27;ébore.

<sup>5.</sup> Il lui plait.

<sup>6.</sup> Élu.

<sup>7.</sup> Barbares.

Il n'est plus question, ce dites-vous, d'en faire; La foy est approuvée 1. Allez aux regions Qui n'ont ouy parler de nos religions, Au Perou, Canada, Calicuth, Canibales; Là monstrez par effect vos vertus Calvinales.

Si tost que ceste gent grossiere vous verra Faire un petit miracle, en vous elle croira, Et changera sa vie où toute erreur abonde: Ainsi vous sauverez la plus grand'part du monde.

Les Apostres jadis preschoient tous d'un accord; Entre vous aujourd'hui ne regne que discord; Les uns sont Zwingliens 2, les autres Lutheristes, Les autres Puritains 3, Quintins 4, Anabaptistes 5, Les autres de Calvin vont adorant les pas. L'un est predestiné et l'autre ne l'est pas, Et l'autre enrage après l'erreur Muncerienne 6, Et bien tost s'ouvrira l'escole Bezienne 7: Si bien que ce Luther lequel estoit premier, Chassé par les nouveaux, est presque le dernier, Et sa secte qui fut de tant d'hommes garnie, Est la moindre de neuf qui sont en Germanie 8.

Vous devriez pour le moins avant que nous troubler. Estre ensemble d'accord sans vous desassembler; Car Christ n'est pas un Dieu de noise ny discorde : Christ n'est que charité, qu'amour et que concorde, Et montrez 9 clairement par la division Que Dieu n'est point autheur de vostre opinion 10.

(Discours des Misères du temps; — tome VII, p. 25.)

i. Démontrée.

. Partisans des doctrines de Zwingle, premier auteur de la réformation en

3. Ou non-conformistes, sectaires de l'église presbytérienne, prétendant suivre la parole de Dieu dans toute sa pureté.

4. w Hérétiques du nom de leur auteur il y peut avoir 60 ans. Ils ne durèrent guère, aussi ne fut-il guère suivi. » (Note de l'édition de 1623.)

second baptême, à l'âge de raison.
6. L'erreur de Munzer, l'un des chefs

de la secte anabaptiste.

7. L'école de Th. de Bèze.

8. Ronsard semble avoir tracé ici le plan de l'Histoire des variations de l'Église protestante, que Bossuet écrira au siècle suivant.

9. Vous montrez.

10. Voir plus bas, aux morceaux choisis de d'Aubigné (p. 255-258), la contre-par-5. Secte protestante qui voulait un tie de cette éloquente invective.

#### 14. Le Tombeau

DU FEU ROY TRES-CHRESTIEN CHARLES IX,

prince tres-debonnaire, tres-vertueux et tres-eloquent.

Ha! Charles, tu es mort, et maugré <sup>1</sup> moy je vi! Je souspire en mon cœur que je ne t'ay suivy Comme les plus loyaux suivoyent les Roys de Perses <sup>2</sup>.

Ny la religion sainctement observée Qu'il avoit dés Clovis en la France trouvée Ny sa douce eloquence et sa force de Mars, Son esprit, magazin de toutes sortes d'arts, Ny l'amour de vertu, ny son âge premiere Qui commençoit encore à gouster la lumiere, Ny les cris des François, ny les vœux maternels, Ny les pleurs de sa femme au milieu des autels, N'ont sceu flechir la mort, que <sup>8</sup> sa fiere rudesse N'ait tranché sans pitié le fil de sa jeunesse.

Aussi bien, ô Destin l la France n'estoit pas Ny digne de l'avoir, ny de porter ses pas '; La France à son bon Prince une marastre terre Où depuis la mammelle il n'a vescu qu'en guerre, Qu'en civiles fureurs, qu'au milieu des traisons <sup>5</sup>.

Il a veu de Jesus abbatre les maisons,
Prophaner les autels, les messes sans usage 6,
Et la religion n'estre qu'un brigandage;
Toutefois au besoin sa vertu n'a failly.
Il se vit au berceau des serpens assailly
Comme un jeune Herculin, dont 7 il rompit la force;
Puis quand la tendre barbe au menton se renforce,
Que l'âge et la vertu s'accroissent par le temps,
Il se vit assailly des superbes Titans,
Qui combattoient ce prince en ses propres entrailles 6,
Qu'à la fin il vainquit par qualre grand's batailles.
Il eut le cœur si ferme et si digne d'un Roy

<sup>1.</sup> Malgré. 2. Voir, par exemple, Xénophon, Cyro-

<sup>3.</sup> De manière à empêcher que. 4. Ni digne de le porter.

Trahisons.
 Non célébrées.

<sup>7.</sup> Desquels (serpents).
8. Le prince de Condé, chef du particalviniste, était de la maison de Bourbon.

Que combattant pour Dieu, pour l'Eglise et la foy, Pour autels, pour foyers, contre les heretiques, Et rompant par conseil leur secrettes pratiques, Telle langueur extreme en son corps il en prit Qu'il mourut en sa fleur, martyr de Jesus-Christ 1! (Epitaphes; — tome VII, p. 170.)

# REMI BELLEAU

1528-1577.

La vie de REMI BELLEAU n'offre rien de saillant. Né à Nogente-Rotrou, en 1528, il suivit en Italie, lors de l'expédition de Naples (1557), Remi de Lorraine, marquis d'Elbeuf, qui lui confia ensuite l'éducation de son fils Charles, plus tard duc d'Elbeuf et grand écuyer de France. Il passa paisiblement ses jours dans cette maison. Ses amis lui firent de superbes funérailles (1577): Ronsard, Baif, Desportes et Jamyn le portèrent sur leurs épaules jusqu'à l'Église des Grands-Augustins où il fut enterré.

Ce poëte aimable et doux, que l'on appelait le gentil Belleau, a mérité le surnom de Peintre de la nature que lui donnait Ronsard.

Voir l'appréciation des œuvres de ce poëte dans notre Tableau de la littérature au xvi° siècle (Section II, chap. II, p. 109-111).

M. Gouverneur, imprimeur à Nogent-le-Rotrou, a publié les œuvres du poëte Nogentais dans la Bibliothèque elzévirienne, 3 vol. in-18.

# 1. D'Amour picqué d'une mouche à miel.

Amour ne voyoit pas enclose
Entre les replis de la rose
Une mouche à miel, qui soudain
En l'un de ses doigts le vint poindre .
Le mignon commence à se plaindre
Voyant enfler sa blanche main.
Aussi tost à Venus la belle
Fuyant, il volle à tire d'ælle :
« Mere, dist-il, c'est fait de moy,

<sup>1.</sup> Cette apologie sans réserve de Charles IX ne s'explique que par l'aveugle affection que le poëte portait à son roi.

<sup>2.</sup> Piquer.

<sup>3.</sup> Vers. 4. Ailc.



C'en est fait, il faut qu'à ceste heure Navré jusques au cœur je meure Si secouru ne suis par toy.

« Navré je suis en ceste sorte D'un petit serpenteau, qui porte Deux ailerons dessus le dos, Aux champs une abeille on l'appelle : Voyez donc ma playe cruelle, Las! il m'a picqué jusqu'à l'os. »

« Mignon (dist Venus), si la pointe ¹
D'une mouche à miel telle atteinte
Droit au cœur (comme tu dis) faict,
Combien sont navrez davantage
Ceux qui sont espoinds ² de ta rage
Et qui sont blessez de ton trait ³? »

(Odes d'Anarréne : — édition Gouverneur.

(Odes d'Anacréon; — édition Gouverneur, t. I, p. 43.)

## 2. Avril et Mai.

Le pendant de ceste terrace n'estoit point tant sur le roc, qu'il fust demeuré sterile; car si jamais le bon pere Bacchus respandit largement de sa feconde et liberale cuisse ses douces liqueurs, c'a esté en ce vallon que je vey si à propos et en si belle saison, que la vigne commençoit à ébourrer 7 le coton de son bourgeon, allongeant entre ses fueilles tendrettes deux petites manottes 8, tortillees et recourbees comme deux petites cornes de Limaçon. En quelques lieux se voyoit le pampre verdissant qui commençoit à desveloper ses fueilles largettes decoupees, un peu jaunissantes sur les bords et emperlees de rosee, comme de petit duvet qui les rendoit argentees quand le Soleil rayonnoit sur ce cousteau 9. Je vous diray quelques petits vers sur la description du mois d'Avril, que je trouvay tout fraischement gravez avec la pointe d'un poinçon sur les appuis de ceste terrace, riche de cent chiffres, devise et entrelas 10, estant le receveur ordinaire de telles resveries et coleres passionees de l'Amour. Ils commençoyent ainsi :

Piques.

4. Penchant

cuisse de Jupiter.

6. Vis.
7. Dégager de sa bourre.
8. Petites mains : ce sont les vrilles de

la vigne.

9. Coteau.

10. Entrelacements.

<sup>3.</sup> Voir plus haut l'imitation de Ronsard (p. 224).

<sup>5.</sup> Remi Belleau fait ici une étrange confusion : c'est Bacchus qui sortit de la

### Avril.

Avril l'honeur et des bois Et des mois: Avril la douce esperance Des fruicts qui sous le coton Du bouton

Nourrissent leur jeune enfance; Avril, l'honneur des prez verds, Jaunes, pers i,

Qui d'une humeur bigarree Emaillent de mille fleurs De couleurs.

Leur parure diapree; Avril, l'honneur des soupirs Des Zephirs Oui sous le vent de leur ælle "

Dressent encor és forests Des doux rets,

Pour ravir Flore la belle; Avril, c'est ta douce main, Oui du sein

De la nature desserre Une moisson de senteurs. Et de fleurs,

Embasmant 8 l'Air et la Terre .. Avril, la grace et le ris

De Cypris.

Le flair et la douce haleine : Avril, le parfum des Dieux, Qui des Cieux

Sentent l'odeur de la plaine; C'est toy courtois et gentil, Oui d'exil

Retires ces passageres, Ces arondelles 4 qui vont, Et qui sont

Du printemps les messageres.

<sup>1.</sup> Bleus. 2. Aile.

<sup>3.</sup> Embaumant.



L'aubespine et l'aiglantin Et le thym,

L'œillet, le lis, et les roses En cette belle saison,

A foison,

Monstrent leurs robes écloses.

Le gentil rossignolet

Doucelet,

Decoupe dessous l'ombrage, Mille fredons babillars,

Fretillars.

Au doux chant de son ramage.

C'est à ton heureux retour

Oue l'amour

Souffle à doucettes halaines Un feu croupi 1 et couvert, Que l'hyver

Receloit dedans nos veines.

Tu vois en ce temps nouveau L'essain beau

De ces pillardes avettes 2 Volleter de sleur en fleur.

Pour 3 l'odeur

Ou'ils mussent \* en leur cuissettes.

May vantera ses fraischeurs, Ses fruicts meurs,

Et sa feconde rosee,

La manne et le sucre doux,

Le miel roux.

Dont sa grace est arrosee. Mais moy je donne ma voix

A ce mois 8

Oui prend le surnom de celle Qui de l'escumeuse mer

Veit germer

Sa naissance maternelle 6.

considéré probablement comme un pluriel.

5. Les poëtes anciens appelaient le mois d'avril mensis cithereius.

6. Vénus Aphrodite, née de l'écume des flots.

On dirait maintenant, par une métaphore analogue, qui couve (cubat).
 Abeilles; cf. p. 224, n. 8.
 Pour rechercher.

<sup>4.</sup> Cachent. Ils ne pouvant se rapporter à avettes qui est du léminin, se rapporte sans doute à essaim, nom collectif,

Ceste description du mois d'Avril invita un Berger de la compagnie à chanter les louanges du mois de May, advertissant un sien amy d'avoir souvenance de ses amours, en si gaye et si belle saison, disant :

### Мау.

Pendant que ce mois renouvelle, D'une course perpetuelle, La vieillesse et le tour des ans : Pendant que la tendre jeunesse Du ciel remet en allegresse Les hommes, la terre et le temps; Pendant que l'humeur printaniere Enfle la mammelle fruitiere 1 De la terre, en ces plus beaux jours. Et que sa face sursemee De fleurs, et d'odeurs embasmee 2. Se pare de nouveaux attours;.... Pendant que la vigne tendrette, D'une entreprise plus secrette Forme le raisin verdissant, Et de ses petits bras embrasse L'orme voisin, qu'elle entrelasse De pampre mollement glissant : Et que les brebis camusettes 3 Tondent les herbes nouvelettes. Et le chevreau à petits bons \* Eschauffe sa corne et sautelle Devant sa mere, qui broutelle Sur le roch \* les tendres jettons 6; Pendant que la vois argentine Du Rossignol, dessus l'espine Degoise 7 cent fredons mignars: Et que l'Avette mesnagere D'une aile tremblante et legere Volle en ses pavillons bruyars : Pendant que la terre arrosee

Adjectif aujourd'hui inusité. 2. Embaumée.

<sup>3.</sup> Diminutif de camus.

<sup>4.</sup> Bonds.

<sup>5.</sup> Roc. 6. Rejetons.

<sup>7.</sup> Degoiser, faire sortir du gosier.

<sup>8.</sup> Bruyants.

D'une fraische et douce rosee Commence à brouter 1 et germer : Pendant que les vents des Zephyres Flattent le voile des navires Frisant la plaine de la mer :.... Et que la tresse blondissante De Cerés, sous le vent glissante, Se frize en menus crespillons 2. Comme la vague redoublee Pli sur pli s'avance escoulee Au galop dessus les sablons : Bref, pendant que la terre et l'onde, Et le flambeau de ce bas monde, Se rejouissent à leur tour ; Pendant que les oiseaux se jouent Dedans l'air, et les poissons nouent 8 Sous l'eau pour les feux de l'Amour; Qu'il te souvienne, ma chere ame 🔩 De ta moitié, ta saincte flamme 5, Et de son parler gracieux, Des chastes feux et graces belles, Et de ses vertus immortelles Qui se logent dedans ses yeux. Qu'il te souvienne que les roses Du matin, jusqu'au soir écloses, Pe**rde**nt la couleur et l'odeur, Et que le temps pille et despouille, Du printemps la douce despouille Les fueilles, le fruit et la fleur. Souvienne toy que la vieillesse D'une courbe et leute foiblesse Nous fera chanceller le pas 6, Que le poil grison et la ride, Les yeux cavez 7 et la peau vuide Nous traineront tous au trespas. Va donc, et que ces charmeresses, Ces Muses, ces sœurs piperesses 8 N'enchantent ton gentil esprit.

2. En petites frisures.

3. Nagent.

<sup>1.</sup> A faire pousser, à produire les pousses ou broutilles.

<sup>4.</sup> Le berger s'adresse à lui-même.

<sup>5.</sup> De celle que tu aimes.

<sup>6.</sup> Rendra notre pas chancelant.

<sup>7.</sup> Creusés.

<sup>8.</sup> Trompeuses.

Boûche tes aureilles de cire 1 Et, sauf de peril, te retire A cet œil qui premier te prit. (Premiere journee de la Bergerie; — t. II, p. 42-49.)

### 3. L'amour oiseau 2.

..... Sous les grenadiers j'apperçoy d'aventure, Hier, sur le mi-jour, un enfant que nature A fait pour un chef-d'œuvre : il avoit en ses mains Des pommes de grenade, et mille petits grains De murte \* verdoyant; il avoit des flammeches, Un arc d'yvoire blanc, d'or fin estoyent ses fleches, Et portoit sur les yeux je ne sçay quel bandeau, Des ailes sur le dos; sa delicate peau Estoit comme la neige encore non touchee. Ou le lait caillotté sur la verte jonchee . Il cueilloit de mon fruit encore le plus meur, Vollant de branche en branche, et moi tremblant de peur, Qu'en vollant ne rompist quelque fueillage tendre, Comme trop fretillart, je cours pour le surprendre. Mais soudain il eschappe, et sous les grenadiers, Tantost sur les pavosts, tantost sous les rosiers, Il s'escoule, et se glisse, ainsi que sous la gerbe Le perdriau tapi se desrobe dans l'herbe. J'ay couru mille fois apres de jeunes veaux Qui ne faisoyent que naistre et apres des chevreaux, Mais ce garcon vrayment est bien toute autre chose. Doncques me trouvant las, sur l'herbe me repose 6, Comme vieil et recreu 7, regardant curieux Ou'il ne se dérobast finement 8 de mes yeux : Sur un murte il se branche 9, et de son aile peinte Rebatoit les rameaux : mais moi surpris de crainte Qu'il n'en froissast quelqu'un, je me courrouce à luy, Lui demandant pourquoy dans le verger d'autruy Venoit 10 si privément 11. Luy sans parolle dire

Pour ne pas entendre ces Sirènes.
 Inspiré de l'idylle de Bion Ἰζιντάς ξει κάρος, iv άλοι δινόράιντι, etc. (Idylles, 2). On a de Bail une imitation assez faible de cette idylle. (Passe-temps, 11).
 Myrte; c'est l'orthographe grecque

<sup>4.</sup> Claie de jonc.

<sup>5.</sup> Perdreau.

Je me repose.
 Fatigué.

<sup>8.</sup> Subtilement.

<sup>9.</sup> Se pose sur une branche.

<sup>10.</sup> Il venait.

<sup>11.</sup> Familièrement.

### 240 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE

Entr'ouvrit doucement un delicat sourire,
Me jettant sur les yeux de sa petite main
Du murte et de ses grains qu'il portoit dans son sein.
Devant ceste douceur aussi tost je demeure
Morne, triste et pensif; et promptement je meure ',
Si ce ris delicat ne m'attendrit le cœur,
Me faisant oublier la colere et la peur.

« Pere, dit cet enfant, ceste tendre jeunesse Que mon visage porte, a trop plus de vieillesse Et plus grand nombre d'ans que le pere des Dicux, Que les flots de la mer, que la terre et les cieux. C'est moy qui rends du ciel les estoiles plus fieres, Et du forçant 2 destin les ailes plus legeres, Et n'eus onc tel pouvoir sur tes petits troupeaux Oue j'ay dessus les feux des celestes flambeaux : Tout ce qu'en l'univers la Nature mesnage, C'est pour moy seulement qu'ell' bastist son ouvrage : Par moy coullent les eaux, et les plus belles fleurs Du parfum de mon chef empruntent leurs odeurs. Mais dy-moy, je te pry, as-tu point souvenance D'avoir eu quelquefois de mon arc cognoissance? Et qu'en gardant tes bœuss je te rendis heureux. Alors qu'esperdûment tu devins amoureux Des plus rares beautez d'une gentille amie...? » (Id., ibid.; — p. 84.)

## 4. La Pierre aqueuse, ditte « Evudpos \* ».

C'estoit une belle brune, Filant au clair de la lune, Qui laissa choir son fuzeau Sur le bord d'une fontaine s; Mais courant apres sa laine, Plonge la teste dans l'eau, Et se noya la pauvrette : Car à sa voix trop foiblette Nul son desastre sentite:

<sup>1.</sup> Que je meure sur-le-champ.

<sup>2.</sup> Qu'on ne peut éviter.

<sup>3.</sup> Et tu n'eus.

<sup>4.</sup> Pierre ronde, blanche, qui suinte continuellement de l'eau. L'auteur suppose, à la manière d'Ovide, que cette pierre vient des yeux d'une bergère

noyée, et que l'eau qui en découle sont les larmes de la bergère pleurant son triste sort.

<sup>5.</sup> Source.

<sup>6.</sup> Latinisme (nullus sensit), pour nul ne sentit.

Puis, assez loin ses compagnes Parmi les verdes campagnes Gardoyent leur troupeau petit.

Hà, trop cruelle adventure!
Hà, mort trop fiere i et trop dure;
Et trop cruel le flambeau
Sacré pour son hymenee,
Qui l'attendant, l'a menée
Au lieu du lit, au tombeau !!

Et vous, Nymphes fontainieres, Trop ingrates et trop fieres Qui ne vinstes au secours <sup>3</sup> De ceste jeune bergere Qui, faisant la menagere, Noya le fil de ses jours.

Mais en souvenance bonne
De la bergere mignonne,
Esmeus de pitié, les Dieux
En ces pierres blanchissantes
De larmes tousjours coulantes
Changent l'émail de ses yeux \*....

Pierre tousjours larmoyante, A petits flots ondoyante, Seurs tesmoins <sup>5</sup> de ses douleurs; Comme le marbre en Sipyle <sup>6</sup> Qui se fond et se distille Goutte à goutte en chaudes pleurs.....

Et pour le cours de ceste onde 7 La pierre n'est moins feconde 8 Ny moins grosse, et vieillissant Sa pesanteur ne s'altere; Ains 9 tousjours demeure entiere Comme elle estoit en naissant.

(Les pierres précieuses; — t. III, p. 146.)

<sup>1.</sup> Cruel, sens du latin ferus. 2. Cf. André Chénier, La jeune Tarentine.

<sup>3.</sup> Et vous, nymphes des sources, vous su'es trop ingrates et trop cruelles pour venir, etc.

<sup>4.</sup> Les Dieux ont changé ses yeux en pierres d'où coulent toujours des laraires.

<sup>5.</sup> Petits flots qui sont de sûrs témoins, etc.

Comme Niobé, changée en roches sur le mont Sipyle et qui pleure sans fin.

<sup>7.</sup> Et malgré l'onde qui s'écoule de la pierre.

<sup>8.</sup> Elle ne s'épuise pas.

<sup>9.</sup> Mais.

# J.-A. DE BAÏF

1532-1589.

JEAN ANTOINE DE BAIF, fils de Lazare Antoine de Baif, d'une ancienne famille de l'Anjou, naquit au mois de février 1532 à Venise où son père, protonotaire de Francois Ier, était depuis deux ans ambassadeur. De retour en France en 1533, celui-ci le confia aux professeurs les plus éminents du temps, Charles Estienne, Ange Vergece, Tuson, et plus tard Daurat. Sous ce dernier maître, Jean eut pour condisciple Ronsard, dont l'influence le poussa vers la poésie. La mort de son père en 1547 le laissa à la tête d'une fortune assez considérable pour assurer son indépendance et lui permettre de se consacrer aux lettres. En 1551, le jeune membre de la Pléiade publie des quatrains, traduits de distiques latins, composés pour le tombeau de Marguerite de Valois 1. En 1552, il donne le Ravissement d'Europe et les Amours de Méline que suivent en 1555 les Amours de Francine, recueils de sonnets et de chansons d'amour. Quelques années après, il part en Italie où on le retrouve en 1563 au concile de Trente. De retour en France, il traduit l'Antigone de Sophocle et l'Eunuque de Térence (1565). Deux ans après il fait représenter le Brave, comédie imitée de Plaute, et la même année publie le premier livre des Météores. Il se voit un moment dépouillé de ses biens par les Huguenots; mais les largesses de Charles IX et la charge de secrétaire du roi réparent les brèches de sa fortune.

C'est vers cette époque que Baif conçoit l'idée d'introduire dans la poésie française la métrique ancienne et de simplifier l'orthographe en écrivant comme on prononce. La pensée d'unir intimement la musique et la poésie semble avoir inspiré cette tentative. C'est aussi dans cette vue, qu'il conçut la création d'une sorte d'Académie de musique et de poésie. Autorisée par lettres-patentes de Charles IX (novembre 1570), elle fut installée en 1571 dans la maison de Baïf, rue des Fossés-Saint-Victor et subsista une vingtaine d'années. En 1573, Baif donna une édition complète de ses œuvres en quatre volumes sous les titres de Poemes, Amours, Jeux et Passe-temps; en 1574, il publia ses Etrennes de poésie française imprimées suivant le système orthographique de Ramus; et en 1576, deux livres de Mimes. Les dernières années de sa vie furent tristes; épuisé par une longue maladie, il traîna pendant plusieurs années et mourut à 58 ans en 1589, laissant de nombreuses œuvres inédites. Les plus importantes sont des traductions de Psaumes en vers français mesurés et en vers rimés; et trois livres de chansonnettes en vers mesurés. Parmi les œuvres perdues, on cite les traductions de la Médée d'Euripide, des Trachiniennes de Sophocle, du Plutus d'Aristophane et de l'Héautontimorumenos de Térence.

<sup>1.</sup> Le tombeau de Marguerite de rement en distiques latins par les trois Valois, royne de Navarre, faict premiè- princesses en Angleterre, depuis traduits

M. Becq de Fouquières a donné en 1874 un excellent choix des poésies de Balf, précédé d'une fort intéressante introduction (1 vol. in-12, Charpentier). M. Blanchemain a réimprimé les Mimes (Paris, Willem, 1880. 2 vol. in-18).

Voir sur Bail notre Tableau de la Littérature française au xvie siècle

(section II, ch. 11, p. 111-115).

### 1. Les Saisons.

Le soleil.... dardant à la ronde Ses rayons sur la terre et sur la grande mer En tous les animaux vient la vie alumer. Ceux, et qui 1 dans le bois, et qui par les campagnes, Et qui ont leur repaire aux caveins 2 des montagnes. Et qui rampent en bas, et qui nagent sous l'eau, Et qui volent en l'air, vivent par son flambeau. C'est luy qui conduisant les couples atelees De ses chevaux ardents (qui non jamais foulces 3 Tirent son char doré par le tortu \* chemin) Voit finir toute chose et jamais ne prend fin. C'est luy qui maintenant nos manoirs 5 illumine, Donnant couleur à tout de sa clarté divine, Qui maintenant sous terre à l'autre monde luit : Et chacun à son tour a le jour et la nuit. C'es! luy qui alongeant la nuit et la journee, Départit aux humains les saisons de l'année.

Quand il tient enflamé de Phrixe le Mouton 6. Et le Toreau de Crete 7, et le signe Besson 8, Lors sous les soliveaux l'aronde 9, messagere Du printems gracieux, vient maçoner son ére 10; Le chantre Rossignol d'un frais ombre 11 couvert Gringotte 12 sa chanson dans le bocage vert.

Tout s'échauffe d'amour, et la terre amoureuse Pour plaire au beau Soleil prend sa robe odoureuse

en grec, italien et françois par plusieurs excellents poëtes de la France avec plusieurs odes, hymmes, cantiques, épitaphes sur le mesme sujet (1551).

- 1. Et qui ont leur repaire.
- 2. Cavités. 3. Qui, sans être jamais fatiguées. 4. Non droit, oblique.
- 5. Demeures
- 6. Le bélier à toison d'or qui emporte Phrixus ; c'est-à-dire ici le signe du bélier.
- 7. Le taureau qui emporte Europe en Crète; c'est-à-dire ici le signe du tau
- 8. Besson, jumeau; c'est-à-dire ici le signe des gémeaux. 9. Hirondelle.
- 10. Aire Imitation de Virgile, Géorge ques, IV, 307:

Garrula quam tignis nidum suspendat hirundo

11. Cf. p. 219, n. 11. 12. Fredonne.

#### MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE. 244

De fleurons damassee; aux vignes le bourgeon Defourre le grapeau de son tendre coton 1; Et l'herbe par les chams reverdit arosee En ses brins vigoureux de la douce rosee; De la manne du ciel le doux sucre dessant 2 Dessus les arbres verds, les fueilles blanchissant.

Puis quand dedans le Cancre 3 il aura faict entrec Pour passer au Lyon et dans la Vierge Astree, La Cigale enrouee assise par les bois Choquant ses ailerons crie d'une aigre voix: La verdure jaunist et Ceres espice \* Trebuchera bien tost par javelles ciee 5 Sous l'outeron 6 haslé, pour emplir le grenier De ses presens dorez au joyeux mestayer. Lors le gay pastoureau dessous un frais ombrage Retire son bestail, contre l'ardente rage Du flevreux Syrien , pres le bruyant ruisseau Oui de la vive source amene sa claire eau. Là remplissant de vent sa douce chalemie 8 Va jouer sa chanson de l'amour de s'amie. Autant pour adoucir l'ennuyeuse chaleur Come pour rafreschir la flamme de son cœur. Les tourbillons rouans , les pierres et la poudre Font le gast 10 par les chams : Souvent l'horrible foudre Rompt la nuë orageuse et la flambante main De Jupiter tonant palit 11 le genre hamain 12.

Quand Febus 18 de la Vierge en la Balance passe, Puis entre au Scorpion, punisseur de l'audace D'Orion violeur 15, et de là dans l'Archer, En ce tems la chaleur comance à se lascher. Par les chams despouillez le portefruit Automne Montre son chef orné d'une riche couronne De fruitages divers, quand le nuage epcs Des étourneaux goulus mange l'honeur des cêps.

```
1. Fait sortir la petite grappe du four- tourbillonner.
reau de coton qui l'enveloppe. | 10. Le déri
```

- 2. Descend.
- 3. Le signe du Cancer.
- 4. En épis.
- 5. Sciée.
- 6. Aouteron, moissonneur qui travaille au mois d'août.
  - 7. Sirius.
  - 8. Chalumeau.
  - 9. De rouer, tourner en rond (ro!are),

10. Le dérivé dégât a remplacé aujour-

d'hui le simple.

11. Fait pålir. 12. Imitation de Virgile, Géorgiques, 1, 330 :

....Et mortalia corda Per gentes humilis stravit pavor.

13. Phébus.

14. Chasseur qui fut piqué par un scorpion pour avoir offensé Diane.

Le jeu lors et le ris, les libres chansonetes (Car tout est de vendange), et les gayes sornetes Regne entre les garsons, qui aux filles meslez Emplissent les hoteaux de raisins grivelez ¹; Qui ² entone ³ du vin la liqueur écoulee Sous le pié du fouleur de la grape foulee ⁴; Qui trepigne dessus; qui d'un bruit enroüé Fait geindre sur le marc le pressoir escroüé ⁵... Tel est le cours de l'an que le Soleil nous borne.

(Euvres en rime de Jan Antoine de Baif, Paris, 1573; Le premier des Meteores, folio 4, verso.)

#### 2. Les Roses.

O nature, nous nous pleignons Que des fleurs la grace est si breve Et qu'aussi tost que les voyons Un malheur tes dons nous enleve. Autant qu'un jour est long, autant L'âge des Roses a durce; Quand leur jeunesse s'est montree Leur vieillesse accourt à l'instant. Celle que l'étoille du jour A ce matin a veu naissante. Elle-mesme au soir de retour A veu la mesme vieillissante. Un seul bien ces fleurettes ont. Combien qu'en peu de temps perissent, Par succés 6 elles refleurissent Et leur saison plus longue font. Fille, vien la Rose cueillir Tandis que sa fleur est nouvelle : Souvien-toy qu'il te faut vieillir Et que tu fletriras comme elle. (Id., ibid.; Livre des Poemes; fol. 116, verso.)

<sup>1.</sup> Mêlés de gris et de blanc comme le plumage de la grive.
2. Qui répèté a ici la valeur de l'un,

<sup>2.</sup> Qui répété a ici la valeur de l'un, l'autre.

<sup>3.</sup> Met en tonneau.

<sup>4.</sup> La liqueur écoulée de la grappe foulée sous le picd du fouleur.

<sup>5.</sup> Serré au moyen d'un écrou.

<sup>6.</sup> Par succession.

### 246 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

## 3. Fragment de l'Antigone 1.

----

CREON.

Toy, toy, qui tiens penchant la teste contre bas? Dy, le confesses-tu ou nïes-tu le cas?

ANTIGONE.

J'avoue l'avoir fait et je ne le vous nic.

Quant est de toy 3, va t'en où tu auras envie, Absoust de ce forfait. Toy, qui as fait l'offense, Dy moy sans delaier 4, scavois tu la deffense? ANTIGONE.

Ouy, je la scavois, et chacun comme moy.

Et tu as bien osé faire contre la loy. ANTIGONE.

Aussi n'étoit-ce pas une loy, ni donnée Des Dieux, ny saintement des hommes ordonnec. Et je ne pensoy pas que tes loix peussent tant Oue toy homme mortel tu vinses abatant Les saintes loix des Dieux, qui ne sont seulement Pour durer aujourd'hui, mais eternellement : Et pour les bien garder j'ay mieux aimé mourir Que, ne les gardant point, leur courroux encourir; Et m'a semblé meilleur leur rendre obeissance Que de creindre un mortel qui a moins de puissance. Or si davant ble temps me faut quitter la vie, Je le comte pour gain n'ayant de vivre envie. Car qui ainsi que moy, vit en beaucoup de maux, One pert-il en mourant sinon mille travaux 7! Aussi ce ne m'est pas une grande douleur De mourir, pour sortir hors d'un si grand malheur ; Mais ce m'ust <sup>8</sup> bien été un plus grand deconfort <sup>9</sup>, Si, sans point l'inhumer 10, j'usse laissé le mort,

<sup>1.</sup> Voir l'Antigone de Sophocle, vers 441 et suivants:

Σὶ δη, σὶ την νεύουσαν ὶς πίδον καρά, etc. 2. Vers le bas, vers la terre. 3. Pour ce qui est de toi. Il s'adresse

au messager qui vient de racouter au roi comment il a surpris Antigone ensevelissant son frère.

<sup>4.</sup> Sans faire de délais.

<sup>5.</sup> Avant. 6. Il me faut.

<sup>7.</sup> Peines.

<sup>8.</sup> Eût; de même au vers suivant 9. Découragement.

<sup>10.</sup> Polynice, son frère.

Duquel j'étois la sœur, fille de mesme mere : Mais, l'ayant fait, la mort ne me peut estre amere. Or si tu dis que j'ay solement sait l'offense, Encor plus folement tu as fait la deffence..... (Les jeux de Jan Antoine de Baif, Paris, 1573; Antigone, fol. 69, recto.)

### 4. Amour dérobant le miel 1.

Le larron Amour Deroboit un jour Le miel aux ruchettes. Des blondes avettes, Qui leurs piquans 2 drois 8 En ses tendres doigs Aigrement ficherent. Ses doigs s'en enflerent; A ses mains l'enfant Grande douleur sent, Dépit \* s'en courrouce : La terre repouce, Et d'un leger saut Il s'élance en haut Et vole à sa mere, L'orine 6 Cytere Avec triste pleur Monstrer sa douleur Et faire sa plainte: « Voy (dit-il) l'ateinte Qu'une mouche fait; Voy combien meffait? Une bestelette 8 Qui si mingrelette 9 Fait un mal si grand. » - « De mesme il t'en prend 10

<sup>1.</sup> Voir plus haut, p. 225, n. 6.

<sup>2.</sup> Aiguillons.

<sup>3.</sup> Dressés.

<sup>4.</sup> Dépité. 5. Il repousse (en sautant) la terre.

<sup>6.</sup> Dorée, blonde.

<sup>7.</sup> Fait mal.

<sup>8.</sup> Petite bête.

<sup>9.</sup> Maigrelette.

<sup>10.</sup> Il t'en arrive autant (de faire des

blessures).

# MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLES.

(Venus luy vint dire Se prenant à rire); Bien qu'enfantelet Tu sois mingrelet, Tu ne vaux pas mieux: Voy quelle blessure Tu fais qu'on endure En terre et aux cieux. »

(Les Passe-tems, I; édition de 1573, t. II, fol. 18, verso.)

## 5. Chansonnette, en vers mesurés 1.

Babillarde, qui toujours viens 2 Le sommeil et songe trcubler Qui me fait heureux et content, Babillarde aronde , tais-toi. Babillarde aronde, veux-tu Que de mes gluaux affutés \* Je te fasse choir de ton nid? Babillarde aronde, tais-toi. Babillarde aronde, veux-tu Que coupant ton aile et ton bec Je te fasse pis que Terée 5? Babillarde aronde, tais-toi.

Si ne veux 6 te taire, crois-moi, Je me vengerai de tes cris. Punissant ou toi ou les tiens. Babillarde aronde, tais-toi.

(Poésies choisies de Baïf; éd. Becq de Fouquières, Paris, 1874, p. 366.)

1. Selon la métrique des anciens. Voir | cond pied. notre Tableau de la littérature au xvi siècle, section II, ch. n,p. 113-115.
2. Vers trochaïques qui doivent se scander ainsi : au troisième pied, le trochée est remplacé par un dactyle : d'ordinaire c'est le se-

3. Hirondelle. 4. Mis à l'affût.

5. Térée qui persécuta Procné at sa sœur Philomèle.

6. Si tu ne veux.

## DU BARTAS

1544-1590.

GUILLAUME DE SALUSTE DU BARTAS, seigneur protestant, né vers 1544. à Montfort, près d'Auch en Gascogne, s'attacha à la personne de Henri de Navarre. Il fut chargé par ce prince de diverses missions en Danemark, en Écosse et en Angleterre, et mourut en 1590. Durant les loisirs que lui laissaient la guerre et les négociations, il s'occupa de poésie. Il débuta par le poeme de Judith, dont le sujet lui avait été donné par Jeanne d'Albret, et publia successivement la Première semaine, Uranie, le Triomphe de la foi, les Neuf Muses et la Secende Semaine.

Son œuvre la plus importante est la Première Semaine, qui en quelques années eut plus de trente éditions, fut traduite en plusieurs langues, et plaça l'auteur dans l'admiration des Calvinistes, presque sur le même rang que Rousard 1.

Voir l'appréciation des poésies de Du Bartas dans notre Tableau de la Littérature au xviº siècle (section II, chap. 11, pages 133-134).

Nous suivons l'édition complète des œuvres de Du Bartas publiée à Paris en 1611, 2 vol. in-fol.

## 1. La fin du déluge.

Tandis<sup>2</sup> la saincte Nef<sup>3</sup> sur l'eschine<sup>4</sup> azuree Du superbe Ocean navigeoit asseuree, Bien que sans mast, sans rame, et loin, loin de tout port: Car l'Éternel estoit son Pilote et son Nord 5. Trois fois cinquante jours le general naufrage Dégasta l'Univers; en fin d'un tel ravage L'immortel s'esmouvant, n'eust pas sonné si tost La retraitte des eaux que soudain flot sur flot Elles gaignent au pié ; tous les fleuves s'abaissent. La mer rentre en prison; les montagnes renaissent, Les bois montrent desia leurs limonneux rameaux. Jà la campagne croist par le descroist des eaux. Et brief la seule main du Dieu darde-tonnerre

2. Cependant. 3. L'arche de Noé.

4. Une métaphore analogue se retrouve

1. Celui-ci s'émut de cette rivalité. Voir | dans Racine : « Sur le dos de la plaime us haut, p. 228. | liquide » (Phèdre, V, 6.)

5. Son étoile polaire.

6. Dévasta.

7. Gagner au pied, prendre le large.

plus haut, p. 228.

#### 250 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

Monstre la Terre au Ciel et le Ciel à la Terre, Afin qu'il vit encor la Panchaïque odeur 1 Fumer sur les autels sacrez à sa grandeur. (Le second jour de la Sepmaine. — Œuvres de G. Saluste du Bartas : éd. de 1611 : t. l. p. 97.)

### 2. La mer et la terre estans si peu de chose À comparaison du Ciel qui les enclost, apprennent à tous hommes à s'humilier 3.

......Humains, voyla le lieu Pour qui vous mesprisez le sainct Palais de Dieu : Veila de quels confins vostre plus grande gloire Limite de ses faits la superbe memoire. Rois, qui (vassaux d'orgueil ) pour estendre vos bords De la largeur d'un poil, couvrez les champs de morts; Magistrats corrompus, qui sur vos sainctes chaires Mettez sordidement la Justice aux encheres, Qui trafiquant le droit profanez vos estats 6 Pour laisser une blette 7 à vos enfans ingrats : Vous qui faites produire usures aux usures : Vous qui falsifiez les poids et les mesures, Afin que deux cens bœuss à l'avenir pour vous Le soc brise-gueret tirassent<sup>8</sup> de leurs couls 9: Vous qui vendez vos murs10, et vous qui, pour acquerre11 Dessus vostre voisin quelque pouce de terre, D'une main sacrilege, à l'emblee arrachez Les confins moitoyens 12 par vos ayeuls fichez; Helas! que gaignez vous? quand par ruse ou par guerre Un Prince auroit conquis tout le rond de la terre. Une pointe d'aiguille, un atome, un festu, Scroit tout le loyer de sa rare vertu. (Le troisiesme jour de la Sepmaine. - Id., p. 127.)

1. L'encens. L'encens originaire de la Panchaïe, province de l'Arabie heureuse, était vantée chez les anciens. Araque Pancazos exhalat propter odores. (Lu-erèce, II, 417.) Totaque thurigeris Panchaia pinguts arenis. (Virgile, Géorg., II, **\$**39.)

<sup>2.</sup> Consacrés. 3. Note marginale qui accompagne le fragment cité.

<sup>4.</sup> Esclaves de l'orgueil.

Siéges.

Votre condition.
 Motte de terre.

<sup>8.</sup> Du verbe tirasser.

<sup>9.</sup> Cous.

<sup>10.</sup> Votre cité. 11. Acquerir.

<sup>12</sup> Miloyens, même radical que dans moitié.

#### 3. La création de l'homme.

.....Désireux de produire en lumiere Le terrestre Empereur<sup>1</sup>, tu<sup>2</sup> pris de la poussiere, La collas, la pressas, l'embellis de ta main, Et d'un informe corps formas le corps humain : Ne courbant toutesfois sa face vers le centre, Comme à tant d'animaux, qui n'ont soin que du ventre, Mourans d'ame et de corps : ains relevant ses yeux Vers les dorez flambeaux qui brillent dans les cieux, Afin qu'à tous moments sa plus divine essence 5, Par leurs nerfs contemplast le lieu de sa naissance. Mais tu logeas encor l'Humain entendement En l'estage plus haut de ce beau bastiment : Afin que, tout ainsi que d'une citadelle, Il domptast la fureur du corps qui se rebelle Trop souvent contre luy, et que nostre raison Tenant dans un tel fort jour et nuict garnison. Foulast dessous ses pieds l'envie, la cholere, L'avarice, l'orgueil, et tout ce populaire Qui veut, seditieux, tousjours donner la loy A celuy qu'il te plut 8 leur ordonner 9 pour Roy. (Le sixiesme jour de la Sepmaine. — Id., p. 278.)

#### 5. Les hésitations de Judith.

Judith, c'est à ce coup (dit-elle) que ton bras Doit delivrer Jacob. — Mais non, ne le fay pas.

- Si fay-le. Mais non fay. Voy! laisse ceste crainte.
- Tu veux donc profaner l'hospitalité saincte?
- Ce n'est la profaner : plus sainte elle sera Quand par elle ma main les Saints garentira.
- Mais sans honte jamais le traistre ne peut vivre?
- Traistre est cil qui trahit, non qui ses murs delivre 10
  - 1. L'homme.
  - 2. Le poëte s'adresse à Dieu.
  - 8. Mortels.

  - 4. Mais.
  - 5. L'âme. 6. Par les nerfs, par le secours maté-
  - 7. Cf. Ovide, Métamorphoses, I, 81-86:

Pronaque quum specient animalia cetera tersen Os homini sublime dedit, columque tueri Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus.

- 8. Plut.
- 9. De leur instituer.
- 10. Il est traitre, celui qui trahit ta ville et non celui qui la délivre.

#### 252 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

- Mais contre les meurtriers le Ciel est irrité?
- Tout homme qui meurtrit<sup>1</sup> n'est meurtrier reputé.
- Hé! n'est-il pas meurtrier cil qui meurtrit son Prince
- Holoferne est tyran, non Roy de ma Province.
- Mais quoy? Dieu maintenant le nous donne pour Roy?
- Celuy n'est point de Dieu 2 qui guerroye sa loy.
- Tous peuvent estre donc des Tyrans homicides?
- Jaels, Ahods, Jehus, furent tyrannicides.
- Voire<sup>6</sup>, mais il 7 leur fut commandé du Seigneur.
- D'une pareille loy je sen forcer mon cœur.
- Las! pour faire un tel coup ton bras a peu de force.
- Assez fort est celuy que l'Eternel r'enforce 8.
- Mais ayant fait le coup, qui te guarantira?
- Dieu m'a conduite icy, Dieu me r'amenera.
- Et si ton Dieu te livre és mains des Infideles?
- Mort le Duc<sup>10</sup>, je ne crain les morts les plus cruelles.
- Mais quoy? tu souleras 11 leur impudicité?
- Mon corps peut estre à eux, mais non ma volonté 12.

Estant donc de ce point 18 sainctement resolue, Vers le Pole 14 elle eleve et ses mains et sa veuë :

Et puis à basse voix prie ainsi l'Eternel:

« O bon Dieu, qui tousjours as eu soin paternel De ton aimé Jacob, fortifie ma dextre,

Afin que ceste nuict d'une vigueur adextre 18 Elle puisse égorger ce Prince audacieux,

Qui pour te desceptrer 16 veut escheler 17 les Cieux.

Et puisque ta bonté, nonobstant mille orages, A fait voir à ma nef les desirez rivages,

1. Tue.

2. N'est point envoyé de Dieu.

3. Jahel, femme d'Haber, chez laquelle se réfugia Sisera, général des Moabites, après avoir été battu par Barak. fils d'Aminadab, de la tribu de Nephthali. Elle lui enfonça un clou dans la tempe pendant qu'il dorr ait. Voir le livre des Juges, ch. IV.

4. Ahod, juge d'Israel, qui tua Eglon, noi de Moab, pour délivrer les Hébreux de la servitude où les tenait ce prince

(Juges, ch. 111).

5. Jéhu, officier du roi Joram, sacré soi d'Israël par Elisée, tua Joram, Jeza-bel sa mère et extermina toute la des-cendance d'Achab. Voir le quatrième Livre des Rois, ch. ix et x, et le deuxième i chelle.

livre des Chroniques ou Paralipomènes, ch. 2'.

6. (C'est) vrai.
7. Cela.

8. Et complex-vous pour rien Dieu qui com-[bat pour vous ? (Racine, Athalie, I, 1.)

9. Aux.

10. Le chef.

11. Saouleras.

12. Cf. Tite-Live (I, 58):
Corpus est tantum violatum, animus insons
43. De faire cela.

14. Ciel.

15. Adroite.

16. T'enlever le sceptre.

17. Escalader, Escheler vient de é-

Permets-luy d'y surgir¹, d'un pavot sommeilleux Engourdissant le sens de ce Prince orgueilleux : Afin que je redoune à Jacob sa franchise², A ton nom son honneur et sa paix à l'Église 8. » (Sixiesme livre de la Judith. — Id., p. 411.)

# D'AUBIGNÉ

(Voir plus haut, page 78)

### 1. A Diane.

Combattu des vents et des flots,
Voyant tous les jours ma mort preste
Et abayé d'une tempeste
D'ennemis, d'aguetz, de complotz;
Me resveillant à tous propos,
Mes pistolles dessoubz ma teste,
L'amour me fait faire le poëte
Et les vers cerchent le repos.
Pardonne-moy, chere Maistresse,
Si mes vers sentent la destresse

- 1. D'y aborder.
- 2. Liberté.
- 3. Le posme de Judith paraissent au milieu des troubles civils, avait reçu l'approbation enthousiaste des partisans du régicide. Du Bartas protesta contre ces approbations compromettantes, comme on peut le voir par les lignes suivantes extraites de la préface de Judith: Ceuxlàme font grand tort, qui pensent qu'en descrivant la catastrose de ceste histoire vrayment tragique, je me sois rendu volontaire advocat de ces esprits broüllons et seditieux qui, pour servir à leurs passions, temerairement et d'un mouvement privé¹ conjurent contre la vie des Princes qui, pour leurs cruautez, actions insupportables 4 desbordemens domestiques, se sont comme degradez du venerable et ses sont comme degradez du venerable et sacré tiltre de Royauté. Car tant s'en sat que j'estime que cet exemple et sem-
  - De leur propre mouvement.
     XVI\* SIÈCLE.

blables doyvent estre tirez en consequence que mesme je me persuade que l'acte d'Ahod, de Jahel et de Judith (qui, sous couleur d'obeissance et pretexte d'amitié, jetterent leurs mains vengeresses sur Eglon, Sizare et Holofernej eut esté digne de cent potances, cent feux et cent rouës, s'ils n'eussent esté peculierement¹ choiss de Dieu pour deplier les chaines et rompre les ceps 2 qui tenoient le peuple Hebrieu en une sorvitude plus qu'Egyptienne 3. "

- vitude plus qu'Egyptienne 3. »

  4. Aboyé, poursuivi comme par une meute.
  - 5. Pistolets.
- 6. Et cependant les vers cherchent, exi-
- 1. Particulièrement.
  2. Pièces de bois auxquelles on attachait les pieds des prisonniers.
  3. Plus dure que la servitude des Hébreux.

ropre mouvement. ! en Egypie.

#### MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SI 254

Le soldat, la peine et l'esmoy: Car depuis qu'en aimant je souffre. Il faut qu'ils sentent comme moy La poudre, la mesche<sup>1</sup>, et le souffre. (Le Primtems du sieur d'Aubigné, livre I, Hecatombe : Diane, 4. — Œuvres complètes de Th. A. d'Aubigue édition Réaume et F. de Caussade, t. III, p. 17.)

### 2. Discours de la Fortune contre la Vertu.

Comment, mal conseillé, pippé, trahy, sais-tu Par chemin espineux la sterille Vertu? Cette sotte par qui me vaincre tu essaies N'eust jamais pour loier que les pleurs et les plaies, De l'esprit et du corps les assidus tourments. L'envie, les soupcons et les bannissements. Qui pis est<sup>3</sup>, le desdain : car sa trompeuse attente D'un vain espoir d'honneur la vanité contente. De la pauvre Vertu l'orage n'a de port\* Ou'un havre tout vaseux d'une honteuse mort. Es-tu point envieux de ces grandeurs romaines? Leurs rigoureuses mains tournerent par mes peincs Dedans leur sein vaincu leurs fers victorieux. Je t'espiois ces jours lisant, si curieux, La mort du grand Senecque et celle de Thrasee: Je lisois par tes yeux en ton ame embrazee Que tu enviois plus Senecque que Neron, Plus mourir en Caton que vivre en Ciceron. Tu estimois la mort en liberté<sup>5</sup> plus chere Que tirer en servant une haleine precaire. Ces termes specieux 7 sont tels que tu concluds Au plaisir de bien estre, ou bien de n'estre plus. Or sans te surcharger de voir les morts et vies Des Anciens qui faisoient gloire de leurs folies. Que ne vois-tu ton siecle, ou n'apprehendes-tu Le succés des enfans aisnez de la Vertu?

<sup>1.</sup> La mèche des arquebuses.

<sup>2.</sup> En la mettant au-dessus de moi.

<sup>3.</sup> Qui pis est, qui plus est et qui mieux est, sont les restes de l'ancienne cons-guction où qui avait la valeur de ce qui.

<sup>4.</sup> La vertu ne trouve de port dans l'orage.

<sup>5.</sup> Au sein de la liberté. 6. Que mener en esclave une vie précair 7. De belle apparence.

Ce Bourbon qui, blessé, se rensonce en la presse , Tost assommé, traisné sur le dos d'une asnesse; L'Admiral, pour jamais sans surnom trop connu<sup>4</sup>, Meurtri, precipité, traisné, mutilé, nud; La fange fut sa voye au triomphe sacree, Sa couronne un collier, Mont-Faulcon son trophee. Vois sa suitte s aux cordeaux, à la rouë, aux posteaux, Les plus heureux d'entr'eux quitte pour les couteaux. De ta Dame loyers e qui paye, contemptible, De rude mort la vie hazardeuse et penible. Lis, curieux 8, l'histoire, en ne donnant point lieu Parmy ton jugement au jugement de Dieu; Tu verras ces vaillans, en leurs vertus extremes, Avoir vescu gehennez et estre morts de mesmes. (Les Tragiques, II, Princes, - id. t. IV, p. 106).

### 3. Le jugement dernier.

Un grand Ange s'escrie à toutes nations : « Venez respondre icy de toutes actions, L'Éternel veut juger. » Toutes ames venuës Font leurs sieges en rond en la voute des nuës. Et là les Cherubins ont au milieu planté Un throsne rayonnant de saincte majesté : Il n'en sort que merveille et qu'ardente lumiere. Le soleil n'est pas faict d'une estoffe si claire : L'amas de tous vivans en allend justement La desolation ou le contentement. Les bons du Sainct Esprit sentent le tesmoignage, L'aise leur saute au cœur et s'espand au visage; Car s'ilz doivent beaucoup, Dieu leur en a faict don Ils sont vestus de blanc et lavez de 10 pardon O tribus de Judas! Vous estes à la dextre :11

<sup>1.</sup> Louis de Condé, qui périt à la ba-taille de Jarnac. D'Aubigné rapporte qu'il cut d'abord la jambe brisée par un coup de pied de cheval, et qu'il fut emporté mort sur une anesse. (Hist. Univ., I, V, 9). 2. Foule.

<sup>3.</sup> Bientôt.

<sup>4.</sup> Coligny, qui est assez connu par ce seul titre d'amiral, sans autre nom ni surnom.

<sup>5.</sup> Les partisans de Coligny pendus,

roués, exposés aux piloris, etc.
6. Voila les récompenses de la dame que tu sers.

<sup>7.</sup> Méprisable.

<sup>8.</sup> Avec soin. 9. Prononcer genes. Gehennez, marty-

risés. 10. Par le.

<sup>11.</sup> Droite.

### MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

Edom, Moab, Agar tremblent à la senestre 1; Les Tyrans abattus, pasles et criminels, Changent leurs vains honneurs aux tourments eternels. lls n'ont plus dans le front la furieuse audace. Ils souffrent en tremblant l'imperieuse face , Face qu'ils ont frappee, et remarquent assez Le chef, les membres saincts, qu'ils avoient transpercez. Ils le virent lié; le voicy les mains hautes : Ces severes sourcils viennent conter leurs fautes. L'innocence a changé sa crainte en majestés. Son roseau en acier tranchant des deux costés. Sa croix au \* tribunal de presence divine. Le Ciel l'a couronné, mais ce n'est plus d'espine: Ores viennent trembler à cet acte dernier Les condamneurs aux pieds du juste prisonnier.

Voicy le grand Heraut d'une estrange nouvelle. Le Messager de mort, mais de mort eternelle. Oui se cache? Qui fuit devant les yeux de Dicu? Vous. Cains fugitifs, ou trouverez-vous lieu ?? Quand vous auriez les vents collez soubs vos aisselles, Ou quand l'aube du jour vous presteroit ses aisles, Les monts vous ouvriroient le plus profond rocher. Quant la nuict tascheroit en sa nuict vous cacher, Vous enceindre la mer<sup>6</sup>, vous enlever la nuë, Vous ne fuirez de Dieu ny le doigt, ny la veuë.

(Le Seigneur place les impies à sa gauche, les justes à sa droite et s'adresse d'abord à ceux-ci :)

« Vous qui m'avez vestu au temps de la froidure, Vous qui avez pour moy souffert peine et injure, Qui à ma seiche soif et à mon aspre faim Donnastes de bon cœur votre eau et votre pain; Venez, race du Ciel, venez, esleus du Pere ; Vos pechez sont estcints, le juge est votre frere. Venez donc, bienheureux, triompher à jamais Au Royaume eternel de victoire et de paix. »

A ce mot tout se change en beautez eternelles, Ce changement de tout est si doux aux fidelles!

<sup>1.</sup> Gauche.

<sup>2.</sup> Du Seigneur.

A changé sa croix en tribunal.
 De refuge.

<sup>5.</sup> Quand les monts. 6. Quand la mer tâcherait de

enceindre.

Que deparfaicts plaisirs! o Dieu, qu'ils trouvent beau Cette terre nouvelle et ce grand Ciel nouveau!

Mais d'autre part, si tost que l'Eternel faict bruire A sa gauche ces mots, les foudres de son ire, Quand ce Juge, et non Pere, au front de tant de Rois, Irrevocable, pousse et tonne cette voix : « Vous qui avez laissé mes membres aux froi lures Oui lui avez versé injures sur injures. Qui à ma seiche soil et à mon aspre faim Donnastes fiel pour eau et pierre au lieu de pain : Allez, maudits, allez grincer vos dents rebelles Au gouffre tenebreux des peines eternelles! » Lors ce front qui ailleurs portoit contentement Porte à ceux cy la mort et l'espouvantement. Il sort un glaive aigu de la bouhe divine; L'Enfer glouton, bruyant, devant ses pieds chemine...

O enfants de ce siècle, o abusez mocqueurs, Imployables 2 esprits, incorrigibles cœurs, Vos esprits trouveront en la fosse profonde 3 Vray ce qu'ils ont pensé une fable en ce monde. Ils languiront en vain de regret sans mercy. Vostre ame à sa mesure cnflera de soucy. Qui vous consolera? L'amy qui se desole Vous grincera les dents au lieu de la parole. Les Saincts vous aymoient-ils? Un abysme est entr'cux?: Leur chair ne s'esmeut plus, vous estes odieux. Mais n'esperez-vous point fin à votre souffrance? Poinct n'esclaire aux Enfers l'aube de l'espérance !... Transis, desesperez, il n'v a plus de mort 9 Qui soit pour votre mer des orages le port. Que si voz yeux de seu jettent l'ardente veuë A l'espoir du poignard, le poignard plus ne tuë Que la Mort, (direz-vous) estoit un doux plaisir! La Mort morte 10 no peut vous tüer, vous saisir Voulez-vous du poizon? En vain cest artifice!

<sup>1.</sup> De Dieu.

<sup>2.</sup> Inflexibles.

<sup>3.</sup> L'enfer. 4. Selon ce qu'elle aura mérité.

<sup>5.</sup> Votre ami.

<sup>6.</sup> Au lieu de vous donner des paroles de consolation.

<sup>7.</sup> Et vous.

<sup>8.</sup> C'est le vers du Dante :

Lascinte ogni speranza, voi ch'entrate. · Laissez toute esperance, vous qui entrez.s (Enfer, III, vers 9.)

<sup>9.</sup> Une seconde mort. 10. Qui n'existe plus pour vous.

Vous vous precipitez? en vain le precipice!
Courez au feu brusler¹, le feu vous gelera,
Noyez-vous? l'eau est feu, l'eau vous embrazera;
La peste n'aura plus de vous miséricorde;
Estranglez-vous? en vain vous tordez une corde;
Criez aprés l'Enfer? de l'Enfer il ne sort
Que l'eternelle soif de l'impossible mort.

(Id., VII, Jugement; — p. 294, 299, 302.)

## DESPORTES

1546 - 1606.

PHILIPPE DESPORTES naquit à Chartres en 1546. Après avoir été clerc de procureur, puis secrétaire de l'évêque du Puy, Desportes partit pour l'Italie où il subit l'influence de la poésie de Pétrarque. A son retour, il se lia d'amitié avec Claude de l'Aubespine, secrétaire des commandements de Charles IX, qui l'introduisit à la cour. Il sut gagner la faveur du roi à qui il offrit son imitation du Roland de l'Arioste et celle du duc d'Anjou à qui il présenta ses sonnets sur Angélique. Dès lors commença la brillante fortune de notre poête. l'avori de Charles IX et de Henri III qu'il avait accompagné en Pologne, il recut l'abbaye d'Aurillac, échangée plus tard contre celle des Vaux de Cernay, l'abbaye de Tiron, celle de Josaphat et celle de Bonport; il devint chanoine de la Sainte-Chapelle, lecteur de la chambre du roi, conseiller d'État. Sur la fin de ses jours on lui offrit l'archevèché de Bordeaux qu'il refusa. La velléité guerrière qui lui sit un moment, après la mort de Henri III, partager la fortune de Vil'ars et des ligueurs pendant le siège de Rouen, ne fut pas de longue durée. Il se rallia bientôt à Henri IV. Abbé et poëte de cour, le mieux renté des beaux esprits, compagnon confident, et chantre trop complaisant de la vie galante des princes, faisant d'ailleurs un usage libéral de ses prébendes, protégeant les autres poëtes, il n'eut guère que des amis. Passerat et Durand qui l'avaient combattu, lorsqu'il était du côté des ligueurs, se réconcilièrent avec lui. D'Aubigné seul ne lui pardonna pas d'avoir chanté les amours de Henri III.

En 1572, à son retour d'Italie, Desportes avait publié ses imitations de l'Arioste; l'année suivante il donna la plus grande partie de ses poésies amoureuses. Dans les dernières années de sa vie, retiré dans son abbaye de Bonport en Normandie, il acheva ses poésies chrétiennes

et composa sa traduction complète des psaumes. Il mourut en 1606. Les œuvres de Desportes ont été publiées par M. Alfred Michiels (1 vol. in-18, Paris, Delahays 1858).

Voir notre Tableau de la Littérature au xvie siècle (section II.

ch. II, p. 137).

### 1. Chant d'amour.

C'est donc, Amour, par toy que les bois reverdissent, C'est par toy que les blés ès 1 campagnes jaunissent, C'est par toy que les prez se bigarrent de sleurs ; Par toy le doux Printans, suivi de la Jeunesse, De Flore et de Zephyre, etale sa richesse Peinte diversement de cent mille couleurs 2.

Nos ancestres grossiers, qui vivoient aux bocages \*, Ilideux, velus et nus comme bestes sauvages, Errans deçì delà sans police et sans loyx, Se sont, par ton moyen, assemblez dans les villes, Ont policé leurs mœurs par coustumes civiles, Ont fait les déitez, se sont esleu des roys.

Les lettres et les arts te doivent leur naissance. Tu nous as fait aimer la coulante eloquence, La haute astrologie et la justice aussi; Mesme encor à présent l'accord de la musique, En te reconnoissant 4, languist melancholique 3, S'il ne plaint la rigueur de ton poignant souci 6.

Tout rit par où tu passe, et ta veuë amoureuse, Qui brûle doucement, rend toute chose heureuse; La grâce, quand tu marche, est tousjours au devant 7; La volupté mignarde en chantant t'environne, Et le soing devorant qui les hommes talonne, Quant il te sent venir, s'enfuit comme le vent.

Par toy le laboureur, en sa loge 8 champestre, Par toy, le pastoureau, menant ses brebis paistre, Se plaist en sa fortune et benit ton pouvoir, Et, d'une vilanelle , en chantant, il essaye D'amollir Galatée et de guarir sa plaie,

Dans les. 2. Comparez Lucrèce (I, début; Y, 735 gueurs. et suiv.), Virgile (Géorg. III, 242).
3. Dans les bois.

Reconnaissant ton pouvoir.

<sup>5.</sup> Tristement, sans ardeur.

<sup>6.</sup> S'il ne chante l'amour et ses si-

<sup>7.</sup> Au-devant de toi.

Logis. 9. Chanson rustique.

260 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

Moderant la chaleur qui le fait esmouvoir.

Les roys par ta pointure animez d'allegresse,

Donnent quelquefois tresve au soucy qui les presse:

Bes graves magistrats les chagrins tu desfaits;

Tu te prens, courageux, aux plus rudes gendarmes a,

Et souvent, au milieu des combats et des armes,

Tu chasses la querelle et nous donnes la paix.....

O Dieu puissant et bon, seul sujet de ma lyre, Si jamais que de toy je n'ay rien voulu dire , Et si ton feu divin m'a toujours allumé, Donne-moy pour loyer qu'un jour je puisse faire Un œuvre à ta loüange éloigné du vulgaire, Et qui ne suive point le trac accoustumé.

Purge-moy 7 tout par tout, le cœur, l'esprit et l'ame, Et m'eschausse si bien de ta divine slame, Que je puisse monstrer ce que je vay suivant 8, Et que 9 l'amour volant qui jusqu'au ciel m'emporte Après la beauté sainte, est bien d'une autre sorte Que l'aveugle appetit qui nous va decevant.

(Diane, livre I. — Œuvres de Ph. Desporte, éd. Alfred Michiels, p. 51.)

### 2. Procez contre Amour au siege de la Raison.

Chargé du desespoir, qui trouble ma pensée, Entre <sup>10</sup> mille douleurs dont mon ame est pressée, Par la rigueur d'Amour, dans sa dure prison, Un jour, ne pouvant plus supporter ses alarmes, Ayant l'œil et le cœur gros d'ennuis et de larmes, Je le fay convertir <sup>11</sup> au siege <sup>12</sup> de Raison.

Là je me presentay si changé de visage, Que, s'il n'eust eu le cœur d'une fere <sup>18</sup> sauvage, Je pouvoy l'esmouvoir et le rendre adoucy; Puis, confus et tremblant, avec la contenance

- 1. Les feux de l'amour.
- 2. Piqure.
- 3. Guerriers.
- 4. Si jamais je n'ai voulu chanter que
- 5. Récompense.
- 6. Le chemin tracé ; de tractus.
- 7. Purifie-moi.

- 8. Poursuivant.
- 9. Que je puisse faire voir le but que je poursuis et montrer que l'amour, etc. 10. Au milieu de.
  - 11. Tourner ses pas vers.
  - 19 Tribunal
  - 12. Tribunal.
  - 13. Bète sauvage, fera.

D'un pauvre criminel pres d'ouïr sa sentence, Parlant à la Raison, je me suis plaint ainsi:

« Royne, qui tiens en nous la divine partie <sup>1</sup>, Qui nous conduits au ciel, lieu dont tu es sortie, A toy de ce cruel <sup>2</sup> j'ose me lamanter, Afin qu'ayant ouy quelle est sa tyrannie, Et comme estrangement ses sujets il manie <sup>3</sup>, Par ton juste support je m'en puis <sup>5</sup> exanter <sup>5</sup>.

« Sur l'avril gracieux de ma tendre jeunesse, Que <sup>6</sup> j'ignorois encor que c'estoit de <sup>7</sup> tristesse, Et que mon pié volloit quand et <sup>8</sup> ma volonté; Ce trompeur que tu vois, jaloux de ma franchise, Masquant de deux beaux yeux sa cruelle entreprise, Avec un doux accueil deceut ma liberté.

« Mais qui se fust gardé de se laisser surprendre, Et qui de son bon gré ne se fust venu rendre, Voyant avecques luy tant de douces beautez? Qui ne se fust promis un bien heureux voyage, Ayant la mer paisible, étant près du rivage, Et les petits zephirs soufflans de tous costez?

« Il se monstroit à moy sur tout autre amiable, Il ne me faisoit voir qu'un printans desirable, Son visage estoit doux, doux estoient ses propos, Et l'œil qui receloit tous les traits de sa trousse <sup>9</sup> Me perça l'estomach <sup>10</sup> d'une façon si douce, Que j'estimoy ma peine un desiré repos.

« Mais il ne dura guere en ceste douce sorte; Car, si tost que mon cœur luy eut ouvert la porte, Et que mes sens craintifs eurent reçeu sa loy, Il dépouilla soudain sa feinte couverture <sup>11</sup>, M'enseignant mon erreur d'avoir fait ouverture <sup>12</sup> Ainsi legerement à plus puissant que moy.

« Il banit mes plaisirs et leur donna la fuitte, Dont <sup>18</sup> le libre repos, que j'avois à ma suitte M'abandonna soudain, de frayeur tout surpris; Le travail <sup>14</sup> print sa place, et la tristesse extrême,

<sup>1.</sup> L'intelligence.

<sup>2.</sup> L'amour.

<sup>3.</sup> Traite.

<sup>4.</sup> Pour puiss', c'est-à-dire puisse.

<sup>5.</sup> Exempter.

<sup>6.</sup> Alors que.

<sup>7.</sup> Ce que c'était que la

<sup>8.</sup> Avec.

<sup>9.</sup> Carquois.

<sup>10.</sup> Le cœur.

<sup>11.</sup> Déguisement.

<sup>12.</sup> Accueil.

<sup>13.</sup> Par suite de quoi.

<sup>4</sup> Peine

### 262 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

Les veilles, les soucis, le mespris de soy-mesme, Qui ne m'ont point lasché depuis que je sus pris.

« Je quitay tout soudain ce qui me souloit plaire ,
Ma façon se changea, je devins solitaire,
Je portay bas les yeux, le visage et le front;
J'entretins mon desir d'une esperance vaine,
Je discourus tout seul, et moy-mesme pris paine
De nourrir les douleurs que deux beaux yeux me font.....

« Soit de jour, soit de nuict, jamais je ne repose; Je ronge mon esprit, je resve, je compose 3, J'enfante des pensers qui me vont devorant; Quand le jour se depart 3, la clairlé je desire; Je souhaite la nuict lorsqu'elle se retire; Puis, attendant le jour, je languis en mourant.

« Dès que l'aube apparoist, je me pers aux vallécs, Et dans le plus epais des forests recelées, Pour, sans estre entendu, plaindre ma passion; J'esmeu l'air et le ciel de ma douleur profonde, Et bref, en me lassant, je lasse tout le monde, Sans que cet inhumain en ait compassion. »

En ce lieu je my fin à mon triste langage, Car mille gros soupirs, qui gardoient le passage Par où couloit ma voix, l'empeschoient de sortir; Puis je fremissoy tout de voir mon adversaire Qui trepignoit des piés, qui bouilloit de cholere, Me menaçant tout bas d'un tardif \* repentir.

« Raison, disoit Amour, enten l'autre partie, Et ne conclus devant qu'estre bien advertie : Il faut balancer tout pour juger droitement. Doncques sans t'émouvoir par des plaintes si vaines, Escoute entierement l'histoire de ses paines, Et voy que cet ingrat m'accuse injustement.

« Ingrat est-il vrayment et sans reconnoissance, De me rendre à present si pauvre recompense Pour cent mille bien-faits qu'il a reçeus de moy; J'ay purgé son esprit par ma divine flame, L'enlevant jusqu'au ciel et remplissant son ame D'amour, de beaux desirs, de constance et de foy.

« J'ay forcé son desir trop jeune et volontaire Qui suit le plus souvent ce qui luy est contraire,

Avait coutume de me plaire.
 Je combine (des pensées).

S'éloigne.
 Qui viendrait plus tard.

Et contre son vouloir je l'ay favorisé; D'un de mes plus beaux traits j'ay son ame entamée, J'av fait luire en cent lieux sa vive renommée, Et des meilleurs esprits je l'ay rendu prisé 1.

« Je l'ay fait ennemy du tumulte des villes, J'ay repurgé son cœur d'affections serviles, Compagnon de ces dieux qui sont parmy les bois; J'ay chassé loin de lui l'ardente convoitise, L'orgueil, l'ambition, l'envie et la feintise, Cruels bourreaux de ceux qui font la cour aux rois.

« J'ay fait par ses escrits admirer sa jeunesse, J'ay reveillé ses sens engourdis de paresse, Hautain 2 et genereux je l'ay fait devenir; Je l'ay séparé loing des sentiers du vulgaire Et luy ay enseigné ce qu'il lui salloit faire Pour au mont de vertu seurement parvenir.

« Je luy ay fait dresser 3 et la veue et les ailes Au bien-heureux séjour des choses immortelles; Je l'ay tenu captif pour le rendre plus franc\*. Or, si quelque douleur luy a livré la guerre, Hé! qui sans passion 5 pourroit vivre sur terre, Ayant des os, des nerfs, des poulmons et du sang?... »

Ainsi parloit Amour avec grand'violence Puis nous teusmes 6 tous deux, attendant la sentence De Raison, qui vers nous son regard addressa 7: « Vostre debat, dit-elle, est de chose 8 si grande Que pour le bien juger plus long terme il demande. » Et, finis ces propos, en riant nous laissa.

(Diane, I, - p. 53.)

## 3. Le poëte donne l'immortalité.

Je verray par les ans, vengeurs de mon martire, Que l'or de vos cheveux argenté deviendra, Que de vos deux soleils 9 la splendeur s'esteindra, Et qu'il faudra qu'Amour tout confus s'en retire.

<sup>1.</sup> Apprécié. 2. Qui a l'âme haute.

<sup>3.</sup> Elever.

<sup>.</sup> Libre.

<sup>5.</sup> Souffrance.

<sup>6.</sup> Nous nous tûmes.

<sup>7.</sup> Dirigea.

Roule sur une chose.

<sup>9.</sup> Vos yeux.

#### MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE. 264

La beauté qui, si douce, à present vous inspire, Cedant aux lois du tans 1, ses faveurs reprendra; L'hyver de vostre teint les sleurettes perdra, Et ne laissera rien des thresors que j'admire.

Cet orgueil desdaigneux qui vous fait ne m'aimer \*, En regret et chagrin se verra transformer, Avec le changement d'une image \* si belle.

Et peut estre qu'alors vous n'aurez deplaisir De revivre en mes vers, chauds d'amoureux desir. Ainsi que le phenix au seu se renouvelle .

(Cléonice, sonnet 62; — p. 211.)

## 4. Paraphrase sur le Libera me, Domine, de morte ætern : 5,

Delivre moy, Seigneur, de la mort éternelle, Et regarde en pitié mon ame criminelle, Languissante, estonnée et tremblante d'effroy, Cache-la sous ton aile au jour espouvantable, Quand la terre et les cieux s'ensuiront devant toy. En te voyant si grand, si saint, si redoutable;

Au jour que tu viendras en ta majesté sainte, Pour juger ce grand tout 6, qui fremira de crainte, Le repurgeant 7 de neuf par tes feux allumez. O jour, jour plein d'horreur, plein d'ire et de miseres, De cris, d'ennuis, de plaints , de soupirs enflammez, De grincements de dents et de larmes ameres!

Las! J'en tremble en moy mesme, et la crainte assemblée 10, Qui se campe en mon cœur, rend mon ame troublée, Ma force esvanouye et mon sang tout gelé; Le poil 11 dessus mon chef horriblement se dresse. Et mon esprit de crainte est si fort désolé Oue je n'ose crier au fort de ma tristesse.

Les anges fremiront au regard de ta face; Helas! où pourront donc les meschans trouver place? Où se pourront cacher ceux qui sont reprouvez? Où faudra-t-il, Seigneur, que lors je me retire,

- 1. Temps.
- 2. Qui vous empêche de m'aimer.
- 3. De votre beauté.
- 4. C'est la même pensée qui inspire le beau sonnet de Ronsard à Hélène; voir p. 219.
  - . De l'office des morts.

- 6. L'univers.
- 7. Purifiant.
- 8. Jour plein de colère, dies ira.
- 9. Plaintes.
- 10. Amasséc.
- 11. Les cheveux.

Si les justes seront a grand'peine sauvez, Miserable pecheur, pour appaiser ton ire?

Que diray-je? O chetif! que me faudra-t-il faire? Je ne trouveray rien qui ne me soit contraire, Je verray mon peché s'elever contre moy¹. Mon juge est juste et saint; je suis plein d'injustice. Helas! je suis rebelle! et je verray mon roy, Mon roy clair et luisant², et moy noircy de vice.

Une bruyante voix, tout par-tout espandue,
Est du plus haut des cieux en la terre entendue:

« O vous! morts! qui gisez, nourriture des vers,
Laissez les monumens³, reprenez la lumiere
Nostre grand Dieu se sied b pour juger l'univers:
Accourez et oyez la sentence derniere. »

O Seigneur, dont la main toutes choses enserre <sup>5</sup>, Pere eternel de tout, qui m'a formé de terre, Qui rens par ton pur sang nos pechez nettoyez, Et qui feras lever mon corps de pourriture, Entens mes tristes cris jusqu'au ciel envoyez, Et prens pitié de moy, qui suis ta creature.

Exauce, exauce, o Dieu! ma prière enflammée! Destourne loin de moy ta colere allumée, Fay porter mon esprit par un doux jugement Dans le sein d'Abraham, avec tous les fidelles, Afin que ton sainct nom je chante incessamment, Jouïssant bien-heureux des clairtez eternelles.

(Œuvres chrestiennes; - p. 498.)

## BERTAUT

1552-1611.

JEAN BERTAUT naquit à Caen en 155?. Il entra dans les ordres, devint précepteur du duc d'Angoulème, et occupa ensuite pendant treize ens le poste de secrétaire du cabinet du 101. Henri IV dont il avait préparé la conversion, lui donna l'abbaye d'Aulnay (1594), l'évêché de Séez (1606) et la charge d'aumônier de la reine Marie de Médicis. Il

<sup>1.</sup> Cf. Psaume 50 (miserere mei): Et peccatum meum contra me est semper.

<sup>2.</sup> Brillant et resplendissant.

<sup>3.</sup> Tombeaux.

<sup>4.</sup> S'assied.

<sup>5.</sup> Embrasse.

### 266 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

mourut en 1611, après une vie tranquille et honorable. Ses poésies, comme celles de Desportes, sont les unes galantes, les autres religieuses; celles-ci sont supérieures aux premières. Elles ont été publiées en un volume in-8, 1620; 2° édit. 1623.

Voir notre Tableau de la littérature au xvi siècle (sect. II, p. 138).

### 1. Cantique sur la naissance de Nostre Seigneur.

Le voicy qui desja souffrant pour le peché

·Plore ¹ dans une creiche où foible il est couché,
Bien qu'il soit en puissance egal à Dieu son pere:
Car pour n'esblouïr point nos yeux de sa splendeur,
Sous nostre petitesse il cache sa grandeur,
Naissant non en sa gloire, ains ² en nostre misere.

Regardez quels effets d'ardente charité! L'eternelle splendeur se vest \* d'obscurité, Afin que moins luysante elle nous illumine: Dieu se fait fils de l'homme, et sur terre descend, Afin qu'en la vertu de son sang innocent L'homme fait fils de Dieu sur les astres chemine.

Mortel, qui vois icy ton Sauveur nouveau né Gisant si pauvrement, n'en sois point estonné: Ce n'est pas impuissance, il lui plaist ainsi naistre: Il a le mesme bras dont les cieux il voutoit\*, Car il ne cesse pas d'estre ce qu'il estoit, Mais ce qu'il n'estoit point il commence de l'estre.

Il commence d'estre homme, et reste tousjours Dieu,
Cachant pour nostre bien dedans ce pauvre lieu
L'admirable grandeur de son pouvoir suprème:
Et se rendant si soible et demeurant si sort,
Il vient homme impuissant pour endurer la mort,
Et vient tout-puissant Dieu pour tuër la mort mesme....
O Dieu! que tes bontez sont d'estranges effects!

Et qu'ingrat est celuy qui de tant de bien-saits L'eternel souvenir dans son ame n'engrave<sup>5</sup>! Tu t'asservis à l'homme afin de l'affranchir, Tu t'appauvris toy-mesme afin de l'enrichir, Par la mort de ton Fils rachetant ton esclave. Quel est nostre merite, 0 puissant Roy des Roys,

<sup>1.</sup> Plcure.

<sup>2.</sup> Mais.

<sup>3.</sup> Revêt.

<sup>4.</sup> Avec lequel il faisait la voute des cieux.

<sup>5.</sup> Ne grave.

Oue tu viennes livrer aux douleurs de la Croix Ton Fils Dieu comme toy pour l'homme miserable? Vas-tu point preferant, par trop grande amitié, A ta saincte injustice une juste pitié, Condemnant l'innocent pour sauver le coupable? (Ed. de 1620; p. 2.)

### 2. Paraphrase du Ps. CXLVII.

Heureux hostes du Ciel, sainctes legions d'Anges, Guerriers qui triomphez du vice surmonté, Celebrez à jamais du Seigneur les louanges. Et d'un hymne eternel honorez sa bonté.

Soleil dont la chaleur rend la terre feconde, Lune qui de ses rais emprunte ta splendeur, Lumière, l'ornement et la beauté du monde, Louez, bien que muets, sa gloire et sa grandeur.

Tesmoigne sa puissance, ô toy voûte azuree, Qui de mille yeux ardans as le front esclaircy: Et vous grands arrousoirs de la terre altérée, Vapeurs dont le corps rare 5 est en pluye épaissy 6.

Car d'un si sainct ouvrier le dire estant le faire 7. Sa parole d'un rien ce grand monde forma: Et tout ce qui s'enferme en l'une et l'autre sphere Est l'œuvre d'un seul mot que sa bouche anima.

Il a prescrit des loix à la nature mesme, Qu'en tremblant elle observe et craint d'outrepasser : Le ciel ne voit grandeur, sceptre, ny diadème, Immortel, ny mortel, qui s'en peust dispenser.

Chantez-le donc aussi vous, enfans de la terre , Qui, composez de cendre, en cendre retournez 10, Soit vous que l'Ocean dans ses vagues enserre. Soit vous qui librement par l'air vous promenez.

Beny son sainct pouvoir en ses caves 11 profondes, Monstre de qui le sein peut cent flots abysmer:

- i. Pour que.
- 2. Rayons. 3. Les astres.
- 4. Arrosoirs.
- 5. Raréfié.

- 7. Il lui suffit de dire : « que cela soit » faille corriger ses en tes.
- pour que la chose soit faite.
  - 8. Pút. 9. Les créatures.
  - 10. Pulvis es et in pulverem reverteris. (Genèse, II, 19.)
  - 11. Cavernes, retraites. Il semble qu'il

Et saittes retentir son nom parmy vos ondes Gouffres qui vomissez mille mers en la mer.

Foudroyans traits de feu que son ire décoche, Quand faisant icy bas mille flammes plouvoir Elle tranche en fureur la teste à quelque roche, D'une tonnante voix haut louez son pouvoir.

Fay-le bruire aux torrens des valons que tu laves, Neige qui vests<sup>2</sup> les monts d'un blanc et froid manteau : Et toi, gresle polie, et toy glace qui paves<sup>3</sup> Au<sup>5</sup> pesant chariot les sentiers du bateau<sup>5</sup>.

Orageux tourbillons qui portez les naufrages Aux vagabonds vaisseaux des tremblants matelots, Témoignez son pouvoir à <sup>6</sup> ses moindres ouvrages, Semant par l'univers la grandeur de son los<sup>7</sup>.

Faittes-la dire aux bois dont vos fronts se couronnent, Grands monts, qui comme Rois les plaines maistrisez: Et vous humbles cousteaux <sup>8</sup> ou les pampres foisonnent, Et vous ombreux vallons, de sources arrousez.

Feconds arbres fruitiers, l'ornement des collines, Cedres qu'on peut nommer geans entre les bois, Sapins dont le sommet fuit loin de ses racines °, Chantez-le sur les vents qui vous servent de voix.

Animaux qui paissez la plaine verdoyante, Et vous que l'air supporte, et vous qui serpentans Vous trainez apres vous d'une échine ondoyante, Naissez, vivez, mourez, sa loūange exaltans.

Chantez-la d'une voix, que nul soin n'interrompe, Grands rois parmy son peuple assis comme en son lieu : Et vous flers potentats qui pleins de vaine pompe Estes dieux sur la terre, et terre devant Dieu.

(ld., p. 28.)

#### 3. Stances.

Une si douce chaine emprisonne mon cœur, Une si belle main tient mon ame asservie, Que si je crains la mort, c'est pour la seule peur De sortir de prison en sortant de la vie.

- 1. Colère.
- 2. Revêts.
- 3. Qui changes en un pavé résistant.
- 4. Pour le.
- 5. Les eaux.

- 6. Dans.
- 7. Louange. 8. Coteaux.
- 9 S'élève loin au-dessus de ses raci-



Non, plustost on verra la neige s'embraser, Que jamais ma franchise à mes fers je prefere: Car comme ils sont trop forts pour les pouvoir briser, Aussi sont-ils trop doux pour m'en vouloir defaire.

L'ingenieux Dedale en l'antique saison, Afin de s'affranchir, empluma ses aisselles: Et moy, pour demourer à jamais en prison J'enchaine mon amour et luy coupe les aisles.

Aussi tiens-je \* mes fers comme un present des cieux, Et l'eternelle chaine où sa beauté m'enlace, Plustost pour un loyer d'avoir aimé ses yeux, Que pour un chastiment d'en avoir eu l'audace.

Bien-heureux, à l'egal des plus heureux esprits, Si foyant la rigueur aux belles coutumiere 5, Elle se laissoit prendre à celuy qu'elle a pris, Mesme nœud l'en rendant geoliere et prisonniere.

Mais je souhaite un bien des mortels ignoré, Dont je voy l'esperance à mon cœur interdite : I't qui sera tousjours vainement desiré. Si pour le posseder il faut qu'on le merite.

(Id., p. 393.)

#### 4. Chanson.

Les Cieux inexorables Me sont si rigoureux, Que les plus miserables Se comparans à moy se trouveroient heureux. Je ne fais à toute heure Que souhaitter la mort, Dont la longue demeure7 Prolonge dessus moy l'insolence du Sort. Mon lict est de mes larmes Trempé toutes les nuits : Et ne peuvent ses charmes, Lors mesme que je dors, endormir mes ennuis.

<sup>1.</sup> Liberté.

<sup>2.</sup> Gerait de plumes, d'ailes.

<sup>3</sup> Je considère. 4. Récompense.

<sup>5.</sup> Ordinaire aux belles.

<sup>6.</sup> Le même nœud les unissant. 7. Retard, délai. Sens conservé dans l'expression : il n'y a pas péril en la demeure.

### 270 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

Si je fay quelque songe J'en suis espouvanté, Car mesme son mensonge 1

Exprime de mes maux la triste verité....

Toute paix, toute joye A prins de moy congé, Laissant mon ame en proye

A cent mille soucis dont mon cœur est rongé.

La pitié, la justice La constance et la foy.

Cedant à l'artifice,

Dedans les cœurs humains sont esteintes pour moy.

L'ingratitude paye Ma fidelle amitié ; La calomnie essaye

A rendre mes tourments indignes de pitié.

En un cruel orage On me laisse perir.

Et courant au naufrage 2

Je voy chacun me plaindre et nul me secourir.

Bref, il n'est sur la terre Espece de malheur.

Oui me faisant la guerre

N'experimente en moy ce que peut la douleur.

Et ce qui rend plus dure

La misere où je vy,

C'est, és maux que j'endure,

La memoire de l'heur<sup>3</sup> que le Ciel m'a ravy.

Felicité passée

Qui ne peux revenir: Tourment de ma pensée,

Que n'ay-je, en te perdant, perdu le souvenir!

Helas! il ne me reste

De mes contentements

Qu'un souvenir funeste, Qui me les convertit à toute heure en tourments.

Le Sort plein d'injustice M'ayant enfin rendu

Ce reste un pur supplice,

(Id, p. 453.) Je serois plus heureux si j'avoy plus perdu.

<sup>1.</sup> L'illusion du songe.

<sup>3.</sup> Bonheur.

<sup>2.</sup> Tandis que je cours au naufrage.

<sup>4.</sup> Ce souvenir qui me reste.

# 5. Pour le Ballet des Princes, vestus de fieurs en broderies.

Peut-estre, parmi ces fleurettes Vivent quelques plantes secrettes De soucis arrousez de pleurs; Peut-estre ont-ils¹ en leurs poitrines Les cœurs aussi percez d'espines Que leurs corps sont couverts de fleurs.

Mais qui ne sent point point les traverses Du soin<sup>3</sup> et des peines diverses Dont vivant nous nous travaillons? Et qui, franc<sup>3</sup> de crainte et d'envie, Cueille les roses de la vie

Sans se picquer aux aiguillons?

Les plaisirs de la vie humaine
Sont tous meeles de guelque poir

Sont tous meslez de quelque peine, Et le bien suivy du malheur : Mesme l'Amour jamais n'envoye Ny & déplaisir sans la joye,

Ny & déplaisir sans la joye, Ny le plaisir sans la douleur.

C'est pourquoy, si quelque tristesse Tourmentant leur belle jeunesse Donne la gesne à leur vouloir \*; Constans ils souffrent et se taisent : Ou soit que leurs peines leur plaisent Ou soit qu'ils n'osent s'en douloir.

(Id., p. 551.)

## JEAN PASSERAT

(Voir plus haut, page 44 et Tableau, etc., page 140.) 6

## 1. Sur la mort d'un moineau<sup>7</sup>.

Demandez vous, Amis, d'où viennent taut de larmes Que me voyez rouler sur ces funebres carmes<sup>8</sup>?

<sup>1.</sup> Les princes.

<sup>2.</sup> Souci. 3. Libre.

<sup>4.</sup> Fait souffrir leur cœur.

<sup>5.</sup> S'en plaindre.

<sup>6.</sup> Ses poésies ont été réimprimées par

M. Blanchemain, Paris, Lemerre, 1881.
7. Souvenir de Catulle: In morte passeris Lesbiæ: Lugete o Veneres cupidinesque, etc. — 8. Vers (carmina).

#### 274 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

Nous dongues, tes nourriçons, Ta bonté nous benissons. Nous t'offrons, ô Roy des Anges, Ces hymmes et ces loüanges : Pour nous avoir des le bers 1 eslevés En ta doctrine, et en ton sang lavés. Peuple modeste et paisible, Chantons le Fils invincible : Chantons en simplicité Christ, la mesme vérité<sup>3</sup>

Tout d'une vois et d'un cœur qui s'accorde, Chantons le Dieu de paix et de concorde.

(Id., p. 190.)

#### 3. Sur la France.

Je scay bien qu'icy bas rien ferme ne demeure : Qu'il y a des estats un fatal changement : Que tout aura sa fin qui a commencement: Et que tout ce qui naist, il faut aussi qu'il meure. Je scay que l'homme sage en fortune meilleure Craint le mal-heur futur, qu'il porte doucement : Je scay que du hault Ciel tout suit le mouvement D'une egale constance; et inconstant je pleure 8. Je veus vivre et mourir en ma premiere foy : Je ne veux point changer ny de lois ny de Roy: Nonobstant tout cela je ne puis voir sans larmes En moins de six estés le mal-heureus François. Butin de l'estranger, pour la troisiesme fois Aiguiser contre soy son courage et ses armes.

(Id., p. 225.)

## 4. Estrenes à Madame de Roissy.

1591 9.

L'An recommence sa carriere Vous aussi vos devotions.

- 1. Berceau.
- 2. Le fils de Dieu.
- 3. La vérité même.
- 4. Voix. 5. Conditions.
- 6. Fixé par le destin (fatum), inévitable.
- 7. Supporte (quand il vient).
- 8. Je gémis de mon inconstance.
  9. C'était pendant le siège de Paris ; les Seize avaient défendu de faire des prières pour la paix.

Quelle sera vostre priere
Seul remede aux afflictions?
Prier pour la paix, c'est offense:
Au moins on nous l'a deffendu;
Sans outrepasser la deffense
Le contraire soit entendu.
Madame, priés pour la guerre,
Il ne faut que de nom changer:
Qu'elle aille loin de ceste terre
Et retourne chés l'estranger.
Ainsi la France resjouye
Reverra meilleure saison
Priés, et vous serés ouye,
Car Dieu oyt¹ des bons l'oraison.

(Id., p. 442.)

# VAUQUELIN DE LA FRESNAYE

1567-1606.

JEAN VAUQUELIN DE LA FRESNAYE, sieur des Yveteaux, naquit en 1567 au château de la Fresnaye, près de Falaise (Calvados). Il fit ses premières études à Paris, s'éprit de Ronsard et de Du Bellay, et publia dans sa vingtième année deux livres de Foresteries. Son goût pour la poésie toutefois ne l'empêcha pas de chercher une position dans la magistrature; il devint successivement avocat du roi à Caen, lieutenant-général et finalement président du présidial dans cette ville.

Ses poésies, publiées par M. Julien Travers (3 volumes in-8°, Caen, 1869-1872), comprennent un Art poétique en trois livres, des Satires françaises dans le genre de celles d'Horace, des Idylles ou, comme l'auteur les appelle, des Idillies, des sonnets, des épigrammes, etc., que nous apprécions dans notre Tableau, etc., p. 142. — L'Art poétique a été réimprimé en 1862 par M. A. Genty, et tout récemment dans une excellente édition classique, par M. G. Pellissier, Paris, Garnier, 1885.

## 1. Les vertus du poete.

Neanmoins <sup>2</sup> je diray cette douce folie, Cette gentille erreur <sup>3</sup>, estre toute remplie

<sup>1.</sup> Entend.
2. Paraphrase d'Horace (Epitres, II, 1).
Hic error tamen et levis hæc insan a quan-

tas Virtutes habeat sic collige.
3. La passion de faire des vers.

#### 276 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

De beaucoup de vertus. Jamais premierement Le Poëte n'est point avare aucunement : Il aime ses labeurs, son seul but et sa joye. Il aime des forests la solitude coye 1. Il aime ses egaux, qui de franche bonté N'estrangent 2 de leurs mœurs l'honneste volupté. Il se mocque, il se rit des grands citez rasees 3. Des pertes, des ennuis, des maisons embrasees: Contre Dieu ni l'estat il n'a point comploté: En l'Ocean d'erreur son esprit n'a floté: Comme • un peu Philosophe il laisse aller le monde. Les Destins plus courants volontaire il seconde . Contre ses compagnons il ne machine rien: Il ne tache d'avoir des orphelins le bien : Sa table est sobre et nette 6, et comme il se presente 7, Du peu comme du prou \* souvent il se contente. S'il n'est propre à la guerre, aux armes nonchalaut, ll est bon à la ville, aux meilleurs s'egallant : Et si tu reconnois que les choses petites Aux grandes aident bien, tu connois ses merites. Car aux jeunes il scait aprendre la vertu, Leur former le parler que ce monstre testu 9, • Que ce peuple ignorant, par mauvaise prononce 10 Des vulgaires plus bas 11, diversement 12 annonce 18: Leur fait hair le vice et, gracieux et doux, Leur corrige l'envie et l'aigreur du courroux : Les beaux gestes 14 passez il remet en memoire, Il raconte tousjours quelque agreable histoire, Il donne enseignements par le resouvenir Des exemples connus pour le siecle advenir : Plaisante est son humeur, utile est sa hantise 15, Estant tout courtisan 16, hormis par la feintise : Et quand, Sire, aux honneurs vous l'avez elevé Estant de la liqueur d'Hipocrene abrevé,

<sup>1.</sup> Tranquille.

<sup>2.</sup> N'écartent.

<sup>3.</sup> Par la guerre.

<sup>4.</sup> Comme étant.
5. Il suit volontiers les destins plus soulants, plus faciles; il s'y abandonne.

d. Propre.

<sup>7.</sup> Comme cela se trouve.

<sup>8.</sup> Beaucoup.

<sup>9.</sup> Entèlé.

<sup>10.</sup> Par la prononciation barbare.

<sup>11.</sup> Des idiomes vulgaires, des patois auxquels il est accoutumé. Cf. p. 139. 12. De diverses manières, en le dénatu-

rant.

<sup>13.</sup> Énonce.

<sup>14.</sup> Exploits.

<sup>15.</sup> Fréquentation. 16. Ayant toutes les qualités de l'homme de cour.

Beau laurier entre tous il paroist, en la sorte Que fait la fueille verte au pres la fueille morte. (L'art poétique françois, livre II, v, 599-637; Cf. l'édition Pellissier, p. 96-97.)

### Les auteurs dramatiques doivent représenter des mystères <sup>1</sup>.

Portez donc en trophé les despouilles payennes Au sommet des clochers de vos citez Chrestiennes. Si les Grecs, comme vous, Chrestiens eussent escrit, Ils eussent les hauts faits chanté de Jesus-Christ: Doncques à les chanter ores <sup>2</sup> je vous invite, Et tant que vous pourrez à despouiller l'Egipte <sup>3</sup>, Et de Dieu les Autels orner à qui mieux mieux De ses beaux paremens <sup>5</sup> et meubles precieux: Et des autheurs humains <sup>5</sup>, comme l'utile avette <sup>6</sup>, Prenons ainsi des fleurs la manne et la fleurete, Pour confirmer de Dieu les avertissemens, Contenus aux secrets de ses deux testamens.

Hé! quel plaisir seroit-ce à cette heure de voir Nos Poëtes Chrestiens, les façons recevoir Du Tragique ancien? Et voir à nos misteres, Les payens 8 asservis sous les loix salutaires De nos Saints et Martyrs? et du vieux testament Voir une Tragedie extraite proprement? Et voir representer aux festes de Village Aux festes de la ville en quelque Eschevinage, Au saint d'une paroisse, en quelque belle Nuit De Noel, où naissant un beau soleil 10 reluit, Au lieu d'une Andromede au rocher attachee. Et d'un Persé qui l'a de ses fers relachee, Un Saint George venir bien armé, bien monté, La lance à son arrest, l'espée à son costé, Assaillir le Dragon qui venoit effroyable Goulument devorer la Pucelle agreable,

<sup>1.</sup> Boileau est d'un tout autre avis : voir son Art poétique, III.
2. Maintenant.

<sup>3.</sup> Les étrange s; allusion aux vases des Égyptiens que les Hébreux emportèrent, par ordre de Moïse, en quittant la terre de servitude.

<sup>4.</sup> Parures.

<sup>5.</sup> Profanes. 6. Abeille.

<sup>7.</sup> Genre tragique.

Les auteurs païens.
 A la fête du saint de la paroisse.

<sup>10.</sup> Jésus Christ.

#### 278 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

Que pour le bien commun on venoit d'amener?

O belle Catastrophe! On la voit retourner
Sauve avec tout le peuple! Et quand moins on y pense
Le Diable estre vaincu de 1 la simple innocence!
Ou voir un Abraham, sa foy, l'Ange et son fils 2!
Voir Joseph retrouvé! les peuples deconfis
Par le Pasteur guerricr 3 qui, vainqueur d'une 4 fonde 5;
Montre de Dieu les faits admirables au monde!

(L'art poétique françois, l. III, v, 843-854; 884-904
Cf. éd. Pellissier, p. 172-174.)

### 3. Le poete courtisan .

Si vous voulez reprendre l'exercice De faire en Cour aux grands Seigneurs service, Il faut laisser vostre ame en la maison: Estre debout en chacune saison, Voire emprunter de jambes un grand nombre; De la vertu ne prenaut rien que l'ombre. Car voulant vivre en franche liberté, Il faut choisir repos d'autre côté. Dedans le Louvre en ces chambres dorecs. Les doctes Sœurs sort peu sont honorees; Mais l'ignorance y trouve grand credit: Là seulement est un scavoir maudit, Qui cauteleux, de façon decevante, Va d'un espoir la personne abusante Là d'un ré 9 d'or chacun est enrêté. Heureux qui vit près des siens arrêté 10, Sans chercher là de nouvelles conquestes ! A tout le moins qui n'y va qu'aux grands Comme du feu, des Grands approcher faut Ni de trop pres de peur d'un apre chaut Ni de trop loin de peur de la froidurc. La grand' faveur des grands tousjours ne durc. Il n'y a point de chemins tant glissans, Qu'est la faveur des Mignons courtisans. Tel aujourd'huy le plus aura de grace 11.

<sup>1.</sup> Par.

<sup>2.</sup> Voir plus loin les fragments du mystère d'Abraham, par Th. de Beze.

<sup>3.</sup> David.

<sup>4.</sup> Avec une.

<sup>5.</sup> Fronde.

<sup>6.</sup> Cf. plus haut, p. 209.

<sup>7.</sup> Même.

<sup>8.</sup> Abusant.

<sup>9.</sup> Ret.

<sup>10.</sup> Fixé.

<sup>11.</sup> Faveur.

Qui des demain quitte <sup>1</sup> à l'autre sa place.
C'est donc pourquoy suivre il faut son bon heur,
Tandis qu'on suit ceux qui sont en faveur.
Quand une fois la Fortune volage
A ses mignons a tourné le visage,
Elle n'a point apres accoutumé
De retourner vers eux son viaire <sup>2</sup> aimé:
Et tout d'un coup la racine fauchee,
L'herbe demeure en un clin d'œil sechee.
Jadis Fortune eleva tout soudain
Un Jean Doiac <sup>3</sup>, un Olivier le Dain:
Mais tost apres, comme neige fondue,
A neant vint leur fortune perdue.
(Satyres franç. à F. de Malherbe sieur de Digny;
éd. Travers, I, 222.)

### 4. Vauguelin sur lui-même.

Je ne sçauroy, quand je sçai le contraire, Suivre le mal et laisser à <sup>5</sup> bien faire, A l'honneur vray l'utile preferant : Ni ne scauroy trouver au demeurant Fausses raisons pour rabatre à toute heure Des gents d'honneur la fortune meilleure, En elevant le jeune ambitieux, L'avare ingrat et le traitre envieux.

Je ne scauroy jamais estre faussaire, Ni le grand sceau de France contrefaire: Ni pratiquer, par un soustrait <sup>6</sup> patent, A rendre un grand contre un petit content. Je ne scauroy souffrir que ma pensee D'ambition soit si fort elancee Qu'un vent soudain, l'elevant trop haut, Honteusement luy fist faire le saut<sup>7</sup>.

Je ne scaurois avoir la conscience D'offencer Dieu en certaine science, Nuisant à tel, qu'en mon cœur je sçay biea Estre tenu pour un homme de bien.

<sup>1.</sup> Cède. 2. Visage.

<sup>3.</sup> Jean de Doyat, né en 1445; favori de Louis XI, il fut, à la mort de ce prince, privé de tous ses biens, fouetté et banni.

<sup>4.</sup> C'est Malherbe le poëte.

<sup>5.</sup> Manquer à. Nous lisons encore ne laisse pas de bien faire.

<sup>6.</sup> Soustraction (des pièces, des témoignages).

<sup>7.</sup> Cf. p. 181, n. 11.

#### MORCKAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI'SIÈCLE 280

Je ne scauroy blamer du premier Brute Contre Tarquin la vengeance tres-juste. Je ne sçauroy loüer Cesar si fort Oue d'avoûer que l'autre Brute eut tort. Je ne scauroy suivre la torte sente 1 De la malice, alors que se presente Le sentier droit, qui nous donne la pais Et aux defunts un repos à jamais. Je ne scauroy deguiser tant mon stile Oue de nommer un Thersite un Achile. Ni pour le sang antique et genereux \*, Comme un Roland estimer un poureux 3: Ni faire encor, d'une ame abandonnee, D'un cruel prince un debounaire AEnec: Ni moins donner le prix de chasteté, Comme à Lucrece, à l'amour ehonté.

Je ne scauroy, d'une bouche effrontec, D'un sot Marmot 1 la Muse avoir vantec, En assurant que le Grec, le Romain, Ni le François n'ont eu tel escrivain. Je ne scauroy, de façon coustumiere, Louer quelqu'un devant, et en derriere En dire mal, et me rendre si faint Qu'aux riants rire et plaindre si l'on plaint 5.

Je ne scauroy bien faire le Polipe 6 Et me changer à tous coups pour la tripe 7; Representant maint personnage et puis Me faire voir autre que je ne suis. Je ne sçauroy ma nature contraindre Sans passion à me rire ou me plaindre Au gré d'autrui, montrant grande amitié Par une ainsi contrefaite pitié<sup>8</sup>. Je ne scauroy penser ce qu'il faut dire Pour plaire au Prince en tout ce qu'il desire. Je ne scauroy la verité cacher De peur de voir un autre s'en facher.

<sup>1.</sup> Le sentier tortueux (tortam semitam).

<sup>2.</sup> Ni à cause de sa noblesse.

<sup>3.</sup> Peureux.

que les autres rient, et de me plaindre

lorsqu'ils se plaignent. 6. Le caméléon, dit Montaigra prend la couleur du lieu où il est ass mais le poulpe se donne luy mesme 4. Singe (sens le plus ancien de ce couleur qui lui plaist (Essats, t. ot).

p. 180, de l'édit. de Didot, 1802).

5. Me rendre si faint que de rire lors
7. Pour satisfaire mon ventre.

<sup>8.</sup> Sympathic.

### L'ÉCOLE DE RONSARD. — VAUQUELIN DE LA FRESNAYE.

Je ne sçauroy, double i et plein de falace i,
Tromper l'ami sous une aimable face.
Je ne sçaurois apeler bon ami
Celuy qui parle en flatant à demi:
Je ne sçauroy le felon et l'austere
Flater du nom de sage et de severe
Je ne sçauroy debonnaire appeler
Cil qui sans peine un meschant laisse aller.....

Je ne sçauroy, promettant faussement,
Decevoir Dieu par quelque faux serment,
Ni mes prochains: et je ne m'approprie
Ce qui n'est mien ni de mon industrie.
Voilà pourquoi d'honorer ne me chaut
Les Grands à qui la Fortune plus vaut
Que le bon sens: et pourquoi tant m'agrec
Auprès de Caen la Normande contree:
Et cela fait que nos lieux me font or <sup>3</sup>
da Court, mon Louvre, et mon palais encor.

(Satures françoises: à Ph. de Nolent: éd. 1

(Satyres françoises : à Ph. de Nolent; ed. Travers, I, 266.)

### 5. Idylle.

Belles Nymphes Freneïdes,
Qui cherchez les ombres beaux,
Et les fonteines liquides,
Et les gasouillants ruisseaux,
Et les cachettes sauvages
Dans le fond de nos ombrages:
Faites, Nimphes, je vous prie,
Que vos bois soient bien ombreux,
Et que mainte herbe fleurie
Tapisse l'ombre amoureux,
Afin que Philis bien aise,
Comme vous s'y tienne et plaise.
Faites, Nimphettes benines
Reluire dans le canal
Des fonteines argentines

<sup>1.</sup> Plein de auplicité.
2. Tromperie, latinisme (fallacia);
aous n'avons gardé que l'adjectif falla-

Aujourd'hui.
 Nymphes de la Fresnaye.
 Cl. p. 2 9, n. 11.

L'azur et le beau Christal 1. Afin que s'elle 2 desire S'y mirer, qu'elle 3 s'y mire. Amassez l'herbe molette Aux bords des ruisseaux courants Afin qu'en la mole herbette, Au bruit des eaux murmurants Elle chante de ma peine Quelque chansonnette vaine 4. Enjonchez <sup>8</sup> aussi, Nymphettes,

Au fond des vaux 6 raccoutrez7 Vos cachettes plus 8 proprettes, Ou le mieux vous solâtrez: Au moins s'elle 2 y veut s'ebatre Comme vous qu'elle y folâtre.

Lors, peut-estre, Freneïdes 9, Que, voyant vos ombres beaux, Et vos fonteines liquides, Et vos gazouillants ruisseaux, Et vos cachettes sauvages. Qu'elle 10 aimera nos bocages.

(Idillies et pastoralles; De l'amour de Philanon et 1 hic pièce 75; éd. Travers, II, 519.)

#### 6. Les Germains en France.

Voicy qu'horriblement va marchant par la voye, Et descend, tout ainsi qu'un torrent ravissant, Des monts de Germanie un Esquadron puissant, Qui veut faire de nous une effroyable proye 11: Et desja nostre sang de toutes parts ondoye, Sous le cruel effort de Mars nous terrassant : Et faut las I que la France en son cœur fremissant, Miserable, en plain jour, ses nuicts dernieres voye.

- 1. Cristal.
- 2. Si elle. 3. Qu'elle, pléonasme pour elle.
- 4. Légère.
- Couvrez de jones.
   Valiées.
- 3. Proprement, remis en état; qui re- nots avaient appelés à leur aide

verdissent avec la saison nouvelle.

8. Les plus.

9. Nymphes de La Fresnaye.
10. Que fait pléonasme (peut-care que, voyant, etc., qu'elle aimera, .. tc.,

11. Il s'agit des reitres que les Hu zu-



Oue diroient maintenant et ce grand Roy François 1. Et ce vaillant Henry 2, qui t'ont en tant d'endrois, Cruelle, avare gent, fait servir de littiere?

S'ils oyoient nostre France avec sa triste voix Renouveler ses cris aux champs, rochers et bois, Et par les vents en vain epandre sa priere?

Du paresseux sommeil où tu gis endormie Desja par si longtemps, ô France, eveille toy ! Respire, dedaigneuse 8, et tes offences 4 voy, Ne sois point ton esclave et ta propre ennemie.

Repren ta liberté, gueri ta maladie, Et ton antique honneur, o France, ramentoy 5: Legere desormais, sans bien sçavoir pourquoy, Dans un sentier tortu 7 ne donne à l'étourdie.

Si tu regardois bien les Annalles des Rois,

connoistrois avoir triomphé mile fois · ceux qui veulent or 8 amoindrir ta puissance.

<sup>a</sup>Sans toy, qui contre toy depite ouvres le sein, Ces ventres de Harpie ejunez 10 par souffrance, N'auroient jamais osé passer le Rhin Germain.

(Divers sonnets, 72 et 73; éd. Travers, II, 737.)

# RÉGNIER

#### 1573-1613.

MATHURIN RÉGNIER naquit à Chartres le 21 décembre 1573, de Jacques Regnier et de Simone Desportes, sœur de l'abbé Philippe Desportes, le poëte. Destiné aux ordres et tonsuré à l'âge de 11 ans (31 mars 1584), il fut attaché au service du cardinal de Joyeuse, protecteur des affaires

- 1. François ler.
- 2. Henri II.
- 3. Renais, toi çai qui t'es montrée jus-qu'ici dédaigneuse, insouciante de tes
- Les offenses que tu reçois.
  Rappelle-toi. Impératif de ramenterrivé du vieux français mente-
- . .. , provençal mentaver, de (in) mente !
- habere.
- 6. Se rapporte à ne donne à l'étourdie : Cessant désormais d'être légère, insouciante, ne va pas donner à l'étourdie dans, etc. 7. Tortueux.

  - 8. Maintenant.
  - 9. Dépitée. irritée.
  - 10. Mis à jeun, affamés.

#### MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE. 284

de France à Rome, qui partait en Italie (1586). Régnier passa sa jeunesse dans la maison de ce diplomate. Il sut se créer des relations avec quelques personnages influents et se concilia l'amitié du comte de Béthune, le frère de Sully, ambassadeur de Henri IV auprès du Saint-Siège. En 1606, après la mort de Desportes, le marquis de Cœuvres, gendre de Ph. de Béthune, lui fit obtenir une pension de deux mille livres sur l'abbaye des Vaux de Cernay. En 1609, notre poëte recevait le canonicat de Chartres. Arrivé à une position justement honorable, admiré pour son talent, il aurait pu mener une existence heureuse, si les excès et le déréglement n'avaient ruiné sa santé. Il mourut à Rouen, dans sa quarantième année (le 22 d'octobre 1613) des suites de ses débauches. Il fut enterré à l'abbaye de Royaumont.

Nous étudions Régnier et apprécions ses œuvres dans notre Tableau de la Littérature au xvi° siècle (section II, ch. 11, p. 144-146).

Nous suivons l'édition de M. E. Courbet, la meilleure qui ait paru jusqu'ici (A. Lemerre, un vol. in-8, 1875).

### 1. Contre les mauvais poëtes

Si quelqu'un, comme moy, leurs ouvrages i n'estime, Il est lourd, ignorant, il n'ayme point la rime; Difficille, hargneux, de leur vertu jaloux, Contraire en jugement au commun bruit de tous 2: Que 3 leur gloire il derobe, avecq ses artifices. Les Dames cependant se fondent en delices. Lisant leurs beaux escrits, et de jour et de nuit Les ont au cabinet souz le chevet du lict : Que \* portez à l'Eglise, ils valent des matines \*: Tant, selon leurs discours, leurs œuvres sont divines.

Encore apres cela ils sont enfants des Cieux. Ils font journellement carousse 5 avecq' les Dieux: Compagnons de Minerve, et confis en science, Un chacun d'eux pense estre une lumiere en France.

Ronsard, fay-m'en raison, et vous autres esprits. Que pour estre vivans en mes vers je n'escris, Pouvez vous endurer que ces rauques Cygalles Egallent leurs chansons à voz œuvres Royalles. Avant vostre beau nom 7 lachement dementy?

vant.

<sup>1.</sup> Des mauvais poëtes.

<sup>2.</sup> A la voix publique.
3. Ils s'en vont dire que.

<sup>4.</sup> L'office de matines.

<sup>5.</sup> Réunion où l'on boit ensemble. 6. Parce que vous êtes encore vi-

<sup>7.</sup> Le beau nom de poëte.

Ha! C'est que nostre siecle est en tout perverty.

Mais pourtant quelque esprit, entre <sup>1</sup> tant d'insolence,

Sçait trier le sçavoir d'avecque l'ignorance,

Le naturel de l'art, et d'un œil avisé

Voit qui de Calliope est plus favorisé.

Juste posterité, à tesmoing je l'apelle,
Toy qui, sans passion, maintiens l'œuvre immortelle ,
Et qui, selon l'esprit, la grace, et le sçavoir,
De race en race au peuple un ouvrage fais voir:
Vange ceste querelle, et justement separe
Du Cigne d'Apollon la corneille barbare,
Qui, croassant par tout d'un orgueil effronté,
Ne couche de rien moins que l'immortalité.

(Sat. II, - p. 19.)

#### 2. La servitude de la Cour.

.....Penser s'affranchir, c'est une resverie:
La liberté par songe sen la terre est cherie.
Rien n'est libre en ce monde, et chaque homme depend,
Comtes, Princes, Sultans, de quelque autre plus grand.
Tous les hommes vivans sont icy bas esclaves;
Mais, suivant ce qu'ils sont, ils diferent d'entraves;
Les uns les portent d'or, et les autres de fer:
Mais n'en desplaise aux vieux, ny leur Philosopher sy tant de beaux escrits qu'on lit en leurs escoles,
Pour s'affranchir l'esprit ne sont que des paroles.

Au<sup>7</sup> joug nous sommes nez, et n'a jamais esté Homme qu'on ayt vu vivre en plaine liberté. En vain me retirant enclos en une estude <sup>8</sup>,

Penseroy-je laisser le joug de servitude; Estant serf du desir d'aprendre et de sçavoir,

<sup>1.</sup> Au milieu de.

<sup>2.</sup> Rends immortelle l'œuvre (du

poëte).
3. Génération.

<sup>4.</sup> Met en avant. Coucher au jeu une somme, c'est proprement la mettre au jeu; au fig. coucher qqch., ou, verbe neutre, coucher de qqch., c'est avancer cette chose, en parier. Encore dans Corneille: Yous couchez d'imposture et vous oues jurer (Menteur, 111, 6).

<sup>5.</sup> Comme un rève irréalisable.

<sup>6.</sup> Infinitif pris subst. pour philosophie. C'est ainsi qu'on dit le savoir pour la science.

<sup>7.</sup> Pour.

<sup>8.</sup> Dans un lieu d'étude. Cf. Racan: Ces vers, produits dans mon estude (Psaume 118). Fénelon parle eacore de l'orateur qui trouve en improvisant « des figures qu'il n'aurait pu préparer dans son étude. » (Dialogues sur l'éloquence, 11.)

#### 286 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

Je ne ferois sinon que changer de devoir. C'est l'arrest de nature, et personne en ce monde Ne scauroit controler sa sagesse profonde.

Puis, que peut-il servir aux mortels icy bas, Marquis, d'estre sçavant ou de ne l'estre pas, Si la science pauvre, affreuse est' mesprisée Sert au peuple de fable, aux plus grands de risée : Si les gens de Latin des sots sont denigrés, Et si l'on n'est docteur sans prendre ses degrés 2? Pourveu qu'on soit morguant 3, qu'on bride 4 sa moustache. Qu'on frise ses cheveux, qu'on porte un grand pannache, Qu'on parle baragouin's, et qu'on suive le vente, En ce temps du jourd'huy lon n'est que trop scavant.

Du siecle les mignons, fils de la poule blanche 7, Ils \* tiennent à leur gré la fortune en la manche \*: En credit eslevez, ils disposent de tout, Et n'entreprenneut rien qu'ils n'en viennent à bout. Mais quoy, me diras-tu, il t'en faut autant faire : Oui ose, a peu souvent la fortune contraire. Importune le Louvre et de jour et de nuict, Perds pour t'assugetir et la table et le lict 10: Sois entrant 11, effronté, et sans cesse importune : En ce temps, l'impudance eleve la fortune.

Il est vray, mais pourtant je ne suis point d'avis De degager mes jours 12 pour les rendre asservis 18, Et sous un nouvel Astre aller, nouveau pilote, Conduire en autre mer mon navire qui flote Entre l'espoir du bien et la peur du danger De froisser mon attente en ce bord estranger.

Car, pour dire le vray, c'est un pays estrange Où, comme un vray Prothée 14, à toute heure on se change. Où les loys, par respect sages humainement 15, Confordent le loyer 16 avecq' le chastiment:

- 1. Leçon de l'éd. de 1608. Les éd. de 609-1613 ont : et.

  2. Nest, c.-à-d. naist. — Degrés, grades
- universitaires.
  - 3. Qu'on ait de la morgue.
- 4. *Brider*, rendre raide.
- 5. Les courtisans affectaient des fa-
- cons de parler italicanes.
  6. Cf. le passage de saint François de Sales cité plus haut, p. 8.
  7. Homme heureux, favorisé des dieux:
- traduction d'un proverbe latin gallinæ filius albs (Juvénal, XIII, 141).
- 8. Ils fait pléonasme. 9. On dit encore familierement avoir quelqu'un dans sa manche.
  - 10. L'appétit et le sommeil.
  - 11. Insinuant.
- 12. De m'affranchir (de mon métier de poëte).
  - 13. A la vie de cour.
  - 14. l'rotée.
- 15. Par considération de prudence humaine (et non par justice).
  - 16. Récompense.

It pour un mesme fait, de mesme intelligence 1. L'un est justicié, l'autre aura recompence.

Car selon l'interest, le credit ou l'apuy, Le crime se condamne et s'absout aujourd'hui. Je le dy saus confondre en ces aigres remarques La clemence du Roy, le miroir des Monarques 2. Oui plus grand a de vertu, de cœur et de renom, S'est acquis de Clement et la gloire et le nom.

Or, quant à ton conseil qu'à la cour je m'engage, Je n'en ay pas l'esprit, non plus que le courage. Il faut trop de scavoir et de civilité, Et, si j'ose en parler, trop de subtilité. Ce n'est pas mon humeur; je suis melancolique, Je ne zuis point entrant 4, ma façon est rustique; Et le surnom de bon me va t on reprochant, Dautant que je n'ay pas l'esprit d'estre meschant.

Et puis, je ne sçaurois me forcer ny me faindre; Trop libre en volonté, je ne puis me contraindre; Je ne sçaurois flater, et ne sçay point comment Il taut se taire acort , ou parler faucement, Benir les favoris de geste et de parrolles, Parler de leurs ayeux au jour de Cerizolles 6, Des hauts faits de leur race, et comme ils ont acquis Ce titre avecq' honneur de Ducs et de Marquis.

Je n'ay point tant d'esprit pour tant de menterie; Je ne puis m'adonner à la cageollerie ; Selon les accidens, les humeurs ou les jours, Changer comme d'habits tous les mois de discours. Suivant mon naturel, je hay tout artifice, Je ne puis deguiser la vertu ny le vice, Offrir tout de la bouche, et, d'un propos menteur, Dire: pardieu, Monsieur, je vous suis serviteur.

(Sat. III, - p. 23 et suiv.)

### 3. Avec la science il faut un bon esprit.

Sçais tu, pour sçavoir bien, ce qu'il nous faut sçavoir? C'est s'affiner le goust de cognoistre et de voir,

<sup>1.</sup> De même signification; cf. Calvin: | Puisque les autres passages ont une mesme intelligence (Instit. 158).

2. Heuri IV, le miroir des monarques.

3. Le plas grand entre tous par la vertu.

<sup>4.</sup> Voir le n. 11 de la page précédente.

<sup>5.</sup> Avec adresse.6. Village des États sardes où le duc d'Enghien battit les impériaux en 1514. Cf. plus haut, p. 59, n. 1.

<sup>7.</sup> Assez d'espril.)
8. Cf. plus haut, p. 209, et 278-281.

### 288 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

Aprendre dans le monde, et lire dans la vie, D'autres secrets plus fins que de Philosophie; Et qu'avecq' la science il faut un bon esprit.

Or, entends à ce point ce qu'un Greq' en escrit 2; Jadis un loup, dit-il, que la faim epoinconne 3, Sortant hors de son fort rencontre une lionne; Rugissante à l'abord 4, et qui montroit aux dens L'insatiable fain qu'elle avoit au dedans. Furieuse elle aproche, et le loup qui l'avise, D'un langage flateur luy parle et la courtise: Car ce fut de tout tans 5 que, ployant sous l'effort, Le petit cede au grand, et le foible au plus fort.

Luy, di-je, qui craignoit que, faute d'autre proye. La beste l'attaquast, ses ruses il employe. Mais en fin le hazard si bien le secourut, Qu'un mulet gros et gras à leurs yeux aparut. Ils cheminent dispos, croyant la table preste. Et s'aprochent tous deux assez pres de la beste. Le loup qui la congnoist, malin et dessiant, Luy regardant aux pieds, luy parloit en riant : D'où es-tu? Qui es-tu? Quelle est ta nouriture 6? Ta race, ta maison, ton maistre, ta nature? Le mulet estonné de ce nouveau discours, De peur ingenieux, aux ruses eut recours; Et comme les Normans, sans luy respondre, voire?: Compere, ce dit-il, je n'ay point de memoire, Et comme sans esprit ma grand mere me vit, Sans m'en dire autre chose au pied me l'escrivit.

Lors il leve la jambe au jaret ramassée; Et d'un œil innocent il couvroit sa pensée, Se tenant suspendu sur les pieds en avant. Le loup qui l'aperçoit se leve de devant s, S'excusant de ne lire, avecq' este parolle s Que les loups de son tans s n'alloient point à l'ecolle. Quand la chaude lionne, à qui l'ardante fain Alloit precipitant la rage et le dessein, S'aproche, plus sçavante, en volonté de lire.

<sup>1.</sup> Que ceux.
2. Esope. La fable a été reprise par La Fontaine : Le Renard, le Loup, le Cheval (Fables, XII, 17).

<sup>3.</sup> Aiguillonne.
3. A son abord.

<sup>5.</sup> Temps. 6. Éducation.

<sup>7.</sup> Vraiment.

<sup>8.</sup> Se retire de devant le mulet.

Le mulet prend le tans, et du grand coup qu'il tire, Luy enfonce la teste et, d'une autre façon Qu'elle ne sçavoit point, luy aprit sa leçon.

Alors le loup s'enfuit voyant la beste morte; Et de son ignorance ainsi se reconforte 1. N'en desplaise aux Docteurs, Cordeliers, Jacopins 2, Pardieu, les plus grands clers ne sont pas les plus fins s'. (Sat. III, - p. 28.)

### 4. La condition de poëte.

Or laissons doncq' la Muse, Apollon et ses vers, Laissons le lut, la lyre, et ces outils divers, Dont Apollon nous flatte: ingrate frenesie !! Puis que pauvre et quémande on voit la poësie, Où j'ai par tant de nuits mon travail occupé. Mais quoy? je te pardonne, et si tu m'as trompé, La honte en soit au siecle, où vivant d'age en age Mon exemple rendra quelque autre esprit plus sage.

Mais pour moy, mon amy, je suis fort mal payé, D'avoir suivy cet' art. Si j'eusse estudié 6, Jeune, laborieux, sur un bancq à l'escolle, Gallien, Hipocrate, ou Jason, ou Bartolle 7, . Une cornete au col 8, debout dans un parquet 9, A tort et à travers je vendrois mon caquet : Ou bien tastant le poulx 10, le ventre et la poilrine, J'aurois un beau teston 11 pour juger d'une urine; Et me prenant au nez 12, loucher 18 dans un bassin, Des ragous qu'un malade offre à son Medecin 16: En dire mon advis, former une ordonnance D'un rechape s'il peut 18, puis d'une reverence 16, Contrefaire l'honneste, et quand viendroit au point 17,

- i. Se console en se trouvant bien de i son ignorance.
- 2. Jacobins.
- 3. Cf. Rabelais, I, 39: « Par Dieu, mon ami, magis magnos clericos non sunt magis magnos sapientes. »
  - 4. Folie.
  - 5. Quémandeuse, mendiante.
  - 6. Cf. Villon:

Bien sçay se (si) j'eusse estudié Ou (dans le) temps de ma jeunesse folle, Et a bonnes mours dedié,

J'eusse maison et couche molle!

(Grand testament, huitain xxvi.)

AVIª SIÈCLE.

- 7. Jason et Bartole, jurisconsultes du xive siècle et du xve siècle.
- 8. Longue bande d'étoffe de soie que les docteurs en droit portaient autour du con-
  - 9. Lieu où se tenaient les juges. 10. Pouls.
  - 11. Petite pièce d'argent.
  - 12. Me bouchant le nez.
- 13. Lorgner. 14. Cl. Molière, Malade imaginaire, L. 4. c: C'est à M. Fleurant à y mettre le nex
- puisqu'il en a le profit. .

  15. Remède qui le sauve si c'est possible.
  - 16. Avec une révérence.
  - 17. Et quand il viendrait au mement

Dire, en serrant la main 1: « Dame il n'en falloit point 2. »

Il est vray que le Ciel, qui me regarda naistre,
S'est de mon jugement tousjours rendu le maistre;
Et bien que, jeune enfant, mon Pere me tançast,
Et de verges souvent mes chançons menaçast 3,
Me disant de depit, et bouffy de colere:

Badin 4, quitte ces vers, et que penses-tu faire?
La Muse est inutile; et si ton oncle 5 a sçeu
S'avancer par cet'art, tu t'y verras deçeu.

Un mesme Astre tousjours n'eclaire en ceste terre : Mars tout ardant de feu nous menuce de guerre, Tout le monde fremit, et ces grands mouvemens Couvent en leurs fureurs de piteux changemens.

Pense-tu que le lut, et la lyre des Poëtes S'acorde d'armonie avecques les trompettes, Les fiffres, les tambours, le canon et le fer, Concert extravagant des musiques d'enfer?

Toute chose a son regne, et dans quelques années, D'un autre œil nous verrons les fieres destinées.

Les plus grands de ton tans dans le sang aguerris, Comme en Trace seront brutalement nourris de la Muse, Qui rudes n'aymeront la lyre de la Muse, Non plus qu'un vielle ou qu'une cornemuse. Laisse donc ce mestier, et sage prens le soing De t'acquerir un art qui te serve au besoing. »

Je ne sçay, mon amy, par quelle prescience, fl eut de noz Destins si claire congnoissance; Mais pour moy, je sçay bien que sans en faire cas Je mesprisois son dire et ne le croyois pas; Bien que mon bon Démon souvent me dist le mesme 10.

de toucher ses honoraires.

1. Avec l'argent.
2. Ce n'était pas nécessaire. Cf. MoRere: « Sganarelle : Que voulez-vous
faire? — Géronte: Vous donner de l'argent, monsieur. — Sganarelle (tendant
sa main par derrière, tandis que Géronte
euvre sa bourse): Je n'en prendrai pas,
monsieur, etc. » (Le Médecim malgre lui,
II, 8.) De même dans Rabelais (III, 34),
Panurge donne quatre pièces d'or au médecin Rondibilis qu'il veut consulter. Celui-ci les prend, puis comme indigné :
« Hé, bé, hé, monsieur, il ne me falloit
sien. Grand merci toutefois. De mes-

chantes gents jamais ne prend ricu. Rien jamais des gens de bien ne refuse. 3. Me menaçat de verges parce que je faisais des vers. — Cf. Ovide, Trist., IV. Supe pater dixit: Studium quid inutile tentas? etc.

4. Badin avait alors un sens analogue à celui de sot.

5. Philippe Desportes.

6. Cruelles.

7. Temps. 8. Élevés d'une manière rude.

9. Mon bon génie.

10. La même chose.

Mais quand la passion en nous est si extresme, Les advertissemens n'ont ny force ny lieu; Et l'homme croit à peine eux parolles d'un Dieu.

Ainsi me tançoit-il d'une parolle emeuë.

Ainsi me tançoit-il d'une parolle emeuë.

Mais comme, en se tournant i, je le perdoy de veuë,

Je perdy la memoire avecques ses discours,

Et resveur m'esgaray tout seul par les destours

Des Antres et des Bois affreux et solitaires,

Où la Muse en dormant m'enseignoit ses misteres,

M'aprenoit des secrets, et m'echaufant le sein,

De gloire et de renom relevoit mon dessein.

Inutile science, ingrate et mesprisée,

Qui sert de fable au peuple, aux plus grands de risée.

(Sat. IV, - p. 01.)

### 5. Les quatre âges de la vie.

Chaque age a ses façons, et change la Naturc De sept ans en sept ans nostre temperature <sup>3</sup>. Selon que le Soleil se loge en ses maisons <sup>4</sup>, Se tournent noz humeurs ainsi que noz saisons. Tou te chose en vivant avecq' l'age s'altere. Le debauché se rit des sermons de son pere, Et dans vingt et cinq ans venant à se changer, Retenu, vigilant, soigneux et mesnager, De ces mesmes discours ses fils il admoneste, Qui ne font que s'en rire et qu'en hocher la teste. Chaque age a ses humeurs, son goust et ses plaisirs, Et comme nostre poil, blanchissent noz desirs.

Nature ne peut pas l'age en l'age confondre : L'enfant qui scait desja demander et respondre, Qui marque asseurement i la terre de ses pas, Avecque ses pareils se plaist en ses ébas: Il fuit, il vient, il parle, il pleure, il saute d'aise; Sans raison, d'heure en heure, il s'émeut, et s'apaisc.

Dès qu'il avait le dos tourné.
 Rehaussait à mes yeux.

Notre tempérament — La septième année passait pour être une année climatérique.

<sup>4.</sup> Les signes du zodiaque où paraît entrer le soleil.

<sup>5.</sup> Ce développement est emprunté à Horace (Épitre aux Pisons, 156, et suiv.) qui l'a imité d'Aristote (Rhétorique). Boileau l'a repris dans son Art poétique, III.

Confondre un âge avec un autre.
 D'un pied ferme.

Croissant l'age en avant 1, sans soing de gouverneur 2, Relevé<sup>3</sup>, courageux et cupide d'honneur, Il se plaist au chevaux, aux chiens, à la campagne; Facille au vice, il hait les vieux et les dedagne : Rude à qui le reprend, paresseux à son bien, Prodigue, dependier, il ne conserve rien; Hautain, audacieux; conseiller de soy mesme 4, Et d'un cœur obstiné se heurte <sup>7</sup> à ce qu'il aime.

L'age au soing se tournant, homme fait, il acquiert Des biens, et des amis si le tans le requiert : Il masque ses discours, comme sur un theatre; Subtil, ambitieux, l'honneur 10 il idolatre: Son esprit avisé previent le repentir 11, Et se garde d'un lieu 12 dissicille à sortir.

Maints facheux accidans surprennent sa viellesse: Soit qu'avecq du soucy 18 gagnant de la richesse, ll s'en deffend l'usage, et craint de s'en servir, Que tant plus il en a, moins s'en peut assouvir; Ou soit qu'avecq' froideur il fasse toute chose, Imbecille 15, douteux 16, qui voudroit et qui n'ose, Dilayant 17, qui tousjours a l'œil sur l'avenir ; De leger 18 il n'espere, et croit au souvenir 19: Il parle de son tans, difficille et severe; Censurant la jeunesse, use des droits de pere: Il corrige, il reprend, hargneux en ses façons, Et veut que tous ses mots soient autant de leçons.

(Sat. V, — p. 39.)

### Défense des anciens poëtes.

Rapin 20, le favorit d'Apollon et des Muses, Pendant qu'en leur mestier jour et nuit tu t'amuses,

- 1. L'age s'avancant. 2. Sans tenir compte des conseils, sans se laisser diriger.
  - 3. Fier.
  - 4. Dédaigne.
  - 5. Pour. 6. Ne prenant conseil que de lui.
  - 7. Se bute.
  - 8. Aux préoccupations.
  - Si les circonstances le demandent.
- La considération.
   Évite les fautes dont il pourrait avoir à se repentir.
  - 12. De se mettre dans une position dont | française au xy1º siècle (section II, p. 1/5)

- il lui serait difficile de sortir.
  - 13. En se donnant du souci. 14. Si bien que.
  - 15. Faible d'esprit.

  - 16. Craintif. 17. Prenant des délais, différant.
  - 18. Facilement.
- 19. Et ne croit qu'aux choses d'autre. fois.
- 20. Nicolas Rapin, voir plus haut, y. 44. Dans cette satire, Régnier prend la dé-fense de l'école de Ronsard contre Malherbe. Cf. notre Tableau de la littérature

Et que d'un vers nombreux i non encore chanté i, Tu te fais un chemin à l'immortalité, Moy, qui n'ay ny l'esprit, ny l'halaine assez forte Pour te suivre de prez et te servir d'escorte, Je me contenteray, sans me precipiter 3, D'admirer ton labeur, ne pouvant l'imiter, Et pour me satisfaire au desir qui me reste. De rendre cest hommage à chacun manifeste. Par ces vers j'en prens acte affin que l'avenir De moy, par ta vertu, se puisse souvenir; Et que ceste memoire à jamais s'entretienne, Que ma Muse imparfaite eut en honneur la tienne; Et que si j'eus l'esprit d'ignorance abatu. Je l'euz au moins si bon, que j'aymay ta vertu; Contraire à ces resveurs, dont la Muse insolente, Censurant les plus vieux, arrogamment se vante De reformer les vers, non les tiens seulement, Mais veulent deterrer les Grecs du monument 5, Les Latins, les Hebreux, et toute l'Antiquaille 6, Et leur dire en leur nez qu'ils n'ont rien fait qui vaille.

Ronsard en son mestier n'estoit qu'un aprentif, Il avoit le cerveau fantastique et rétif. Desportes n'est pas net, du Bellay trop facille; Belleau ne parle pas comme on parle à la ville. Il a des mots hargneux 7, bouffis 8 et relevez, Qui du peuple aujourd'huy ne sont pas aprouvez.

Comment! il nous faut doncq', pour faire une œuvre grande, Qui de la calomnie et du tans se deffende, Qui trouve quelque place entre les bons autheurs, Parler comme à sainct Jean parlent les Crocheteurs.

Encore je le veux, pourveu qu'ils puissent saire, Que ce beau sçavoir entre en l'esprit du vulgaire : Et quand les crocheteurs seront Pœtes fameux. Alors, sans me facher, je parleray comme eux.

Pensent-ils, des plus vieux offenceant la memoire. Par le mespris d'autruy s'aquerir de la gloire;

<sup>1.</sup> Harmonieux. 2. Rapin s'était exercé à faire des vers français mesurés. Voir notre Tableau de la littérature au xvi siècle (p. 115, n. 11). Cf. également plus haut, p. 248.

<sup>3.</sup> Sans tomber dans le précipice.

<sup>4.</sup> Ce souvenir.

<sup>5.</sup> De leur tombeau.

<sup>6.</sup> L'antiquité. Ce mot n'était pas encore pris en mauvaise part. 7. Sévères.

<sup>8.</sup> Pleins d'ampleur.

<sup>9.</sup> A la place Saint-Jean, à la place de Grève. Malherbe avait l'habitude de dire que ses maîtres pour le langage étaient les crocheteurs de la place de Grève.

Et pour quelque vieux mot estrange, ou de travers, Prouver qu'ils ont raison de censurer leurs vers? (Alors qu'une œuvre brille et d'art et de science, La verve quelquefois s'egaye en la licence 1).

Il semble en leur discours hautain et genereux 2 Que le Cheval volant n'ait pissé que pour eux 3; Que Phœbus à leur ton accorde sa vielle; Que la Mouche du Grec ! leurs levres emmielle : Qu'ils ont seuls icy bas trouvé la Pie au nit. Et que des hauts esprits le leur est le zenit 6, Que seuls des grands secrets ils ont la cognoissance, Et disent librement que leur experience A rafiné les vers fantastiques 7 d'humeur 8, Ainsi que les gascons ont fait le point d'honneur; Qu'eux tous seuls du bien dire ont trouvé la metode, Et que rien n'est parsaict s'il n'est sait à leur mode.

Cependant leur sçavoir ne s'estend seulement Qu'à regrater un mot douteux au jugement, Prendre garde qu'un qui ne heurte une diphtongue . Espier si des vers la rime est breve ou longue 10, Ou bien si la voyelle à l'autre s'unissant 11, Ne rend point à l'oreille un vers trop languissant. Et laissent sur le verd 12 le noble de l'ouvrage 13. Nul eguillon divin n'esleve leur courage : Ils rampent bassement, foibles d'inventions, Et n'osent, peu hardis, tanter les fictions, Froids à l'imaginer 14 : car s'ils font quelque chosc. C'est proser de la rime, et rimer de la prose, Que l'art lime, et relime, et polit de facon. Ou'elle rend à l'oreille un agreable son;

. ..... - . . . . . . . . . .

<sup>2.</sup> Ambitieux.

<sup>3.</sup> Allusion, sous forme de plaisanterie grossière, à la source d'Hippocrène que fit jaillir Pégase.

<sup>4.</sup> L'abeillle qui, selon la tradition, vint se poser sur les lèvres de Pindare enfant. 5. Nid. — Trouver la pie au nid, locu-

tion proverbiale pour dire faire quelque heureuse trouvaille.

<sup>6.</sup> Le terme le plus élevé.

<sup>7.</sup> Bizarres.

<sup>8.</sup> Caractère. Cf. Boileau (Art poét., III):

Tout a l'humeur gasconne en un auteur gascon.

<sup>9.</sup> Dans l'hiatus. Cf. Boileau :

<sup>1.</sup> Cf. Horace, A. p., 351; Boileau, A. p., I. | Gardez qu'une voyelle à courir trop hâtée
2. Ambitieux. (Art poétique, I.)

<sup>10.</sup> Ne pas faire rimer une syllabe brève (par ex.: parole) avec une longue (par ex.: controle).

ii. Par exemple, l'e muet final précédé d'une voyelle, comme dans vie, chantée. paie, etc. Malherbe le premier a rejeté ces mots du vers, si ce n'est au cas où l'e muet est élidé par la voyelle initiale du mot suivant.

<sup>12.</sup> Abandonnant ; métaphore prise d'un cheval qu'on met au vert.

La partie la plus noble, le fond même.
 Infinitif pris substantivement.

Et voyant qu'un beau seu leur cervelle n'embrase, Ils attisent leurs mots, ageollivent leur frase, Affectent leur discours tout si relevé d'art, Et peignent leurs desaux de couleurs et de sard. Aussi je les compare à ces semmes jolie, Qui, par les Affiquets, se rendent embelies, Qui gentes en habits, et sades en sacos, Parmy leur point coupé tendent leurs hameçons; Dont l'œil rit molement avecque affeterie, Et de qui le parler n'est rien que slaterie:

De rubans piolez s'agencent proprement, Et toute leur beauté ne gist qu'en l'ornement; Leur visage reluit de cereuse te de peautre.

Propres en leur coifure, un poil ne passe l'autre.

Où ses <sup>10</sup> divins esprits, hautains et relevez, Qui des eaux d'Helicon ont les sens abreuvez, De verve et de fureur leur ouvrage etincelle, De leurs vers tout divins la grace est naturelle, Et sont <sup>11</sup>, comme lon voit, la parfaite beauté Qui, contante de soy, laisse la nouveauté Que l'art trouve au Palais <sup>12</sup>, ou dans le blanc d'Espagne. Rien que le naturel sa grace n'acompagne <sup>13</sup>: Son front lavé d'eau claire, éclaté d'un beau teint, De roses et de lys la Nature l'a peint; Et laissant là Mercure <sup>15</sup>, et toutes ses malices, Les nonchalances <sup>15</sup> sont ses plus grands artifices.

(Satire IX, — p. 68.)

### 7. Allégorie 16.

Il estoit presque jour, et le ciel souriant, Blanchissoit de clairté les peuples d'Oriant; L'Aurore aux cheveux d'or, au visage de roses,

- 1. Enjolivent.
- 2. Defaut.

١

ſ

- 3. Gentilles.
- 4. Agréables. L'adjectif sade (de sapidus) n'existe plus que dans le composé maussade (mal sade, mal agréable).
  - 5. Ancienne sorte de dentelle.
  - 6. Bigarrés comme la pie.
  - 7. Céruse, set de plomb, sorte de fard.
  - 8. Sel d'étain, sorte de fard.
  - 9. Un cheveu ne dépasse.

- 10. Il faut lire évidemment : où ces, c.-a
- d.: là où, alors que ces divins esprits.
  11. Et leurs vers sont.
- A la galerie du palais (de justice)
   où se tenaient les marchands à la mode.
   Le naturel seul accompagne sa
- grâce. 14. Dieu des fraudes.
  - 15. Le laisser-aller.
- 16. Il s'agit de la France sauvée par Henri IV du monstre de la guerre.

Desja, comme à demy, descouvroit toutes choses ; Et les oyseaux perchez en leur feuilleux sejour. Commençoient, s'eveillant, à se plaindre d'amour : Quand je vis en sursaut une beste effroyable, Chose estrange à conter, toutesfois veritable! Oui plus qu'une Hydre affreuse à sept gueu lies meuglant 1, Avoit les dens d'acier, l'œil horible et sanglant. Et pressoit 2 à pas torts 3 une Nimphe fuyante, Qui reduite aux abois, plus morte que vivante. Halétante de peine, en son dernier recours, Du grand Mars des François imploroit le secours, Embrassoit ses genoux, et l'appellant aux armes. N'avoit autre discours que celuy de ses larmes.

Ceste Nimphe estoit d'âge, et ses cheveux meslez Flotoient au gré du vent, sur son dos avalez . Sa robe estoit d'azur, où 7 cent fameuses villes Elevoient leurs clochers sur des plaines fertilles Que Neptune arosoit de cent fleuves épars, Oui dispersoient le vivre aux gens de toutes pars.

Les vilages epais fourmilloient par la plaine, De peuple et de betail la campaigne estoit plaine, Qui s'employant aux ars, meloient diversement La fertile abondance avecque l'ornement 9. Tout y reluisoit d'or, et sur la broderie Eclatoit le brillant de mainte piererie.

La mer aux deux costés ceste ouvrage bordoit. L'Alpe de la main gauche en biais s'epandoit. Du Rhain jusqu'en Provence; et le mont qui partage D'avecque l'Espagnol le François heritage 10, De l'Aucate 11 à Bayonne en cornes 12 se haussant, Monstroit son front pointu de neges blanchissant.

Le tout estoit formé d'une telle maniere, Oue l'art ingenieux excedoit la matiere 18. Sa taille estoit auguste, et son chef couronné, De cent fleurs de lis d'or estoit environné.

1. Mugissant.

2. Poursuivait vivement

3. En faisant des replis tortueux.

4. Henri IV.

5. Mêlés de gris.

6. Descendus.

7. Et sur cette robe.

8. Portaient la nourriture.

9. Promettaient l'abondance et en même

temps charmaient les yeux.

10. Les Pyrénées. 11. Village de l'Aude, au-dessous de Narbonne, entre l'étang de ce nom et la Méditerranée.

12. En pics.

13. Materiem superabat opus (Ovide, Metamorphoses, II. 5).

Ce grand Prince voyant le soucy qui la greve <sup>1</sup>,
Touché de piété, la prend et la releve;
Et de feux <sup>2</sup> estoufant ce funeste animal,
La délivra de peur aussi-tost que de mal;
Et purgeant le venin dont elle estoit si plaine,
Rendit en un instant la Nimphe toute saine.

(Discours au Roy, — p. 159.)

### 8. Épitaphe de Régnier faite par lui-même.

J'ay vescu sans nul pensement 3, Me laissant aller doucement A la bonne loy naturelle 5; Et ne sçaurois dire pourquoy La mort daigna penser à moy, Qui n'ay daigné penser en elle.

(P. 182.)

# PIBRAC, FAURE ET MATHIEU

Nous réunissons ici ces trois auteurs, dont les quatrains moraux étaient réunis dans les éditions classiques du temps. La jeunesse du xvi° et du xvi° siècle apprenait par cœur ces quatrains remarquables par l'élévation de la pensée, et souvent par la vigueur du style.

Gui du Faur de Pibrac, né à Toulouse en 1529, fut conseiller au Parlement de sa ville natale, puis juge-mage. Il fut envoyé au Concile de Trente pour soutenir les franchises de l'Église gallicane, et à son retour il reçut la charge d'avocat général et de conseiller d'État. Il mourut en 1584. Ses quatrains moraux ont été récemment réédités par M. J. Claretie (Lemerre, 1 vol. in-18, 1874).

Antoine Faure (1557-1624), jurisconsulte éminent, était président du Sénat de Savoie. C'est le père de Claude Faure de Vaugelas, le célèbre grammairien. La première édition de ses Quatrains est celle de Paris, 1601, in-8°.

Pierre Mathieu, né à Pesmes (Franche-Comté) en 1563, historien, poëte et avocat, s'attacha à Henri IV qui le nomma son historiographe.

Charge.
 Dans les flammes.

Réflexion.
 L'inclination, l'instinct.

#### 298 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

Ses œuvres dramatiques sont oubliées; mais ses Quatrains de la Vanilé du monde et ses Tablettes de la mort ont rendu son nom inséparable de ceux de Faure et de Pibrac. Ils ont été souvent publiés. Nous suivons l'édition de 1612, in-8°.

Voir notre Tableau de la littérature au xvie siècle (section II, p. 136-

137).

### Quatrains moraux de Pibrac, de Faure et de Mathieu.

PIBRAC.

.13

Ce que tu vois de l'homme n'est pas l'homme, C'est la prison où il est enserré <sup>1</sup>, C'est le tombeau où il est enterré, Le lict branlant où il dort un court somme.

XII.

Ce corps mortel où l'œil ravy contemple Muscles et nerfs, la chair, le sang, la peau, Ce n'est pas l'homme, il est beaucoup plus beau, Aussi Dieu l'a reservé pour son temple.

XIII.

A bien parler ce que l'homme on appelle, C'est un rayon de la divinité, C'est un atome esclos de l'unité, C'est un degout de la source eternelle.

VIV

Recognoy donc, homme, ton origine, Et brave et haut dedaigne ces bas lieux, Puisque fleurir tu dois la-haut és scieux, Et que tu es une plante divine.

ΧV

Il t'est permis t'orgueillir ' de la race, Non de ta mere ou ton pere mortel : Mais bien de Dieu son vray pere immortel Qui t'a moulé au moule de sa face.

XVI.

Au ciel n'y a nombre infiny d'Idees ,
Platon s'est trop en cela meconté :

1. Enfermé.

<sup>2.</sup> Ce qui dégoutte, coule.

<sup>3.</sup> Dans les.

<sup>4.</sup> T'enorgueillir.

<sup>5.</sup> Les idées de Platon, types éternels, idéal de tout ce qui existe ici-bas.
6. A eu un mécompte; il s'est mépris.

De nostre Dieu la pure volonté Est le seul moule à toutes choses nees.

XVII.

Il veut: c'est fait; sans travail et sans peine, Tous animaux (jusqu'au moindre qui vit) Il a creé, les soustient, les nourrit, Et les deffait du vent de son haleine.

KVIII

Hausse tes yeux: la voute suspendue, Ce beau lambris <sup>1</sup> de la couleur des eaux <sup>2</sup>, Ce rond parfaict de deux globes jumeaux <sup>3</sup>, Ce firmament esloigné de la veuë;

XIX.

Bref, ce qui est, qui fut, et qui peut estre, En terre, en mer, au plus caché des cieux, Si tost que Dieu l'a voulu pour le mieux, Tout aussi tost il a receu son estre.

LI

Cacher son vice est une peine extreme, Et peine en vain \*: fay ce que tu voudras, A toy au moins cacher ne te pourras: Car nul ne peult se cacher à soy mesme:

LII.

Aye de toy plus que des autres honte: Nul plus que toy, par toy n'est offensé: Tu dois premier, si bien y as pensé, Rendre de toy à toy-mesme le compte.

LIII.

Point ne te chaille sestre bon d'apparence, Mais bien de l'estre à preuve et par effect, Contre un faulx bruit que le vulgaire faict, Il n'est rempert tel que la conscience.

LIV.

A l'indigent monstre toy secourable, Luy faisant part de tes biens à foison: Car Dieu benit et accroit la maison Qui a pitié du pauvre miserable.

11

<sup>1.</sup> Plafond, voûte. 2. Azuré.

<sup>3.</sup> Le soleil et la lune.

<sup>4.</sup> Qu'on prend en vain.

<sup>5.</sup> Ne te soucie pas. Chaille, subjonctiç.
3º personne, de l'impersonnel chaloir.
6. Réputation.

LV.

Las! que te sert tant d'or dedans ta bourse, Au cabinet maint riche vestement, Dans tes greniers tant d'orge et de froment, Et de bon vin dans ta cave une source,

LVI.

Si ce pendant le pauvre nud frissonne Devant ton huys <sup>1</sup>, et languissant de faim, Pour tout en fin n'a qu'un morceau de pain, Ou s'en reva <sup>2</sup> sans que rien on luy donne?

LVII.

As-tu, cruel, le cœur de telle sorte, De mespriser le pauvre infortuné, Qui comme toy est en ce monde né, Et comme toy de Dieu l'image porte?

#### FAURE.

XLVII.

A quoi servir<sup>3</sup> tant de vaines loüanges, Apres la mort tu ne les sentiras : Garde<sup>4</sup> plutost, que là où tu seras, Tu ne sois ry du diable et de ses Anges.

XI.VIII.

Puisque tu sçais quel moyen il faut suivre Pour vivre bien, pourquoy ne vis-tu pas Pour bien mourir? Ainsi qu'à ton trespas, Tu voudrois bien avoir sçeu toûjours vivre.

XLIX.

Si pour guerdon de ta vertu plus rare, Dicu t'enrichit et de biens et d'honneur, Louë si haut la bonté du donneur, Que pour ton mieux il n'en soit plus avarc.

L.

Tu peux bastir comme oyseau sur la terre, Comme chrestien tu dois bastir aux cieux;

. . . . . . . .

<sup>1.</sup> Porte, de ostium : pour le passage de ostium à huis, comparer post devenu puis.

<sup>2.</sup> Retourne.

<sup>3.</sup> Pewvent servir.

<sup>4.</sup> Garde-toi, prends garde.

<sup>5.</sup> Récompense.

<sup>6.</sup> Locution analogue à pour ton bien et où bien est remplacé par son comparatif mieux.

### PIBRAC, FAURE ET MATHIEU.

Dont Dieu sera le masson et la pierre. Ce seul palais te rende ambitieux.

#### MATHIEU.

### Ouatrains de la Vanité du Monde.

Nous naissons pour mourir et mourons pour revivre,

Pour revivre immortels. Cette foy nous avons: La mort plus que la vie aimer donc nous devons, Puisque la mesme mort<sup>2</sup>, de la mort nous delivre.

Dans l'Euripe a confus des vanitez mondaines, L'homme flotte agité de mil divers desseins, Ses pensers, ses discours, et ses efforts sont vains, Car le monde n'a rien de certain, que ses peines.

Au milieu des plaisirs la douleur vient à naistre, Du laict des voluptez les regrets sont nourris : O faux monde, impudent! qui nous mords et nous ris, Si ton bien n'est que mal, ton mal que doit-il estre?

L'homme se cuide mis dans le mondain theatre. Seul pour y braver tout, et tout l'y va bravant; Le moindre moucheron luy fait sentir souvent Combien de son orgueil il luy convient rabattre.

#### Tablettes de la Mort.

Première partie.

Le fruict sur l'arbre prend sa fleur, et puis se noue, Se nourrit, se meurit et se pourrit en fin :

- 1. Macon.
- 2. La mort même.
- 3. Détroit qui sépare l'Eubée de l'Attique et dont les courants étaient trèsviolents. Ici, figurément, mer agitée.
  - 4. De même Lucrèce (IV, 1129) :

Medio de fonte leporum Surgit amarı aliquid quod in ipsis floribus

5. Croit.

6. On dit que le fruit se noue quand il se forme et sort de la fleur.

L'homme naist, vit et meurt, voilà sur quelle roüe Le temps conduit son corps au pouvoir du destin.

XII.

Cette vie est un arbre, et les fruits sont les hommes, L'un tombe de soy mesme, et l'autre est abattu, Il se despouille en fin des feuilles et des pommes<sup>1</sup>, Avec le mesme temps qui l'en a revestu.

XIII.

La vie est une table, ou pour jouer ensemble On voit quatre joueurs: le Temps tient le haut bout, Et dit: passe; l'Amour fait de son reste et tremble, L'homme fait bonne mine, et la Mort tire tout.

XIV.

La vie que tu vois n'est qu'une comedie<sup>3</sup>, Où l'un fait le Cesar, et l'autre l'Arlequin : Mais la mort la finit toujours en Tragedie, Et ne distingue point l'Empereur du faquin<sup>4</sup>.

XXXI.

L'Empire d'Assyrie est tout reduit en cendre; Par les Grecs sont vaincus le Perse et le Medois<sup>5</sup>: Quatre Rois sont sortis du sceptre d'Alexandre<sup>6</sup>, Et leur couronne enfin suit de Rome les loix.

CZXII.

Où sont ces Empereurs, ces foudres de la guerre, Qui des lauriers du monde environnoient leurs fronts, Toute la terre estoit autrefois de leur terre<sup>7</sup>; Et tout ce grand Empire est reduit en sept monts.

TITET

Où sont tant de Citez si grandes et si fortes, Ninive dont les murs avoient quinze cent tours : La grande Babylon, Thebes qui eut cent portes, Carthage de Dido la gloire et les amours?

XXXIV.

Tous ces grands bastiments et ces chasteaux superbes, Qui sembloient menacer d'escalader les Cieux, Ont fait place aux forests, aux buissons et aux herbes, Le temps en a changé les noms comme les lieux.

- 1. Fruits.
- 2. Joue de son reste.
- 3. Cf. plus haut, p. 31, n. 1.
- 4. Portefaix; cf. p. 356, n. 3.
- S. Mède.
- 6 Après la bataille d'Ipsus (301 av.

J.-C.), l'empire d'Alexandre fut partagé en quatre royaumes, Macédoine, Thrace,

Syrie et Egypte.
7. Domaine; même sens que dans: Jean sans Terre.

## JEAN LE HOUX

Jean le Houx, avocat de Vire, qui vivait à la fin du xvi siècle, continua la tradition du foulon virois, Olivier Basselin, en composant pour ses compagnons de table des chansons appelées, comme celles de son prédécesseur, Chansons des Vaux (vallées) de Vire, et par abréviation Vaux-de-Vire. Le nom et la chose ont donné plus tard naissance aux Vaudevilles.

Les Vaux de Vire de Le Houx ont tous pour objet l'éloge du vin. On ne peut s'empêcher d'admirer la verve et la variété de ton qu'a apportées l'auteur dans ce sujet assez monotone par lui-même.

Voir notre Tableau de la littérature au xvi siècle (section II, p. 144).

#### Le nez du buveur.

Beau nez, dont les rubis ont cousté mainte pippe De vin blanc et clairet, Et duquel la couleur richement particippe Du rouge et du violet;

Gros nez, qui<sup>2</sup> te regarde a travers un grand verre Te juge encore plus beau. Tu ne ressembles poinct au nez de quelque herre<sup>3</sup> Oui ne boit que de l'eau.

Un coq d'Inde sa gorge a toy semblable porte :

Combien de riches gens
N'ont pas si riche nez! Pour te peindre en la sorte
Il faut beaucoup de temps.

Le verre est le pinceau duquel on t'enlumine;

Le vin est la couleur

Dont on t'a peinct ainsi, plus rouge qu'une guigne

Et beuvant du meilleur.

On dict qu'il nuist aux yeux. Mais seront-ils les maistres?

Le vin est garison

De mes maux. J'ayme mieux perdre les deux fenestres Que toute la maison.

(Les Vaux de Vire de Jean le Houx, I, vi; — édit. A. Gasté, Paris, 1865; p. 7.)

i. Tonneau.

<sup>2.</sup> Celui qui.

<sup>3.</sup> Pauvre here.

<sup>4.</sup> Porte sa gorge.

<sup>5.</sup> Cela.

### LA CHANSON

Le xviº siècle est riche en chansons de toute sorte: chansons d'amour, chansons bachiques, chansons politiques: la plupart sont anonymes, comme presque toutes les poésies populaires.

La pièce que nous citons est une chanson politique tirée du Recueil de chants historiques français de Le Roux de Lincy (Paris 1842, t. II, p. 491). L'éditeur l'a prise d'un ancien Recueil de plusieurs belles chansons nouvelles et modernes (Lyon, 1593, in-32).

### Chanson nouvelle de la Ligue

(1590).

Fy de la Ligue et de son nom! Fy de la Lorraine estrangere<sup>1</sup>! Vive le Roi<sup>2</sup>! vive Bourbon! Vive la France nostre mere! La Ligue n'est que trahison; Fy de la Ligue et de son nom! La Ligue est un monstre odieux Remply de rage et perfidie, A Dieu et aux hommes hayneux<sup>8</sup> Et plein de fureur estourdie; La Ligue est yssue d'enfer. Fille aisnée de Lucifer. Car ce monstre n'est que poison Duquel l'Espaignolle semence Tasche par mortelle achoison. D'ensorceller toute la France. Mais tous François de cœur benin Resisteront à ce venin. Il y a cent mille François Qui ont l'ame si genereuse, Qu'ils mesprisent tous les abbois

De ceste Ligue furieuse:

Et qui mourront plus tost cent fois Oue de fleschir dessous ses lois.

<sup>1.</sup> Allusion aux Guises, ducs de Lor-

<sup>2.</sup> Henri de Bourbon, Henri IV.

<sup>3.</sup> Ennemi; cf. plus haut, p. ?2, n. 1. 4. Occasion.

Vous devriez, o Guisars malins! Rougir de voir vostre patrie Par vos seditieuses mains Ravagée en mutinerie. On void les marques en tous lieux De vos desseings malitieux.....

Nostre sainte religion

Vous sert d'un prétexte vollage. Pour remplir ceste region 1. De sac, de sang et de carnage. Mais vos desseings sont descouverts; On voit le jour tout à travers. Par un desir ambitieux Remply de folle outrecuydance Vous pensiez escheler les cieux Et subjuguer toute la France. Mais Dieu, qui préside aux combas, Vous fera tresbucher en bas.....

1. Le texte porte par erreur religion. | 2. Escalader.

# SECTION III. — AUTEURS DRAMATIOUES

### 1. — AUTEURS DE MYSTÈRES, MORALITÉS, FARCES ET SOTIES

### GRINGORE

Mort en 1534.

Pierre Gringore ou Gringoire naquit, dit-on, à Caen, vers le milieu du règne de Louis XI. Sa jeunesse fut aventureuse. Il suivit d'abord en Italie les armées françaises; puis il entra dans la compagnie des Enfants sans souci, et, après avoir joué quelque temps le rôle de la Mère Sotte, il composa plusieurs pièces qui furent remarquées. Il alla ensuite à la cour de Lorraine où il devint héraut d'armes, et il prit part, vers 1525, à la guerre contre les Rustauds, paysans alsaciens qui, excités par les Anabaptistes, voulaient établir la communauté des biens et abolir le mariage. Il se dégoûta bientôt du métier des armes, et s'adonna de nouveau aux lettres. Le reste de sa vie se passa tantôt en Lorraine, tantôt à Parls; il mourut en 1534.

Les œuvres de Gringore, mystères, farces, soties, moralités, poésies diverses, ont presque toutes un caractère politique: elles furent écrites sous l'inspiration de Louis XII, qui voulait se concilier l'opinion pu-

blique dans sa lutte contre le pape Jules II.

MM. Ch. d'Héricault et A. de Montaiglon ont publié dans la Bibliothèque Elzévirienne un premier volume des œuvres de Gringore (1872). Le tome II, qui n'a pas encore paru, doit contenir le Mystère de Saint-Louis. Nous donnons des extraits de ce mystère d'après les épreuves que M. de Montaiglon a bien voulu nous communiquer.

Voir notre Tableau de la littérature au xvi° siècle (section III,

ch. 1,p. 152).

### 1. Les plaintes de la Sotte Commune 1.

LA SOTTÉ COMMUNE. Par Dieu, je ne m'en tairay pas ! Je voy que chascun se desrune 2 ! On descrye florins et ducatz 3. J'en parleray, cela repugne .

1. La Sotte Commune représente le | la valeur. pcuple. 2. Se dérange. Ce mot existe encore dans le patois normand.

4. Cela me déplait.

3. On décrie les monnaies, on en abaisse

LE PRINCE.

Qui parle?

GAYECTÉ.

La Sotte Commune. LA SOTTE COMMUNE.

Et que ay je à faire de la guerre, Ne que à la chaire de sainct Pierre Soit assis un fol ou ung saige 1? Que m'en chault il se 1l'Eglise erre, Mais que paix soit en ceste terre ?? Jamais il ne vint bien d'oultraige \*; Je suis asseur s en mon village; Quand je vueil 6 je souppe et desjeune! LE PRINCE.

Qui parle ?

LE PREMIER SOT.

La Sotte Commune. LA COMMUNE.

Tant d'allées et tant de venues. Tant d'entreprises incongnues ?! Appoinctemens 8 rompus, cassez ! Traysons secrettes et congnues! Mourir de fievres continues 9 ! Bruvaiges et boucons 10 brassez 11 ! Blancz scellez 12 en secret passez! Faire feux 18, et puis veoir rancune 16!

LE PRINCE.

Qui parle?

I.A COMMUNE. La Sotte Commune. Regardez moy bien hardiment. Je parle sans sçavoir comment, A cella suis acoustumée;

1. Allusion aux luttes de Louis XII contre le pape Jules II.

Mais à parler realement 15,

2. Que m'importe-t-il si. Pourvu que la paix règne en France. 4. Jamais il n'est rien sorti de bon des

- Assuré, à l'abri.
   Veux.

excès.

- Inouïes.
- 8. Arrangements, conventions.

- 9. Fièvres causées par des alarmes perpétuelles.
- 10, Bouchées, Drogues (empoisonnées) 11. Préparés.
- 12. Pleins pouvoirs donnés par le souverain à des agents qui en abusent.
- 13. Mettre tout en feu.
- 14. Et voir ensuite les haines soulevées.
- 15. Mais s'il faut parler réellement.

#### MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE. 308

Ainsy qu'on dit communement, Jamais ne fut feu sans fumée; Aucuns 1 ont la guerre enflamée, Oui doivent redoubter fortune 2. LE PRINCE.

Qui parle?

LA SOTTE. La Sotte Commune. LE PREMIER SOT. La Sotte Commune, aprochez. LE SECOND SOT. Qu'i a il ? Qu'esse 3 que cerchez ? LA COMMUNE.

Par mon ame, je n'en sçay rien. Je voy les plus grans empeschez \*, Et les autres se sont cachez. Dieu vueille que tout vienne à bien! Chascun n'a pas ce qui est sien, D'affaires d'aultruy on se mesle. LE TROISIESME.

Tousjours la Commune grumelle 5. LE PREMIER.

Commune, de quoy parles-tu? LE DEUXIESME.

Le Prince est remply de vertu. LE TROISIESME.

Tu n'as ne 6 guerre ne bataille. LE PREMIER.

L'orgueil des Sotz a abatu 7. LE DEUXIESME.

Il a selon droit combatu.

LE TROISIESME.

Mesmement a mys au bas taille 8. LE PREMIER.

Te vient on rober 9 ta poulaille 10? LE DEUXIESME. Tu es en paix en ta maison.

1. Quelques-uns.

<sup>2.</sup> Ce qui en adviendra. 3. Qu'est-ce.

<sup>4.</sup> Embarrassés.

<sup>5.</sup> Grommelle.

<sup>6.</sup> Ni.

<sup>7.</sup> Il a abattu l'orgueil des sots. 8. Il a même abaissé, diminué la taille,

l'impôt.

<sup>9.</sup> Dérober. 10. Volaille.

LE TROISIESME.

Justice te preste l'oreille.

LE PREMIER.

Tu as des biens tant que merveille Dont tu peux faire garnison 1.

LE DEUXIESME.

Je ne sçay pour quelle achoison 2 A grumeller on te conseille.

LA COMMUNE (chante).

Faulte 3 d'argent, c'est douleur non pareille 4,

LE DEUXIESME.

La Commune grumelera Sans cesser, et se meslera De parler à tort, à travers.

LA COMMUNE.

Ennuyt <sup>8</sup> la chose me plaira, Et demain il m'en desplaira: J'ay propos muables, divers; Les ungz regardent de travers Le Prince, je les voy venir 6: Par quoy fault avoir yeulx ouvers; Car scismes 8 orribles, pervers, Vous verrez de brief advenir.

GAYECTÉ.

La Commune ne sçait tenir Sa langue.

LE TROISIESME.

N'y prenez point garde, A ce qu'elle dit ne regarde 9.

(Le jeu du Prince des Sots et mère Sotte, Sottie; — t. I, p. 220.)

- 1. Provision.
- 2. Occasion.
- 3. Manque.
- 4. Vers d'une chanson populaire, qu'on retrouve dans Roger de Collerye, Rabelais, des Periers, etc.
- 5. Aujourd'hui.
- 6. Je les observe.
- 7. C'est pourquoi.
- 8. Schismes, dissensions.
- 9. Elle ne prend pas garde à ce qu'elle

# 2. Pugnicion Divine 'hault assise en une chaire 'et elevée en l'air.

Tremblez, tremblez, pervers Peuple Ytallique; Le Createur a prins à vous la picque \*! Estre devez courroucez et pensitz!
L'Homme Obstiné \* ingrat, fol, fantastique,
Felon, pervers, par conseil \* judaïeque \*,
Vous fait faire des cas \* trop excessifz.
Sachez que Dieu a vos cueurs endurcis
Comme à Pharaon. O peuple habandonné
Si de bien brief n'as a ton cas regard \*,
Je parferay \* ce que est predestiné.
On se repent aucunesfois \*10 trop tard.

Par trop souvent cheminez voye oblique, Gaigner voullez la maison Plutonicque <sup>11</sup>
Et dedans Styx estre plongez, assis <sup>18</sup>.
L'Homme Obstiné qui à tout mal s'aplicque Se veult monstrer rebelle, fantastique;
Je ne croy point qu'il ne soit circoncis <sup>18</sup>.
O cueurs pesans, gros, enflez et massis <sup>14</sup>,
Pour vous batre mon fleau est assigné <sup>18</sup>.
Où il tumbe, tout consume et tout art <sup>16</sup>.
Peuple Ytalique, ne crois l'Homme Obstiné;
On se repent aulcunessois trop tart.

(Id., Moralité, - t. I, p. 251.)

### 3. Louis IX en Terre-Sainte.

LES PRELATZ. Sire, resjouyr 17 vous devez; Car tant avez fait de chemin

- 1. Ce morceau satirique est dirigé contre le pape Jules II qui avait formé la sainte ligue (1511) pour chasser les Français d'Italie.
  - 2. Chaise.
  - 3. Le Créateur s'est irrité contre vous.
  - 4. Le pape Jules II.
  - 5. Résolutions.
- On faisait courir le bruit que le pape Jules II était d'origine juive.
- 7. Actes.
  8. Si bientôt tu ne prends garde à ce que tu fais.
  - 9. Accomplirai.

- 10. Quelquefois.
- 11. L'enfer.
- 12. Fixés pour toujours dans l'enfer.
- 13. Voir la note 6.
- 14. Massifs.
- 15. Préparé. Dans le premier hémistiche de ce vers, baire compte pour deux syllabes, comme tombe au vers snivant; dans le second hémistiche, féau compte pour une syllabe, l'e n'étant pas un e fermé, mais un e muet comme dans beau.
  - 16. Brûle (ardet).
  - 17. Yous réjouir.

Qu'au lieu où Dieu fist d'eaue vin 1 Estes arrivez aujourduy.

LE ROY LOYS.

J'en loue et remercie celuy Qui tout scait, tout congnoist et peult.

CHEVALLERIE.

Tout le cueur au ventre me meult De la joye que j'ay d'y estre.

LES PRELATZ.

Ainsi comme 2 je puis congnoistre Vècy le lieu et habitacle Où Jhesus le premier miracle Fist, en muant l'eaue en vin.

LE ROY LOYS.

LES PRELATZ.

Le bon seigneur doulx et benyn Eust en ce lieu beaucop affaire.....

Velà Ia montagne Tabor Où la transfiguration Fut de Jhesus.

LE ROY LOYS.

Devocion

Devons avoir à ce saint lieu, Quant Jesucrist, le filz de Dieu, Y monstra sa divinité Par sa doulce benignité Aux Apostres et aux Prophettez.

CHEVALLERIE.

Sire, s'en 6 malaise vous estez Dictes lay 1; nous reposerons.

LE ROY LOYS.

Nenny, encor cheminerons, Car je vueil \* plus oultre \* passer; Je n'ay garde de me lasser, Quand je voy places si très saincles.

- 1. Miracle des noces de Cana.
- 2. Autant que. 3. Voici.
- 4. Nous supprimons, pour abréger, tout un passage où l'on voit saint Louis, malgré les observations de la Chevallerie et des prélats, se couvrir d'une haire, pour mas-

ter son corps, aux saints lieux où le doula Jesucrist alla.

- 5. Voilà.
- 6. Si en.
- 7. Orthographe bizarre pour le.
- 8. Veux
- 9. Plus loin.

### 312 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

LES PRELATZ.

Il y a montz et vallees maintez Qui sont durez à cheminer.

A CONTRACTOR

LE ROY LOYS.

Si <sup>2</sup> me veulx-je determiner Encor de marcher sans arrest. Quel lieu esse <sup>2</sup>-la?

LES PRELATZ.

Nazareth,

Où Jesus fut nourry sans doulte.

LE ROY.

C'est raison qu'a genoulx me boute \*Quant voy le lieu où mon seigneur, Mon createur, mon redempteur Fut nourry de \* vierge Marie.

CHEVALLERIE.

Mais regardez, Chevallerie, L'humilité qui est au roy. Si humble et devot je le voy Que j'en ay le cueur tout piteux .

LE ROY.

Au lieu <sup>6</sup>, qui est tant precieux Où fut nourry par charité, Le filz de Dieu, en vérité Avec mes soulliers je n'yray, Mais nus piedz; me deschausseray Pour ce très sainct lieu visiter.

CHEVALLERIE.

Nous devons cecy reciter 7
A chacun; pas ne s'en fault taire.

LES PRELATZ.

Cher Sire, il est necessaire De preparer vostre disner.

LE ROY LOYS.

Non ferez ; car je vueil jusner \*
Au pain et à l'eaue aujourdhuy
En allant au lieu où celuy
Fut nourry qui nous peult saulver.

<sup>1.</sup> Toutefois.

<sup>2.</sup> Est-ce.

<sup>3.</sup> Je me mette.

<sup>4.</sup> Par la.

<sup>5.</sup> Rempli de pitié, ému.

<sup>6.</sup> L'étable où Marie fut accueillie par charité.

<sup>7.</sup> Raconter.

<sup>8.</sup> Jeûner.

CHEVALLERIE.

Ha, Seigneur, vous povez grever <sup>1</sup> Vostre corps.

LE ROY LOYS.

Et saulver mon âme,

Suppliant à la Vierge dame

Mere de Jesus et pucelle

Ou'elle prie l'Essence immortelle

Qu'elle prie l'Essence immortelle Que mes pechiez soient pardonnez.

CHEVALLERIE.

Trop de peine vous vous donnez.

LE ROY LOYS.

Jhesuscrist en print <sup>2</sup> plus pour moy, Et sy <sup>2</sup> est de paradis roy, Du monde et de tous les mondains <sup>4</sup>; Si luy supplie à joinctes mains Qu'il reçoyve en gré <sup>8</sup> mon service Et que son plaisir accomplice <sup>6</sup>.

(La vie monseigneur sainct Loys, Roy de France, par personnuiges, composée par Pierre Gringoire; — t. II, p. 157.)

# THÉODORE DE BÈZE

1519-1605.

Théodore de Bèze, né à Vézelay (Bourgogne), en 1519, fut élevé chean oncle, conseiller au parlement de Paris, par un savant humaniste lemand Melchior Volmar, dévoué aux doctrines de la Réforme. Il issa sa jeunesse dans les plaisirs; mais une maladie dangereuse nena sa conversion. Il se rappela les enseignements de son ancien altre, et ne tarda pas à aller trouver Calvin à Genève (1548). Calvin i confia une chaire de littérature grecque à Lausanne. L'enseigneent n'empêcha pas de Bèze de se livrer avec ardeur aux travaux théoloques et de jouer un rôle actif dans les luttes de la Réforme. C'est indant son séjour à Lausanne qu'il publia ses écrits les plus connus r

<sup>1.</sup> Charger, fatiguer.

<sup>2.</sup> Prit.

B. Toutefois.

Les êtres qui habitent le monde.
 Favorablement.

<sup>6.</sup> Et que je fasse sa volonté.

<sup>7.</sup> C.-à-d.: la vie de monseigneur. Monseigneur est ici au génitif, d'après les règles de construction de la vieille langue. Cf. p. 351, n. 4.

sa tragédie d'Abraham sacrifiant, sa traduction en vers des de son traité De la punition des hérétiques par l'autorité civile (L'ticis a civili magistratu puniendis). Appelé par les princes protes France à la cour de Henri de Navarre (1560), il représenta les réformées au colloque de Poissy (1550), prit part dans l'armée d'à la guerre civile de 1562, revint à Genève en 1563 pour receve communion protestante la succession de Calvin, et dirigea la viqu'à sa mort (1605) avec une énergie infatigable et un admirative vouement.

Voir notre Tableau de la littérature au xvi° sièc le (section 1, ; sect. II, p. 90; sect. III, p. 165).

#### Abraham sacrifiant.

ABRAHAM.

... Veux-tu, mon Dieu, mon Roy,
Me repousser quand je prie pour moy?
Engendré l'ay, et faut que le defface 1.
O Dieu, ô Dieu, au moins fay-moi la grace
SATAN.

Grace! ce mot n'est point en mon papier.

Ou'un autre soit de mon fils le meurtrier. Helas, Seigneur, faut-il que ceste main Vienne à donner ce coup tant inhumain? Las ! que feray-je à la mere dolente \*. Si elle entend \* ceste mort violente? Si je t'allegue 4, helas, qui me croira? S'on s ne le croit, las ! quel bruit en courra? Seray-je pas d'un chacun rejetté Comme un patron d'extreme cruauté? Et toy, Seigneur, qui te voudra prier? Qui se voudra jamais en toy fier? Las! pourra 7 bien ceste blanche vieillesse Porter le fais d'une telle tristesse? Ay-je passé parmy tant de dangers. Tant traversé de pays estrangers, Souffert la faim, la soif, le chaut, le froid,

<sup>1.</sup> Je l'ai engendré (Isaac), et il faut que je le défasse, le tue.

<sup>2.</sup> Désolée.

<sup>3.</sup> Apprend.

<sup>4.</sup> Si j'allègue ton ordre.

<sup>5.</sup> Si on.

Modele.
 Cette vieillesse pourra-t-elle?

## AUTEURS DE MYSTÈRES, ETC. - TH. DE BÈZE. 315

Et devant toy tousjours cheminé droict, Ay-je vescu, vescu si longuement Pour me mourir <sup>1</sup> si malheureusement? Fendez <sup>2</sup> mon cœur, fendez, fendez, fendez, Et pour mourir plus long temps n'attendez: Plustost on meurt, tant moins la mort est greve <sup>3</sup>.

SATAN.

Le voila bas, si Dieu ne le releve.

Que dy-je ? où suis-je ? ô Dieu mon createur. Ne suis-je pas ton loyal serviteur? Ne m'as-tu pas de mon pays tiré? Ne m'as-tu pas tant de fois asseuré Que ceste terre aux miens estoit donnée? Ne m'as-tu pas donné ceste lignée, En m'asseurant que d'Isaac sortiroit Un peuple tien qui la terre empliroit? Si donc tu veux mon Isaac emprunter 4, Que \* me faut-il contre toy disputer? ll est à toy; mais de toy je l'ay pris. Et pourautant, quand tu l'auras repris, Resusciter plustost tu le feras, Que o ne m'advinst ce que promis tu m'as. Mais, ô Seigneur, tu sçais qu'homme je suis, Executer rien de bon je ne puis, Non pas penser 7; mais ta force invincible Fait qu'au croyant il n'est rien impossible. Arriere chair, arriere affections : Retirez-vous, humaines passions: Rien ne n'est bon, rien ne m'est raisonnable, Que ce qui est au Seigneur agreable... Or ça, mon fils! helas que veux-je dire!

Plaist-il, mon pere?

ABRAHAM. Helas, ce mot me tue<sup>8</sup> !

<sup>1.</sup> Se mourir (sibi mori), qui a le même lens que mourir, s'emploie encore à l'inlicatif: il se meurt, il se mourait.

<sup>2.</sup> Fendez-vous.

<sup>3.</sup> Pénible.

<sup>4.</sup> Prendre momentanément.

<sup>5.</sup> Pourquoi.

<sup>6.</sup> Plutôt que ta promesse ne soit pas réalisée.

<sup>7.</sup> Non pas même concevoir.

<sup>8.</sup> Cf. Euripide, Iphigénie en Aulide, 659: "Αλλους όλει πρόσθ' άμε διολέσαντα έχει.

## MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

Mais si faut-il pourtant que m'esvertue 1. Isaac mon fils! Helas, le cœur me tremble.

Vous avez peur, mon pere, ce me semble. ABRAHAM.

Ha mon amy, je tremble voirement . Helas, mon Dieu!

ISAAC.

Dites-moy hardiment Que 8 vous avez, mon pere, s'il vous plaist. ABRAHAM.

Ha mon amy, si vous saviez que c'est. Misericorde, O Dieu, misericorde! Mon fils, mon fils, voyez vous ceste chorde, Ce bois, ce feu, et ce cousteau icy? Isaac, Isaac, c'est pour vous tout cecy. SATAN.

Ennemy suis de Dieu et de nature, Mais pour certain ceste chose est si dure. Qu'en regardant ceste unique amitié 🔩 Bien peu s'en faut que n'en aye pitié.

ABRAHAM.

Helas, Isaac!

ISAAC.

Helas, pere tresdoux, Je vous supply, mon pere, a deux genoux, Avoir au moins pitié de ma jeunesse.

ABRAHAM.

O seul appuy de ma foible vieillesse! Las! mon amy, mon amy, je voudrois Mourir pour vous cent millions de fois; Mais le Seigneur ne le veut pas ainsi.

Mon pere, helas, je vous crie mercy. Helas, helas, je n'ay ne bras ne langue Pour me defendre, ou faire ma harangue l Mais, mais voyez, ô mon pere, mes larmes; Avoir ne puis ny ne veux autres armes Encontre vous : je suis Isaac, mon pere, Je suis Isaac, le seul fils de ma mere:

<sup>1.</sup> Que je m'efforce. 2. Vraiment.

<sup>4.</sup> Cette affection extraordinaire.

Je suis Isaac, qui tien de vous la vie : Souffrirez-vous qu'elle me soit ravie? Et toutesfois si vous faites cela Pour obeir au Seigneur, me voila, Me voila prest, mon pere, et à genoux, Pour souffrir tout, et de Dieu, et de vous. Mais qu'ay-je fait, qu'ay-je faict pour mourir? He Dieu, he Dieu, vueille me secourir!

ABRAHAM.

Helas, mon fils Isaac, Dieu te commande Qu'en cest endroit tu luy serves d'offrande Laissant à moy, à moy ton povre pere, Las! quel ennuy!

ISAAC.

Helas, ma povre mere, Combien de morts ma mort vous donnera! Mais dites-moy au moins qui m'occira 1.

ABRAHAM.

Qui t'occira, mon fils? mon Dieu, mon Dieu, Ottroye-moy de mourir en ce lieu!

ISAAC.

Mon pere!

ABRAHAM.

Helas, ce mot ne m'appartient ; Helas, Isaac, si est-ce 2 qu'il convient Servir à Dieu.

ISAAC.

Mon pere, me voila. SATAN.

Mais je vous pri', qui eust pensé cela?

ISAAC.

Or donc, mon pere, il faut, comme je voy, Il faut mourir. Las, mon Dieu, aide moy! Mon Dieu, mon Dieu, renforce moy le cœur? Rend-moy, mon Dieu, sur moy mesme vainqueur. Liez, frappez, bruslez, je suis tout prest D'endurer tout, mon Dieu, puis qu'il te plaist.

ABRAHAM.

A, a, a, a, ct qu'est-ce et qu'est cecy ! Miscricorde, O Dieu, par ta mercy.

ISAAC.

Seigneur, tu m'as et creé et forgé,
Tu m'as, Seigneur, sur la terre logé,
Tu m'as donné ta saincte cognoissance,
Mais je ne t'ay porté obeissance
Telle, Seigneur, que porter je devois.
Ce que te prie, helas, à haute voix
Me pardonner. Et à vous, mon seigneur,
Si je n'ay fait tousjours autant d'honneur
Que meritoit vostre douceur tant grande,
Treshumblement pardon vous en demande.
Quant à ma mere, helas, elle est absente.
Vueille, mon Dieu, par ta faveur presente,
La preserver et garder tellement,
Qu'elle ne soit troublée aucunement.

(Icy est bandé Isaac.)

Las! je m'en vay en une nuict profonde; Adieu vous dy la clarté de ce monde. Mais je suis seur que de Dieu la promesse Me donnera trop mieux que je ne laisse. Je suis tout prest, mon pere, me voila.

SATAN.

Jamais, jamais enfant mieux ne parla. Je suis confus, et faut que je m'enfuye.

Las! mon amy, avant la departie <sup>1</sup>, Et que ma main ce coup inhumain face, Permis me soit de te baiser en face. Isaac, mon fils, le bras qui t'occira <sup>2</sup>, Encore un coup au moins t'accolera <sup>3</sup>.

ISAAC.

Las! grand mercy.

ABRAHAM.

O ciel, qui es l'ouvrage De ce grand Dieu, et qui m'es tesmoignage Tressuffisant de la grande lignée Que le vray Dieu par Isaac m'a donnée; Et toy la terre à moy cinq fois promise, Soyez tesmoins que ma main n'est point mise

Sus cest enfant par haine ou par vengeance, Mais pour porter entiere obeissance A ce grand Dieu, facteur de l'univers, Sauveur des bons, et Juge des pervers. Soyez tesmoins qu'Abraham le fidele, Par la bonté de Dieu, a la foy telle 1, Que nonobstant toute raison humaine, Jamais de Dieu la parolle n'est vaine. Or est-il temps, ma main, que t'esvertues, Et qu'en frappant mon seul fils, tu me tues. (Icy le cousteau luy tombe des mains.)

ISAAC.

Qu'est-ce que j'oy, mon pere ? helas, mon pere ! ABRAHAM.

A, a, a, a.

ISAAC.

Las! je vous obtempere. Suis-je pas bien ??

ABRAHAM.

Fut-il jamais pitié 3, Fut-il jamais une telle amitié? Fut-il jamais pitié? A, a, je meurs, Je meurs, mon fils.

TSAAC.

Ostez toutes ces pleurs, Je vous supply: m'empescherez vous doncques D'aller à Dieu ?

ABRAHAM.

Helas, las! Qui vit oncques En petit corps un esprit autant fort? Helas, mon fils, pardonne moy ta mort. (Icy le cuide frapper.)

L'ANGE.

Abraham, Abraham!

Mon Dieu.

L'ANGE.

Remets ton cousteau en son lieu: Garde bien de ta main estendre Dessus l'enfant, n'y d'entreprendre

<sup>1.</sup> A la confiance que. 2. Ne suis-je pas bien posé (sur le bû-

### 320 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

De l'outrager aucunement. Or peux-je veoir tout clairement Quel amour tu as au Seigneur, Puis que luy portes <sup>1</sup> cest honneur De vouloir, pour le contenter Ton fils à la mort presenter.

ABRAHAM.

O Dieu 1

ISAAC.

O Dieu !

ABRAHAM. Seigneur, voilà 2 que c'est

De t'obeir.

(Abraham sacrifiant, Tragedie Françoise 3, - p. 42.)

# **LECOQ**

Fin du xvie siècle.

THOMAS LECOQ est à peu près inconnu. On sait seulement qu'il fut prieur ou curé de la Sainte-Trinité de Falaise et de Notre-Dame de Guibray, et qu'il composa un certain nombre de poésies dramatiques qui le firent connaître en Normandie. Sa tragédie de Cain date de 1530. Voir notre Tableau de la littérature au xvi° siècle (section III; p. 164)

## Le mystère de Caîn.

I.

ADAM, les mains joinctes et les yeux vers les cieux.

Mon Dieu, qui m'as à ton image
Faict pour le plus parfaict ouvrage
Que ce haut ciel ceint et embrasse,
Seray-je forclos de ta grace
Tant longuement ?

1. Tu lui portes.

2. Ce que.

3. Nous citons d'après la réimpression de Genève, Fick, 1874, pet. in-12. Cette

réimpression est faite sur la seconde édition originale (Genève, 1561).

4. Exclus.
5. Si longtemps.

Je scay que je t'ay irrité Et 1 grief tourment ay merité Certainement; Mais qu'a faict ma posterité Pour languir en perplexité? A elle forfaict?

Ceux qui sont encores à naistre Oui ne peuvent veoir ne cognaistre Ont ils meffaict?

(Les bras croysez.)

Seigneur, au desespoir je suis Certes plus porter je ne puis Si dur tourment. Tu as formé la terre et l'air Le ciel tant lumineux et clair En un moment.

Tu as creé tant d'animaux Tant sur terre que sur les eaux

Tout en est plain2. Tu m'as constitué leur maistre, Et tous les as voulu submettre Dessous ma main.

Or de tout ce que tu as faict Tu n'attends event a ni effect Sinon l'honneur . Honneur! las ! qui te le fera, Et qui plus te recognoistra Pour son Seigneur?

(A genoux.)

Pour son Seigneur, helas! que veux-je dire? Pardonne-moy, mon Dieu, et me retire De desespoir ou mon peché me maine 6. Delivre-moy, Seigneur, de ceste peine! N'est-ce pas toy qui m'as faict et forgé? Ne m'as-tu pas sur la terre logé? Mon but, mon tout, mon Dieu, mon esperance Si je ne t'ay porté obeissance, Ny tel honneur, que je devois porter,

<sup>1.</sup> En dans le texte. 2. Plein.

<sup>3.</sup> Résultat (eventus'.

<sup>4.</sup> L'honneur que la créature te doit.

<sup>6.</sup> Mène.

# 322 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

Ay-je pas tort? doy-je à toy disputer? Nenny, pour vrai; dont pardon te demande .

II.

CAÏN, ABEL, LE DIABLE, REMORDS DE CONSCIENCE, LE SANG D'ABEL.

ABEL

Allons.

CAÏN. Va, et je te suyvrai.

ABEL.

Allons; Dieu nous vueille conduire.

(Il va apres son trouppeau.)

CAÏN (à part).
Diables d'enfer, venez m'instruire
Et monstrer ce que je doibs faire
Pour mon entreprise parfaire.

(Soit faict quelque tonnerre.)

LE DIABLE.

Diable je suis; tel je me nomme, Capital ennemy de l'homme, Diable qui tormente et moleste Les servants de ce Dieu celeste; Au contraire, Ange gracieux Doux et bening, solacieux <sup>2</sup>, Qui enseigne, instruicts et console Ceux qui viennent à mon escolle. Parquoy <sup>3</sup>si tu veux croire à mo Renonçant ton Dieu et sa loy (Car tu ne peux servir à deux) <sup>4</sup> Tu auras l'event <sup>5</sup> de tes vœus.

CAÏN.

Mon amy, c'est toy qu'il me faut; Car je ne pretends rien la haut. Fy de Dieu!

> REMORDS DE CONSCIENCE. Pauvre vicieux,

<sup>1.</sup> Et je t'en demande pardon.

<sup>2.</sup> Consolant.

<sup>3.</sup> C'est pourquoi. 4. Nemo potest duobus dominis servire

<sup>(</sup>Évang. de saint Mathieu, vz, 24; cf saint Luc, xvz, t3).

<sup>5.</sup> Résultat.

N'auras-tu point devant les yeux Quelque remors de conscience ?

CAÏN.

Oui es-tu?

REMORS.

Mon Dieu, patience !

CAÏN.

Mais qui es-tu, qui me poursuis?

Remors de conscience suis ; Revoque ton vœu, mon amy, Et renonce à cest ennemy; Autrement, c'est faict de ton ame.

LE DIABLE.

Caïn, autre Dieu ne reclame Que moy seul!

CAÏN.

Qu'est-ce que je dis 1 ?

REMORS.

Tu te bannis de paradis, Si tu laisses Dieu.

LE DIABLE.

Chasse hors

De conscience le remors 2, Il fera le pas 3 devant toy.

Remors, ne parlez plus a moy; Cela me fait croistre l'envie De luy faire perdre la vie: Ne me faictes plus long devis \*.

Mon frere a dueil 5, ce m'est advis, Pource que j'ay blasmé son vice : Mais Dieu cognoist si par malice Ou ambitieuse entreprise J'ai son avarice reprise.

CAIN.

Voicy mon homme bien appoint . REMORS.

Caïn, tu ne le tueras point

<sup>1.</sup> Que dire?—2.Le remords de conscience. 5. Deuil, chagrin. 3. S'en ira. — 4. Discours; cf. deviser. 6. Au point où je

<sup>6.</sup> Au point où je le voulais.

Si tu me croys. — caïn. Que veux-je faire?
Ce que Dieu a faict, le deffaire?
Faut-il que je souille ma main
Au sang d'un frere tant humain?
LE DIABLE.

Oui I si tu veux tout avoir.

oul ist tu veux tout avoir

C'est le comble de mon vouloir D'avoir par tout commandement

LE DIABLE.

Frappe donc, frappe hardiment; Ne tarde plus.

CAÏN.

Faire le faut

Puisqu'ainsi est. A mort, ribault. (Il le tue.)

ABEL

O mon Dieu! mon Dieu! qu'est cecy? Mon Dieu, je te requiers mercy, Et te recommande mon ame.

CAÏN.

Jamais de vous je n'auray blasme t
Le voila mort!
Il en est fait.
Soit droict ou tort
Le voyla mort.
Il saigne fort;
Qu'il est deffaict!
Le voyla mort
Il en est faict!

Toutesfois pour que le meffaict Soit plus tardif à descouvrir Il me convient ce sang couvrir Qu'aucun n'en ayt appercevance l

LE SANG D'ABEL.

## Vengeance, vengeance, vengeance 3!

The second

Jamais plus. — 2. C'en.
 Fin imitée du Mistère du Viel Testament, section V, De la mort d'Abel (t. I, p. 105, éd. Rothschild):

CAYN:
Dieu ne scauroit de ce fait u'arrester,
Ne le paillart (Abel) d'entre mes mains oster
Puisque je suis en ceste arragerie (rage).
(Il le frappe et le tue.)
Le vella mort;

Le vella mort; Il en est fait! Soit droit ou tort Le vela mort; Point de resort N'a (il n'y a) en ce fait-Le vela mort ; Il en est fait i outesfoir, pour que le meffai

ni en est tatt !
Toutesfoir, pour que le meffait
Soit plus tardif à descouvrir.
Le sang de luy je vueil couvrir,
A cette fin qu'on ne le voye.
Si aucun passoit par ceste voye
Ainsi que le monde chemine.

LA VOIX DU SANG, qui crie d Dieu, et ne la voit on point. Justice, Justice divine, Venez le sang juste venger,... ШI.

CAÎN, LE PÉCHÉ, LA MORT.

CAYN.

Mais qu'est-ce que je voy icy? Qui s'est à mon bras attaché? Qui es-tu?

PECHÉ.

Je suis ton peché; Ne cognois-tu point ta facture? 1

O detestable creature, Que dis-tu? Est-il bien possible Que mon peché soit si horrible Et vilain que tu apparois?

PECHÉ.

Encor<sup>2</sup> plus; je ne me pourrois Figurer si laid en ce lieu Comme j'apparois devant Dieu.

CAYN.

Pourquoy me tiens-tu en ce point?

Je ne t'abandonnersy point; Tu es mien. Qui peché commet De sa liberté se demet Pour se rendre a peché serville<sup>3</sup>. CAYN (parlant à la mort).

Et toy, qui es-tu?

LA MORT.

Je suis fille

De ton peché ord è et immunde;
C'est moy qu'on dict la mort seconde è
La mort d'enfer, la mort derniere,
Trop pire que n'est la premiere.
Car la premiere à tous commune
Toutes douleurs finit par une,
Et n'a que son premier effort.
Mais moy, je suis l'horrible mort
Mort execrable, mort cruelle,

Ne reconnais-tu pas ton œuvre.
 Le texte porte encore.

<sup>3.</sup> Esclave du péché.

<sup>&</sup>amp; Affrent

<sup>5.</sup> La mort éternelle, la damnation éternelle

Mort qui mille morts renouvelle, Qui ne donne fin ne repos A ceux qui d'asseuré propos Engendrent peché, qui m'a faicte. CAYN.

O mort trop hideuse et deffaicte l Je te pry, sans plus long sejour <sup>1</sup>. Advance moy mon dernier jour.

LA MORT.

Il faut que la mort naturelle Te face ce qui est en elle, Avant que je puisse à jamais Te servir de ton dernier mets. Cela faict, je t'ay preparé Un lieu d'obscurité paré 2, Lieu d'horreur, de crys, d'hurlemente, De souspirs et gemissements: Lieu ou les serpens et couleuvres Rongeront ta langue et tes levres; Lieu ou peste, charbon, catherre Sont plus drus qu'herbe sur la terre: Lieu plein de souffre et feu ardant, Trop plus aspre \* chaleur rendant, Que cestuy ci \* ; là brusleras Et jamais ne consommeras 5; Voila ton lieu 6 determiné Et pour tous meurtriers destiné. Pour superbes ambitieux, Pour chiches avaricieux, Larrons, paillards, blasphemateurs, Enfans rebelles, contempteurs Des commandemens de leur pere, Voila leur eternel repaire: Tous abysmeront 1 là dedans Ou n'a \* que grincement de dents Et un tourment qui tousjours dure %.

f. Retard. Encore au xvii siècle : « Un moment de séjour peut tout déconcerter » (Corn., Othon, IV, 2).

<sup>2.</sup> Garni.

<sup>3.</sup> Dure.

<sup>4.</sup> Ce feu-ci.

<sup>5.</sup> Tu ne consumeras, tu ne seras con- l haut, p. 257. su mé.

<sup>6.</sup> Ta place fixée, réservée pour, etc.

<sup>7.</sup> S'abimeront, seront plonges dans cet abime.

<sup>8.</sup> Là où il n'y a que.

<sup>9.</sup> Comparez pour tout ce développement le fragment de d'Aubigné, cité plus haut. p. 257.

4

CAYN.

Horrible mort, mort rigoureuse et dure, Oue ne m'as tu ravy dans la matrice 1, Ou bien avant que teter ma nourrice. Si tost que suz en ce monde venu? Pourquoy m'a on sur le genouil 2 tenu Flaté , porté, allaicté de mammelles Pour me garder à peines si cruelles? Qu'est-ce de moy ? O malheureux damné! Maudite soit l'heure que je fus né. Maudicte nuit en laquelle il fut sceu Et publié qu'avois esté conceu . Soit la clarté de la Lune obscurcie Et du Soleil tenebreuse et noircie! Maudite, terre et ses verds parements s Et mauditz soyent tous les quatre elemens ! Ma mere soit et mon pere maudit! Le haut sejour soit a tous interdit! Ainsi qu'à moy, et mesme passion<sup>6</sup> Soit de chascun la consolation!

Fragments de Cain: «Tragedie representant l'odieus et sanglant meurtre commis par le maudit Cain à l'encontre de son frere Abel: extraicte du 4. chap. de Genese 7. »

II. L'ÉCOLE DE RONSARD. — 1. POËTES TRAGIQUES.

# ÉTIENNE JODELLE

1532-1573.

Estienne Jodelle, seigneur de Lymodin, naquit à Paris en 1532. Elève de Ronsard, il se distingua de bonne heure par ses talents poétiques.

1. Sein maternel.

- 2. Genou.
- 3. Caressé.
- 4. Tout ceci est imité de Job.
- 5. Parures.
- 6. Souffrance.
- 7. Cette pièce est très-rare. Nous citons

d'après l'édition publiée à Paris par Nicolas Bonfons; elle est sans nom d'auteur, sans date et sans pagination. Elle se trouve à la Bibliothèque nationale, sous la cote Y, \*\*, \*\* En 1552 à peine âgé de vingt ans, il donna la première tragédie et la promière comédie qui furent jouées en France (1552). La Cléo pâtre captive et l'Eugénie plurent tellement à Henri II qu'il gratifia l'auteur de cinq cents écus, et « lui fit tout plein d'autres grâces, d'autant que c'estoit chose nouvelle et très-belle et très-rare 1. » Six ans après, Jodelle fit représenter avec le même succès la tragédie de Did on se sacrifiant, empruntée au quatrième livre de l'Enéide. Mais la mê me année le vit tomber en disgrace. Chargé de préparer la réception de Henri II à l'hôtei de ville pour le 15 février 1558 2, il avait improvisé en quatre jours une mascarade, les Argonautes, et organisé la musique, les devises, les emblèmes, les décors, arcs de triomphe, trophées ; la méprise d'un ouvrier fit tout avorter au grand mécontentement du roi. Jodelle était d'humeur hautaine. Il ne fit rien pour regagner les bonnes grâces du prince. Le dérèglement de sa vie acheva de détach er de lui ses divers protecteurs et il mourut à l'âge de quarante et un ans, épuisé par les excès et accablé par la misère.

Des œuvres diverses où s'est dépensée sa prodigieuse facilité, il n'est resté que deux tragédies et une comédie et des poésies de jeunesse en français et en latin. Elles ont été publiées récemment par M. Marty-Layeaux, dont nous suivons l'excellente édition (2 vol in-8°, 1868-70).

Voir notre Tableau de la littérature au xvi° siècle (sec tion III, p. 156-162).

### 1. Imprécations de Didon.

O Junon, grand Junon tutrice de ces lieux, O toymesme grand Roy des hommes et des Dieux, Desquels la majesté traistrement blasphemee, Asseura faulsement ma pauvre renommee 5, Qu'est-ce, qu'est-ce qui peut or' me persuader Oue d'enhaut vous puissiez sus 7 nous deux regarder. D'un visage equitable? Ha! grans Dieux, que nous sommes Vous et moy bien trahis! La foy, la foy des hommes N'est seure \* nulle part. Las \* I comment, fugitif, Tourmenté par sept ans de mer en mer, chetif,

- 1. Brantôme, Grands capit fr., (Henry II), éd. Lalanne, III, 289. 2. C.-à-d. 1559, l'année commençant a
- Påques. 3. Jodelle était fier de ses talents multiples:
- Je dessine, je taille et charpente et maçonne, Je brode, je pourtray, je couppe, je façonne, Je cisale, je grave, emailant et durant, Je griffonne, je peins, dorant et colorant, Je lapisse, jessides, je festonne et décore, Je musique, je sonne et je poélise encore.
- 4. Il avait avancé, au milieu de la représentation, en place de deux rochers, deux clochers entre lesquels devait passer

- Jason. Jodelle déconcerté resta court dans son rôle de Jason.
- 5. Fit que je lui confiai sans crainte me malheureuse réputation.
  - Cf. Corneille, Médée (I, 4):

Souverains protecteurs des lois de l'hyménée, Dieux garants de la foi que Jason m'a donnée Yous qu'il prit à témoins d'une immortelle ardeur Quand par un faux serment ilvainquit ma pudeur.

- 6. Maintenant.
- 7. Sur.
- 8. Sûre.
- 9. Hélas.

Tant qu'il sembloit qu'au port la vague favorable L'eust jetté par despit, soussreteux, miserable, Je l'ay, je l'ay receu, non en mon amitié Seulement, mais (helas ! trop folle) en la moitié De mon royaume aussi 1. J'ay ses compagnons mesme Ramené de la mort. Ha i une couleur blesme Me prend par tout le corps, et presque les fureurs Me jettent hors de moy, apres tant de faveurs. Maintenant, maintenant il vous a les augures D'Apollon<sup>2</sup>; il vous a les belles avantures De Lycie; il allegue et me paye en la fin D'un messager des Dieux qui haste son destin. C'est bien dit, c'est bien dit, les Dieux n'ont autre affaire : Ce seul souci les peut de leur repos distraire ! Je croirois que les Dieux affranchis du souci, Se vinssent empescher d'un tel que cestuy-ci l Va, je ne te tiens 5 point! Va, va, je ne replique A ton propos, pipeur ; suy 7 la terre Italique. J'espere bien en fin (si les bons Dieux aumoins, Me peuvent estre ensemble et vengeurs et tesmoins), Qu'avec mille sanglots tu verras le supplice Que le juste destin garde à ton injustice. Assez tost un malheur se fait à nous sentir; Mais, las I tousjours trop tard se sent un repentir. Quelque isle plus barbare, où les flots equitables Te porteront en proye aux Tigres tes semblables; Le ventre des poissons, ou quelque dur rocher Contre lequel les flots te viendront attacher, Ou le fons 8 de ta nef 9, apres qu'un trait de foudre Aura ton mas 10, ta voile et ton chef 11 mis en poudre. Sera ta sepulture, et mesmes en mourant, Mon nom entre tes dents on t'orra 12 murmurant. Nommant Didon, Didon, et lors, tousjours presente, D'un brandon infernal, d'une tenaille ardente, Comme si de Megere on m'avoit fait la sœur.

1. Cf. Virgile, Eneide, IV, 373: Ejec-

tum littore, egentem except, etc.
2. Nunc augur Apollo, Nunc Lyciæ sortes (ibid., v. 376). Remarquer la traduction de Lyciæ sortes, qui veut dire oracles d'Apollon lycien. 3. Embarrasser.

<sup>4.</sup> D'un tel souci.

<sup>5.</sup> Retiens.

<sup>6.</sup> Trompeur.

<sup>7.</sup> Poursuis, va chercher.

<sup>8.</sup> Fond. 9. Navire.

<sup>10.</sup> Måt.

<sup>11.</sup> Tête.

<sup>12.</sup> T'entendra.

J'engraveray i ton tort dans ton parjure cœur: Car, quand tu m'auras sait croistre des morts le nombre Par tout devant tes yeux se roidira mon ombre 3. Tu me tourmentes; mais, en l'effroyable trouble Où sans fin tu seras, tu me rendras au double Le loyer 3 de mes maux. La peine est bien plus grande Oui voit sans fin son fait : telle je la demande; Et si les Dieux du ciel ne m'en faisoient raison, J'esmouvrois, j'esmouvrois l'infernale maison. Mon dueil n'a point de fin. Une mort inhumaine Peut vaincre mon amour, non pas vaincre ma haine. (Didon se sacrifiant, acte II; — t. I, p. 181.)

#### 2. Enée et le chœur des Phéniciens.

O bienheureux depart ! O depart malheureux \*! LE CHŒUR.

Ouel heur en ton depart?

ENEE.

L'heur que les miens attendent. LE CHORUR.

Les Dieux nous ont faits tiens 7.

Les Dieux aux miens me rendent.

LE CHŒUR.

La seule impieté te chasse de ces lieux.

La pieté destine autre siege à mes Dieux.

LE CHŒUR.

Quiconques rompt la fcy encourt des grans Dieux l'ire .

ENEE.

De la foy des amans les Dieux ne font que rire.

LE CHŒUR.

La pieté ne peut mettre la pitié bas.

Graverai.

2. Omnibus umbra locis adero (vers 386).

3. La juste récompense des maux que tu m'as fait souffrir.

4. Bienheureux en ce qu'il suit l'ordre des dieux, malheureux sur ce qu'il aban-

donne Didon.

5. Quel bonheur y a-t-il. 6. Les Troyens. 7. Nous (les habitants de Carthage) nous sommes tes sujets.

8. La colère des grands dieux.

La pitié m'assaut bien 1, vaincre ne me peult pas.

LE CHŒUR.

Par la seul e pitié les durs destins s'esmeuvent.

ENEE.

Ce ne sont pas destins, si flechir ils se peuvent. LE CHŒUR.

Un regne acquis vaut mieux que l'espoir d'estre Roy.

Non cestuy, mais un autre est destiné pour moy.

LE CHŒUR.

Quel païs se rendra, sçachant ta decevance ?? ENEE.

J'ay non pas au païs, ains au Ciel ma fiance . LE CHŒUR.

Que la religion est souvent un grant fart 5 !

La Religion sert sans art et avec art 6.

LE CHŒUR.

Sans la Religion vivroit une Iphigene.

Sans elle aussi vivroit et Troye et Polyxenc...

LE CHŒUR.

Que d'autres meurdres, las I elle a mis en ce rang ! ENEE.

Le Ciel aussi requiert obeïssance ou sang 7.

LE CHŒUR.

Tu feras que Didon \* en augmente la bande \*.

ENEE.

Ha Dieux! ha Dieux! tay toi: un remors me commande Bien qu'il soit sans effet, de rompre ce propos.

(Id. ibid., — tome I, p. 183.)

<sup>1.</sup> M'attaque.

<sup>2.</sup> Ta trahison.

<sup>3.</sup> Mais.

<sup>4.</sup> Confiance.

<sup>5.</sup> Fard. - La religion peut servir de

<sup>6.</sup> La religion sert au bien comme au mal, selon qu'on la pratique sincèrement

sans art ou avec art, avec artifice.

<sup>7.</sup> C'est qu'en effet le ciel exige qu'on lui obéisse, sous peine de mort.

<sup>8.</sup> Par sa mort.

<sup>9.</sup> La liste: puisqu'elle se tuera en apprenant le départ d'Énée, commande par les dieux.

# 3. Dernières plaintes de Didon.

O mort! mort! voici l'heure: C'est à ce coup qu'il faut que coulpable je meure! Sus 1 mon sang, dont je veux sur l'heure faire offrande, Qu'on paye à mon honneur tant offensé l'amende! J'ai tantost dans l'espais 2 du lieu sombre et sauvage. Pres l'autel où je tiens de mon espoux l'image, Entendu la voix gresle 8 et receu ces paroles : « Didon, Didon, viens t'en! » O amours! amours foles, Qui n'avez pas permis qu'innocente et honneste Je revoise \* vers luy! mais ja ma mort est preste. Pour t'apaiser, Sichee, il faut laver mon crime Dans mon sang, me faisant et prestresse et victime. Je te suy, je te suy, me fiant que la ruse, La grace et la beauté de ce traistre m'excuse. La grand' pile 6 qu'il fault qu'à ma mort on enflamme Desteindra 7 de son seu et ma honte et ma flamme. Et toy 3, chere despouille, o despouille d'Enee, Douce despouille, helas! lorsque la destinee Et Dieu le permettoient, tu recevras ceste ame, Me depestrant du mal qui sans fin me rentame 10. J'ay vescu, j'ay couru 11 la carriere de l'age Que Fortune m'ordonne, et or 12 ma grand'image Sous terre ira 18; j'ay mis une ville fort belle A chef 15; j'ay veu mes murs 15; vengeant la mort cruelle De mon loyal espoux, j'ay puni, courageuse, Mon adversaire frere 16: heureuse, o trop heureuse,

1. Proprement, debout, allons, mon [ sang.

2. Epaisseur, profondeur.

3. La voix faible d'une ombre, celle de Sichée. Voir Virgile: hinc cxaudiri voces et verba vocantis Visa viri (Enéide, IV.

4. Retourne, de re et voise, subj. archaïque, in pers., de aller.

5. Ayant confiance que.

6. Bois entassé, le bûcher. 7. Effacera. *Déteindre* avait ce sens comme on le voit dans ce passage de Charles d'Orléans: « Effacer et destaindre toute joye. »

8. Tout ce qui suit jusqu'à la fin du morceau est traduit de Virgile (Enéide. 1V, 651-662): Dulces exuviz, dum fata deus-

que sinebant, etc. — Jodelle a le tort de réunir deux morceaux qui sont séparés dans Virgile, et qui rapprochés l'un de l'autre semblent se contredire, l'un qui exprime le remords d'avoir trahi la mémoire de Sichée, l'autre où Didon regrette l'amour d'Enée.

9. Délivrant. — Parmi ces dépouilles se trouve l'épée d'Enée, qui va la délivrer de ses peines.

10. Qui me blesse sans relâche.

11. Parcouru.

12. Maintenant. 13. Et nunc magna mei subterras ibit imago (Éuéide, IV, 654).

14. Mettre à chef, achever.

15. Les murs bâtis par moi.

16. Pygmalion.

Helas ! si seulement les naus 1 Dardaniennes N'eussent jamais touché les rives Libyeunes. Sus donc : allons, de peur que le moyen s'enfuye 2: Trop tard meurt celuy-là qu'ainsi son vivre ennuye 3. (Id., acte V; — t. I. p. 222.)

# JACQUES GREVIN

1540 (?)-1570.

Jacques Grevin naquit vers 1540, à Clermont, en Beauvaisis; il montra une précocité étonnante et fit de rapides progrès dans les lettres et dans les sciences médicales. A peine âgé de dix-huit ans, il donna deux comédies La Trésorière et les Ébahis, et une tragédie César, qui lui valurent les plus grands éloges de la part de Ronsard et le firent placer au-dessus même de Jodelle. Mais Ronsard ayant attaqué les protestants dans ses Discours sur les misères du temps, Grevin, qui était calviniste, rompit avec lui, et Ronsard irrité effaça de ses œuvres les éloges qu'il avait donnés à Grevin.

Dans les dernières années de sa vie, Grevin, qui n'avait point quitté la profession médicale, fut choisi pour accompagner en Piemont, comme médecin, madame Marguerite, la sœur de Henri II, mariée à Philibert de Savoie Il mourut peu de temps après son arrivée à Turin (5 novembre 1570).

Son théâire et ses poésies ont été publiés en 1562, in-8°. Voir notre Tableau de la littérature au xvi° siècle (section III, p. 163).

#### 1. Brutus avant le meurtre de César.

Rome, effroy de ce monde, exemple des provinces, Laisse la tyrannie entre les mains des Princes Du Barbare estranger, qui honneur luy fera, Non pas Rome, pendant que Brute vivera. Rome ne peult servir, Brute vivant en elle, Et cachant dedans soy ceste antique querelle 4. Ce n'est assez que Brute aist arraché des mains D'un Tarquin orgueilleux l'empire des Romains,

<sup>1.</sup> Nefs, navires.
2. Que l'instrument de la mort ne m'échappe.
3. A qui pèse la vie.
4. Ayant en son cœur cet antique sujet
de plainte.

## 334 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

S'il n'est contregardé <sup>1</sup>. Le neveu ne merite Estre heritier des biens, si l'ayeul ne l'excite A suyvre sa vertu, et si avec les biens Il ne monstre le cueur de tous ses anciens. Brute, monstre toy donc, et d'une belle gloire Voue aujourdhuy ta vie à la longue memoire : Autrement tu n'es pas digne d'avoir vescu, Si apres toy ne vist l'honneur d'avoir vaincu. Brute, fais aujourdhuy, fay, fay que Cesar meure, Afin qu'à tout jamais ta memoire demeure Ennemie du nom de ce Tyran cruel. Comme vivant je suis son cnnemi mortel. Et quand on parlera de Cesar et de Romme, Qu'on se souvienne aussi qu'il a esté un homme, Un Brute, le vangeur de toute cruauté, Qui aura d'un seul coup gaigné la liberté. (Tragedie de Cesar, acte II; — p. 14 de l'éd. de 1562.)

### 2. Brutus après le meurtre.

Le Tyran est tué, la liberté remise 2, Et Rome a regaigné sa premiere franchise 3. Ce Tyran, ce Cesar ennemi du Senat, Oppresseur du pays, qui de son Consulat Avoit faict heritage , et de la Republique Une commune vente s en sa seule pratique s, Ce bourreau d'innocens, ruine de nos loix, La terreur des Romains, et le poison des droicts, Ambitieux d'honneur, qui monstrant son envie S'estoit faict appeler Pere de la patrie, Et Consul à jamais, à jamais Dictateur, Et pour comble de tout, du surnom d'Empereur. ll est mort ce meschant qui, decelant sa rage, Se feit impudemment eslever un image 7 Entre les Rois. Aussi il a eu le loyer Par une mesme main qu'eut Tarquin le dernier. Respire donc à l'aise, ô liberté Romaine,

<sup>1.</sup> Gardé de toute attaque.

<sup>2.</sup> Rétablie.

Liberté.
 Son patrimoine, sa propriété.

<sup>5.</sup> Vente publique, à l'encan-

<sup>6.</sup> Pour son seul usage.

<sup>7,</sup> Une statue: image au xvi siccle est souvent masculin.

Respire librement sans la craincte inhumaine D'un Tyran convoiteux <sup>1</sup>. Voyla, voyla la main, Dont ore <sup>2</sup> est affranchi tout le peuple Romain.

(Id., acte V, - p. 39.)

## JEAN DE LA TAILLE

Né vers 1540. Mort vers 1608.

JEAN DE LA TAILLE naquit vers 1540 à Bondaroy, petit village près de Pithiviers. Son père l'envoya à Paris où il fit ses humanités sous la direction du savant Muret. Il alla ensuite étudier la jurisprudence à Orléans. Mais la lecture de Ronsard et de Du Bartas lui fit abandonner le droit pour la poésie. Sa vie se partagea dès lors entre les lettres et le métier des armes. Il mourut vers 1608.

Jean de la Taille a composé deux tragédies bibliques: Saūl furieux et les Gabaonites, et deux comédies: le Negromante, imitation ou plutôt traduction de l'Arioste, et les Corrivaux (c'est-à-dire les Rivaux d'amour) (1562), qui est également d'inspiration italienne.

Les œuvres de J. de la Taille ont été réimprimées de nos jours par M. René de Maulde, Paris, Willem, 4 vol. in-18 (1878-1882).

Voir notre Tableau, etc., pp. 130 et 167.

#### 1. Rezefe et Joabe.

Dieu avait affligé Israël d'une famine pour le punir du crime de Saut qui avait frappé les Gabaonites, au mépris d'anciennes alliances. David, sur la réponse de l'oracle, s'offrit à satisfaire les Gabaonites qui réclamèrent les fils de Saul afin de les livrer au supplice. (Cf. le livre des Rois, II, xxI.)

Joab, le général de David, vient demander à Rezefe, la veuve de Saül, de lui livrer ses enfants Armon et Mifiboseth. Rezefe qui les a cachés dans la tombe de Saül lui répond qu'ils sont morts.

JOABE.

On console, o chetive,
Les meres quand la mort de leurs enfans les prive.
Mais en la mort des tiens selon ce que je voy
Tu te dois resjouir; car iceux je devoy
Mener en Gabaon, non pour sacrifier,
Mais, las! à celle fin de les crucifier.

4. Avido.

REZEFE.

Crucifier, bon Dieu! ah, je sen un glaçon Oni penetre mes os d'une estrange frisson.

Puisque tes fils sont morts, pourquoy es-tu craintive? (A part.)

Mais elle tremble encor. Il faut que je poursuyve t A la sonder par tout. Sa race encores vit: Je lui veux augmenter la peur qui la trahit.

(A ses soldats.)

Allez, allez, soudars, et que tous se despechent De fureter 2 ceux-la qui nostre bien empeschent.

REZEFE.

Allez, fouillez, cherchez; que mourir on me face Si vous les trouvez vifs, cachez en quelque place.... JOABE.

Si sçauray-je par force où c'est gu'ils sont mussez 3. Et deusse-je troubler le lieu des trespassez ', Ores b je cognoitray si vous estes parjure Ou s'avec ovos ayeux vos fils ont sepulture...

REZEFE.

Hé, que voulez-vous faire !

Je veux aller ouvrir la tombe mortuaire Ou gizent vos ayeux.

REZERR.

O la chose cruelle! JOABE.

Je fouilleray par tout.

REZEFE.

Dieu, ton aide j'appelle. Helas I ozeries-vous importuner la pais Et le repos des morts? et quant ores 7 leurs fais 8 Requerroient chatiment, Dieu ne leur peut-il pas, Sans qu'on touche au corps mort, punir l'ame là-bas? JOABE.

Sus, sus, depechez vous .

- 1. Que je continue.
- 2. Rechercher dans tous les coins,
- 3. Et pourtant je saurai par force où ils sont cachés.
  - 4. Violer les sépultures.

- 5. Tout à l'heure.
- 7. Quand même aujourd'hui.
- 9. Il s'adresse à ses soldats.

#### REZEFE.

Helas! de vostre fer

Terrassez moi plutost: ou plutost sors d'Enfer, O Saul, et t'en vien garder ton corps <sup>1</sup> d'encombre <sup>3</sup>, Vien; pour donter Joabe il ne faut que ton ombre.

JOABE.

Faites ce que je dy. Donc estes vous retifs, Pour sa vaine fureur et ses propos pleintifs?

Ah! je ne souffriray que ta main sacrilege
Touche à ces lieux sacrez: plutost, plutost mourray-je.
Mais, las! que veus je faire? ilz s'en vont demolir
La tombe, et mes enfants ilz vont dessevelir 3,
D'une seule ruine \*! ô le malheur! je pers
Mes filz et mon espous, si les courages fiers 5
Des hayneux 9 je n'ebranle avec douce priere...

(La Famine ou les Gabaonites; acte III; — fol. 19, verso de l'édition de 1573 7.)

#### 2. Rezefe et ses fils 8.

#### REZEFE.

Vous n'estes point palles, mornes, ny blesmes, Vous vous taisez? Hé pensez en vous mesmes Vostre danger: et tachez d'esbranler Le fier hayneus <sup>9</sup>, par vostre doux parler.

#### ARMON

J'avoy conclu de porter en silence, Mere, nos maus, ainsi qu'en pacience. Mais cuydes tu <sup>10</sup> (puis que de moy tu veus Response avoir) que par mes humbles veus, Je m'avilisse à mendier la vie?

- 1. Ton corps dont ils veulent violer | de Saul; Ensemble (avec) plusieurs autres la sépulture.

  CEUVres poëtiques de Jean de la Taille de
- 2. Dérangement.
- 3. Ils vont faire sortir mes enfants des tombeaux où ils sont cachés.
  - 4. En ruinant une seule tombe.
  - 5. Cruels.
  - 6. Ennemis.
- 7. Voici le titre de cette édition trèsrare : « La famine et les Gabaonites, tragédie prise de la Bible, et suivant celle
- de Saul; Ensemble (avec) plusicurs autres œuvres poëtiques de Jean de La TAILLE de Bondaroy, gentilhomme du pays de Beauce, et de feu Jacques de La TAILLE son frere, desquels œuvres l'ordre se voit en la prochaine page. A Paris, par Frederic Morel, imprimeur du Roy, M. D. LXIII. »
  - 8. Armon et Mitibozet.
  - 9. Le cruel ennemi.
  - 10. Penses-tu?

## 338 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

Ha Dieu m'accable, ains i qu'une telle envie J'aye de vivre.

REZEFE.

Helas ! qu'avez-vous dit?

C'est, c'est saul, qui nos cueurs enhardit, Saül, duquel nous n'avons esté nez Pour la mort craindre, à la mort condannez....

ABMON.

Par quoi <sup>a</sup> David fait bien de nous esteindre, A celle fin qu'il n'aye plus à craindre : Car il sçait bien qu'en vivant davantage, Nous r'eussions <sup>a</sup> cu nostre droit heritage : Et que le regne <sup>a</sup> envahy par le traitre, Fut revenu dessus <sup>a</sup> son juste maistre....

REZEFE.

Et quoy, mes fils, me voulez vous laisser! Et vostre dam <sup>6</sup> vous mesmes pourchasser <sup>7</sup>? Où courez vous?

MIFIBOZET.

Puisque la vie humaine,
De tant de maux et de labeurs est pleine,
Et que celuy, ses malheurs plutost fine s,
Lequel plustost de sa mort s'avoisine s.
Quel fol desir et malheureuse envie,
De vivre tant au monde nous convie?
Vaut il pas mieux, puis qu'il convient mourir,
Quitter bien tost ceste vie, et l'offrir
A son païs pour en faire une echange s,
Au bruit tant doux d'une vive louange?

REZEFE.

Mais les defuncts ce bruit ne sentent pas.

ARMON

Si font, 6 mere, ils le sentent la bas. Car sans l'espoir de ce dernier salaire, Rien ne pourroit aux vertus vous attraire ".

<sup>1.</sup> Que Dieu m'accable, avant qu'une,

<sup>2.</sup> C'est pourquoi.

<sup>3.</sup> Nous eussions de nouveau.

<sup>4.</sup> Royaume.

<sup>5.</sup> Sous.

<sup>6.</sup> Perte.

<sup>7.</sup> Poursuivre.

Finit.
 Se rapproche.

<sup>10.</sup> Remarquer le gerre de ce mot

<sup>11.</sup> Attirer.

REZEFE.

Est-ce vertu quand sa mort on avance?

мігіводет.

Ouy, lors que Dieu nous fait telle ordonnance.

Ah! Dieu ne veut le trespas de personne.

ARMON.

N'est-ce pas lui qui la vie oste et donne?

Mais qui vous rend coupables de la mort 1?

Vaut-il pas mieux que nous mourrions à tort Que justement?

REZEFE.

Las! ceste fascherie
Je n'auroy ja ³, si pour vostre patrie,
Vous trepassiez, ainsi que vos germains ³,
Avec la pique et les armes aux mains,
Mais vous mourrez par le mesme supplice,
Que meurent ceux, desquels on fait justice,
Comme meurtriers, faussaires et larrons.

MIFIBOZET.

Pensez, pensez, non comme nous mourrons, Mais pourquoy c'est.

REZEFE.

O vous le seul appuy De mes vieux ans, sauverez-vous autruy Pour m'affliger?

ARMON.

C'est raison qu'une seulle <sup>5</sup>.

Pour le profit de tout chacun se deuille <sup>6</sup>.

REZEFE.

Vous aymez donc les autres mieus que moy, O fils ingrats! mais las, puisque je voy Dieu, les destins, les hommes et le sort En mes malheurs conspirer d'un accord, Et que des-or <sup>7</sup> toute esperance est vaine, Vien, vien, Joabe, et à la mort m'emmeine,

<sup>1.</sup> Méritant la mort.

<sup>2.</sup> Douleur.

<sup>3.</sup> Désormais.

<sup>4.</sup> Frères.

<sup>5.</sup> Qu'une seule personne.

<sup>6.</sup> Souffre (sibi doleat).

<sup>7.</sup> Désormais.

## 340 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

Comme mes fils: car il me fault occire, Si mon espoux tu veux du tout <sup>1</sup> destruire. Je reste encore de luy quelque partie, Doncques pren moi pour ta derniere hostie.

Vivez, vivez, car Dieu ne quiert 2 que nous.

Las! aussi bien ne vivrai-je sans vous.

Cessez, cessez, mere de divertir <sup>3</sup>
Vos fils constans ; il est temps de partir...

O mon support! de vostre parente be Le vain espoir! de fils que je lamente be! O seul honneur de vostre maison es veuve, Qui de ses maux fait la derniere preuve be fils pour qui j'ai tant de fois prié, Mais Dieu ne s'est de mon veu soucié. Vous ne pourrez des hayneux triomfans Vanger Saul (de ses nobles enfans)!...

ARMON.

Que diron-nous là bas à tous nos freres, Et à Saul?

REZEFE.

Contez leurs mes miseres, Et les priez qu'ils facent tost venir Quelque Satan icy haut <sup>8</sup> pour punir Nos ennemis, et d'un fouët retors <sup>9</sup> Vanger sus eux vos innocente morts.

OARF.

C'est assez dit, mere, etanche tes pleurs, Les pleurs ne font qu'allumer les douleurs.

REZEFE.

Ahl attendez que leurs yeux soient fermez De ma main propre. Adieu, fils bienaymez.

MIFIBOZET.

Adieu parente, adieu douce clairté.

<sup>1.</sup> Entièrement.

<sup>2.</sup> Réclame.

<sup>3.</sup> Détourner.

<sup>4.</sup> Mère.

<sup>5.</sup> Pleure.

<sup>6.</sup> Famille.

<sup>7.</sup> Epreuve.

<sup>8.</sup> Sur la terre.

<sup>9.</sup> Tordu.

ARMON.

Adieu le sein dont je sus allaité.

(Id., acte IV; - folio 23, verso.)

# ROBERT GARNIER

1545-1601.

ROBERT GARNIER naquit à la Ferté-Bernard (Maine), en 1545. Il étudia le droit à Toulouse devint avocat au parlement de Paris et ensuite lieutenant-criminel au Mans. Mais ses travaux dans la jurisprudence et les devoirs de sa charge ne purent le détourner de la poésie pour laquelle il avait montré dès l'enfance un goût très-vif. Il avait été couronné dès l'âge de vingt ans, aux jeux floraux de Toulouse. De 1568 à 1580, il donna une série de tragédies qui le placèrent au premier rang parmi les poètes dramatiques du temps, et lui valurent l'amitié de Charles IX et de Henri III. Toutefois le poète refusa les faveurs de la cour, et voulut rester magistrat. Henri IV l'appela à la charge de conseiller d'État. Il mourut en 1601. — (Voir notre Tableau, etc., section III, p. 168-174.)

Nous citons Garnier d'après l'édition de 1585 (un petit vol. in-12). Cette édition a été réimprimée récemment (1882-1883) par M. Wendelin Fœrster, qui y a joint une notice biographique et bibliographique et un glossaire des mots vieillis (4 vol. in-12, Heilbronn, tomes 3-6 de la Sammlung Französischer Neudrucke du prof. K. Vollmoeller).

## 1. La douleur de Cornélie.

PHILIPPES, CORNELIE.

CORNELIE.

O barbares, mechans, traistres, abominables, Vous avez diffamé vos bords inhospitables <sup>1</sup> Du crime le plus lâche et le plus odieux Qui se puisse commettre à la face des Dieux <sup>2</sup>...

PHILIPPES.

Helas! laissez ces cris.

CORNELIE.

Hé ne doy-je pas bien

Me plaindre d'un tel faict?

1. Inhospitaliers.
2. Voir le récit de ce crime dans le

PHILIPPES.

Cela ne sert de rien.

CORNELJE.

Les Dieux ne puniront si grande felonnie?

S'ils l'ont determiné, vous la verrez punie.

Nos prieres ne vont jusqu'à leur throne sainct?

Les Dieux prestent l'oreille au chetif qui se plaint.
CORNELIE.

Nos suppliantes voix leurs courages i n'emeuvent?

De nulles passions emouvoir ne se peuvent 2.

CORNELIE.

Ne font justice à ceux qui la vont demandant?

Or qu'on ne la demande 3, ils nous la vont rendant.

Cesar vit toutefois.

PHILIPPES.

Le merité supplice Ne suit incontinent apres le malefice , Et souvent les grands Dieux gardent expressément Les hommes scelerez pour nostre châtiment : Puis s'en estans servis, rendent avec usure Le guerdon de leur crime et de leur forfaiture.

CORNELIE

C'est l'espoir qui nourrist mes jours infortunez: Sans cela dés long temps ils fussent terminez. J'espere que bien tost les Dieux las de l'esclandre , Qu'il fait journellement, broyront son corps en cendre, Si, dans Rome trop lasche, il ne se trouve aucun Qui vange d'un poignard le servage commun.

Non, je verray bien tost (Dieu m'en face la grace) Son corps souillé de sang estendu dans la place,

<sup>1.</sup> Cœur.

<sup>2.</sup> Latinisme qu'on rencontre dans quelques suteurs du xy1° siècle : nullis aftectibus moveri possunt, ils ne peuvent être agités par aucune passion

<sup>3.</sup> Lorsqu'on ne la demande pas sans,

qu'on la demande.

<sup>4.</sup> La mauvaise action.

<sup>5.</sup> Criminels.

Récompense.

<sup>7.</sup> Déja longtemps, depuis longtemps.

<sup>8.</sup> Scandale.

Ouvert de mille coups, et le peuple à l'entour Tressaillant d'allegresse en benire 1 le jour 1. Alors vienne la mort, vienne la mort meurtriere, Et m'ouvre<sup>3</sup> l'Acheron, infernale riviere : Je descendrai joyeuse, ayant ains que \* mourir Obtenu le seul bien que je puis requerir.

(Cornelie, acte III; - folio 54, recto; Cf. éd. Færster, t, I, p. 112.)

## 2. Les enfants de Cléopâtre.

CLEOPATRE, EUFRON, gouverneur.

EUFRON.

Pour vos enfans vivez Et d'un sceptre si beau, mourant, ne les privez. Helas! que feront-ils? qui en prendra la cure 5? Qui vous conservera, royale geniture? Qui en aura pitié? desia me semble voir Cette petite enfance en servitude cheoir. Et portez en trionfe.

> CLEOPATRE. Hà chose miserable! EUFRON.

Leurs tendres bras liez d'une corde execrable Contre leur dos foiblet.

> CLEOPATRE. O Dieux quelle pitié! EUFRON.

Leur pauvre col d'ahan vers la terre plié. CLEOPATRE.

Ne permettez, bons Dieux, que ce malheur advienne. EUFRON.

Et au doigt les monstrer la tourbe citoyenne 8. CLEOPATRE.

Hé! plustost mille morts!

<sup>1.</sup> Il faut lire sans doute en bénira. 2. Bénira le jour de cela, de sa mort.

<sup>3.</sup> Et qu'elle m'ouvre.

<sup>4.</sup> Avant de.

<sup>5.</sup> Le soin.

<sup>6.</sup> Se rapporte, par syllepse, à enfans.

<sup>7.</sup> Par la fatigue.
8. La foulc du peuple. — Ce vers dépend du membre de phrase commencé plus haut: déja me semble voir

EUFRON.

Puis l'infame bourreau

Dans leur gorge enfantine enfoncer le cousteau.

CLEOPATRE.

Helas! le cœur me fend. Par les rivages sombres. Et par les champs foulez des solitaires Ombres, Par les Manes d'Antoine, et par les miens aussi, Je vous supplie, Eufron, prenez-en le souci : Servez-leur de bon pere, et que vostre prudence Ne les souffre tomber sous l'injuste puissance De ce cruel tyran <sup>1</sup>. Plustost les conduisez Aux Ethiopes noirs aux cheveux refrisez, Sur le vague Ocean à la mercy des ondes, Sur le neigeux Caucase aux cymes infecondes. Entre les Tygres prompts, les Ours et les Lions, Et plustost et plustost en toutes regions, Toutes terres et mers : Car rien je ne redoute Au pris 2 de sa fureur, qui de sang est si gloute 3.

Or, adieu, mes enfans, mes chers enfans adieu, La sainte Isis \* vous guide en quelque asseuré lieu, Loin de nos ennemis, où puissiez vostre vie Librement devider sans leur estre asservie.

Ne vous souvenez point, mes enfans, d'estre nez D'une si noble race, et ne vous souvenez Que tant de braves Rois de ceste Egypte maistres, Succedez l'un à l'autre, ont esté vos ancestres : Que ce grand Marc Antoine a vostre pere esté Qui descendu d'Hercule a son los surmonté 7. Car un tel souvenir espoindroit vos courages 8 Vous voyans si decheus, de mille ardentes rages... Apprenez à souffrir, enfans, et oubliez Vostre naissante gloire, et aux destins pliez.

'Marc Antoine, acte V, début; — fol. 106, recto; Cf. éd. Færster. t. l. p. 207.)

- 1. Octave.
- 2. Prix.
- 3. Avide, radical de glouton.
- Déesse des Egyptiens.
   Dérouler le fil de leurs jours. 6. S'étant succédé, qui se sont suc-
- cédé. 7. A surpasé le los, la gloire d'Her-
- cule.
- 8. Aiguillonnerait votre cœur.
  9. Il faut rapprocher de ce morceau les beaux vers suivants de Montchrétien. Cra-

tésiclée, princesse spartiate, s'adresse à ses enfants, avant de mourir :

Mais vous, pauvres Enfants, Royale geniture, Si vous reconnoissés quelle est vostre adven-

Youdre's vous pas aussi vostre adventiger (Jure (Jore).
Youdre's vous pas aussi vostre pere suivir 'sui-A mourir bien appris, desapris à servir' [Ure] Non, non, restés vivans; si le Giel favorable Yeut changer quelque jour vostre estat misera-

Et si les morts encor ont quelque sentiment, Vostre pere en aura quelque contentement; Et prenans de sa mort une vengeance houreuse

## 3. Phèdre dénonce Hippolyte.

THESÉE, PHEDRE 1.

#### PHEDRE.

Magnanime Thesé, je vous prie à mains jointes Par cet acier luisant pitoyable à mes plaintes, Par le sceptre Royal de vostre empire craint, Par vos enfans aimez, le doux soing qui m'estraint , Par vostre heureux retour de la palle demeure. Et par ma cendre aussi, permettez que je meure.

THESER.

Quelle cause vous meut de desirer la mort?

Si je vous la disois, je perirois à tort 3, Et le fruict periroit que de la mort j'espere. THESEE.

Ne le dites qu'à moy, je le scauray bien taire. PHEDRE.

Ce qu'on veut que quelcun taise fidellement. Le faut soy mesme taire; il est sceu autrement. THESEE.

Mais un loyal mary vers sa femme qu'il aime N'est pas un estranger, c'est un autre elle mesme, PHEDRE.

Une femme ne doit conter à son mary Chose dont il puisse estre, en le sçachant marry. THESER.

Que me peut-on conter, qui plus de dueil me cause Que de vous voir mourir sans en scavoir la cause ?

Ses os tressailliront sous la tombe poudreuse.
Possedans le Démon (génie) de sa forte valeur
Ne soyés come lui possedes du mal-beur,
Et que vostre vertu soit semblable ou toute une,
Mais ayés seulement dissemblable fortune.
(Les Lacènes, acte 1V.)

Compares également les touchantes paroles d'Andromaque au début du quatrième acte de la tragédie de Racine.

Qu'il ait de ses ayeux un souvenir modeste; Il est du sang d'Hector, mais il en est le res-[se, etc.

1. Toute cette scène est imitée de Sénè que (Hippolyte, acte III) que l'auteur suit pas à pas.

Eheu, per tui sceptrum imperii, Magnanime Theseu, perque natorum indolem Tuvsque reditus, perque jam cineres meos Permitte mortem, etc.

2. Etreint.

3. Avec un tort, en commettant une faute. Cf. Racine, Phèdre, 1, 3: Quand tu sauras mon crime et le sort qui m'ac-[cable,
Je n'en mourrai pas moins; j'en mourrai plus
[coupable. 4. Et que me direz-vous, qui ne cede, grands [dieuz-A l'horreur de vous voir expirer à mes yeux

## 346 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

PHEDRE.

Si de me voir mourir vous prenez quelque esmoy Il n'amoindrira pas quand vous sçaurez pourquoy.

THESEE.

Que me peut proffiter ceste tristesse teuë?

Que vous peut proffiter ceste tristesse sceue?

On remedie au mal quand on le peut sçavoir.

A celuy que j'endure il n'y a point d'espoir.

Que vous sert i donc la mort, de tous les maux le pire ?

La mort fait terminer tout angoisseux martyre.

Il n'est rien plus horrible aux hommes que la mort.

Elle est aux affligez un desirable port, Comme à moy qui suis tant de ce monde assouvie <sup>2</sup>, Autrement il fait mal de laisser ceste vie...

THESEE

Quel mal digne de mort avez-vous donc que fait?

De vivre si long temps c'est mon plus grand forfait.

N'aurez-vous point pitié de ma douleur future?

Rompez vostre douleur dessous ma sepulture<sup>3</sup>. La mort est moins à craindre et donne moins d'esmoy Quand on laisse mourant quelque regret de soy.

Elle ne veut rien dire; il faut que ceste vieille, Il faut que sa nourrice, ou vueille ou ne le vueille, Me le dise en son lieu. Sus, qu'on la serre au corps, Et qu'à force de coups on luy sacque de dehors Avec les fouetz sanglans, les secrets de sa Dame. Ou'on ne la laisse point qu'elle n'ait rendu l'ame.

<sup>1.</sup> Sert.

<sup>2.</sup> Rassassiée.

<sup>3.</sup> Faites éclater votre douleur sous le monument où je serai ensevelie. — Amyot emploie également rompre au sens d'éclater : « L'occasion se présentoit de

rompre la guerre (de la faire écloter) contre les Romains (Coriolan, 41).

<sup>4.</sup> Qu'elle le veuille ou ne le veuille pas.
5. Tire, arrache. Ce mot se retrouve

## L'ÉCOLE DE RONSARD. - ROBERT GARNIER.

PHEDRE.

Je vous conteray tout, laissez-la, demeurez.

THESEE. Vons sinsi?an'est-ce a

Que¹ pleurez-vous ainsi ? qu'est-ce que vous pleurez, Ma mignonne? et pourquoy ne me voulez-vous dire La cause du tourment que vostre cœur soupire ?

O Gouverneur du ciel, qui de ton thrône saint
Vois au fond de nos cœurs, ce qu'il y a de feint:
Et toy, alme Soleil, qui la voûte azuree
Enlustres au matin de ta lampe doree,
Et qui d'un œil veillant perces par le travers
Des nuax espoissis tout ce vague univers,
Je vous invoque o Dieux! o Dieux je vous appelle
Temoings de mon outrage, et de ma mort cruelle!
Les prieres n'ont peu ma constance esmouvoir,
Le fer et la menace ont esté sans pouvoir,
Le corps a toutesfois enduré violence :
Mais de mon chaste sang j'en laveray l'offense.

THESEE.

Qui est le malheureux qui a souillé mon lict?

PHEDRE.

Un que ne croiriez pas commettre un tel delict.

Qui est-ce? dites tost. Dieux immortels, j'affole? Que ne l'ay desja! Sus, en une parolles, Qui est-il? d'où est-il? Où va-t-il, le meschant? Viste qu'on coure apres.

PHEDRE.

Ce coutelas tranchant Qu'il laissa de frayeur au bruit du populaire , Le voyant vous fera connoistre l'adultere.

THESEE.

O terre, qu'est-ce cy? quel monstre Stygieux, Quel Démon infernal se decouvre à mes yeux? Cette garde doree, et sa riche pommelle 10 Entamee au burin 11 d'une graveure belle,

- Pourquoi.
- 2. Latinisme, illustres, illuminés.
- 3. Des nuages épais. Nuax, pour maux, de l'archaïque nual.
  - 4. Errant dans l'espace.
  - 5. Cf. plus haut p. 252, n. 12.
- 6. Quelqu'un.
- 7. Je devieus fou.
- 8. En un mot.
- 9. Les gens qui accouraient.
- 10. Pommeau
- 11. Ciselée.

## ... MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

Ont la marque ancienne, et les armes aussi, De nos premiers ayeulx qui regnerent icy. Mais où s'est-il sauvé?

#### PHEDRE.

Vos gens l'ont veu naguiere

Courir palle d'effroy dessus cette poudriere 2.

THESER

O sacré geniteur 2 des hommes et des Dieux 4,
O Neptune adoré des flots audacieux,
D'où me vient ceste peste 5 en mon lignage, infame?
D'où me vient à ma race une si mauditte ame?
O ciel! qui bruis souvent la menace 6, et jamais
Ne punis les meschans de foudres abysmés:
O ciel, injuste ciel, qui pardonnes les crimes,
Et aux meschancetez, indulgent 7, nous animes,
Que te sert le tonnerre, et ce devorant feu,
Qui, grondant si terrible, execute si peu?

(Hippolyte, acte IV; — fol. 142, verso:
Cf. éd. Færster, t. II, p. 59.)

#### 4. Nabuchodonosor.

Pareil aux Dieux je marche, et depuis le réveil
Du Soleil blondissant jusques à son sommeil,
Nul ne se parangonne à a ma grandeur Royale.
En puissance et en biens Jupiter seul m'egale:
Et encores n'estoit qu'il commande immortel,
Qu'il tient un foudre en main dont le coup est mortel,
Que son throne est plus haut et qu'on ne le peut joindre ,
Quelque grand Dieu qu'il soit, je ne serois pas moindre.
Il commande aux éclairs, aux tonnerres, aux vents,
Aux gresles, aux frimats, et aux astres mouvans,
Insensibles sujets; moy je commande aux hommes;
Je suis l'unique Dieu de la terre où nous sommes.
S'il est, alors qu'il marche, armé de tourbillons,
Je suis environné de mille bataillons
De soudars 10 indomtez, dont les armes luisantes

<sup>1.</sup> Tout à l'heure.

Sur, dans cette plaine poudreuse.

<sup>3.</sup> Père.

<sup>4.</sup> Jupiter.

<sup>5.</sup> Fléau.

<sup>6.</sup> Qui fait entendre souvent la menace.

<sup>7.</sup> En étant indulgent.

<sup>8.</sup> Se compare.

<sup>9.</sup> L'atteindre.

<sup>10.</sup> Soldats

## L'ÉCOLE DE RONSARD. - ROBERT GARNIER.

Comme soudains éclairs brillent étincelantes. Tous les peu ples du monde ou sont de moy sujetz Ou Nature le s a delà les mers logez.

(Les Juifves, acte II, début; — fol. 262, recto; Cf. éd. Færster, t. III, p. 106.)

#### 5. Sedecie et le prophete

SEDECIE.

Astres qui sur nos chefs eternels flamboyez,
Regard ez mes tourmens, mes angoisses voyez,
Mes yeux ne verront plus vostre lumiere belle,
Et vous verrez tousjours ma passion ° cruelle.
Vous me verrez un Roy privé de liberté,
De royaume, d'amis, d'enfans et de clairté.
Qui vit si miserable? Autour de ceste masse °
Voyez vous un mal heur qui mon malheur surpasse?

LE PROPHETE.

Non, il est infini, de semblable il n'a rien; Il en faut louer Dieu tout ainsi que d'un bien.

SEDECIE.

Tousjours soit-il benist, et que par trop d'angoisse

oien que je l'ay mille fois irrité,
ay trop justement mes peines merité,
,'ay son ire esmeuë, et que par mon seul crime
; incité à mal toute Jerosolyme 5.
e suis cause de tout, je le sçay, mais pourquoy
Me fait-il torturer par un pire que moy?
Par ce Roy Chaldean qui rien 6 ne le redoute.

Qui sa grace n'invoque, ainçois qui la reboute??

LE PROPHETE.

Et ne sçavez vous pas qu'il le fait tout expres,
Le souffre 8 en ses horreurs, pour l'en punir apres?

Il use de sa dextre 9 à venger son cholere 10.

1. Sédécias, dernier roi de Juda, petit fils de Jérémie, s'était révolté contre Nabuchodonosor qui après le supplice du roi Joachim et de son fils Jochonias, lui avait donné le trône de Judée. Nabuchodonosor revint assiéger Jérusalem, emmena le peuple en captivité, fit massacrer les enfants de Sédécias en présence de leur père, et après lui avoir fait crever les yeux, le fit enfermer dans un cachot où il périt.

- 2. Souffrance.
- 3. En faisant le tour de cette terre.
- Méconnaisse.
   Forme latine de Jérusalem (Hieroselyma).
- 6. En rien.
- 7. Mais au contraire qui la repousse.
- 8. Qu'il le souffre.
- 9. De la main droite de ce roi.
- 10. Remarquer le genre de ce mot-

Comme fait d'une verge une prudente mere Envers son cher enfant, quand une mauvaitié 1 Ou'il a fait à quelqu'un veut 2 qu'il soit chatié: Car apres cet usage en la flame on la rue 3, Ou avecques mespris est en pieces rompue. Ainsi Dieu vengera les massacres commis Par ce Roy carnacier , bien qu'il les ait permis. Les maux qu'ils nous a faits il luy sçaura bien rendre, Et quelquefois 5, sera Babylon mise en cendre.

SEDECIE.

Qu'ainsi puisse avenir et qu'elle sente un jour, Qu'elle y pensera moins, o nos malheurs à son tour. Qu'elle entende qu'au monde il n'est rien perdurable 7. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui ne soit perissable. Qui hait les cruautez, de carnages 8 comblant La maison de celuy qui ha le cœur sanglant.

LE PROPHETE.

Non, non, asseurez-vous 9 qu'une estrangere race 10 En bref 11 rabaissera son orgueilleuse audace. Comme foudres je voy les peuples 12 d'Aquilon Descendre par milliers sur ton chef, Babylon. Je voy les morions esclatter sur leurs testes, Les scadrons 18, indomtez bruire comme tempestes. De piques herissez, faisant de leurs bouclairs 16 Comme d'un ciel sortir un orage d'éclairs Je les voy ja 15 camper autour de tes murailles, Briser tours et rempars, remplir de funerailles Tes temples et maisons, tes vierges captivant 16, Et au sang des occis 17 leurs chevaux abreuvant 18. (Ibid., acte V, scène dernière; - fol. 294, recto.)

Cf. ed. Færster, t. III, p. 170.)

1. Méchanceté; de mauvais.

2. Exige, demande.

3. Après s'être servi de cette verge on la jette au feu.

4. Avide de carnage.

5. Un jour. 6. Le moins.

7. Vraiment durable.

8. Morts sangiantes. 9. Soyez assuré.

10. Les peuples du nord dont il parle sang, etc. . plus loin.

11. Bientôt.

12. Les casques briller.

13. Escadrons. 14. Boucliers.

15. Déjà.

16. Emmenant captives.

17. Des tués.

18. Cette fin est imitée de la phrophéte de Nahum sur Ninive. Voir spécialem : le chap. III, « Malheur à la ville d

#### Les héros de Charlemagne.

Les sceptres des grands Rois viennent du Dieu supréme 1, C'est lui qui ceint nos chefs d'un royal diadéme, Oui nous fait, quand il veut, regner sur l'Univers, Et, quand il veut, fait choir nostre empire à l'envers. Tout depend de sa main, tout de sa main procede, Nous n'avons rien de nous, c'est luy qui tout possede, Monarque universel, et ses commandemens Font les spheres mouvoir et tous les elemens.

Il a mis sur mon chef la Françoise couronne, Il a fait que ma voix toute la terre estonne, Et que l'Aigle Romain perche en mes estendars, Guide des escadrons de mes vaillans soudars 2. L'Italie m'obeit, la superbe Alemagne, Et les Rois reculez de l'ondeuse Bretagne. Ma courageuse France est pleine de guerriers, Dont les faits ont acquis mille et mille lauriers, Renommez par le monde autant qu'un preux Achille : La Grece n'en eut qu'un et j'en ay plus de mille.

Quel Mars fut onc pareil en force et en renom 3, Quelque Dieu qu'il peust estre, à la race d'Aymon \*? A Roland I'invincible, a qui Dieu favorable Naissant <sup>6</sup> a composé le corps invulnerable ? Quel est un Olivier, un Griffon, Aquilant? Combien est un Astolphe et un Ogier vaillant?

1. C'est Charlemagne qui parle.

2. Soldats.

3. Suivent les noms de tous ces héros de chevalerie que célébrerent nos chansons de geste du onzième au quator-zième siècle. Les œuvres de nos trouvères avaient fait le tour de l'Europe chrétienne. En Italie (où elles sont encore aujourd'hui populaires), elles inspirèrent une série de poëtes Pulci, le Boiardo et surtout l'Arioste, qui se transmirent en les modifiant avec plus ou moins d'originalité nes vieilles légendes dont nous avions perdu la tradition. C'est spécialement à l'Arioste que nos écrivains depuis le xvi siècle allerent les redemander. La Bradamante d'où est tiré le fragment que nous citons est prise aux chants alin et suivants du Roland furieux.

4. Aymon, de Dordone, frère de Gérard de Roussillon, de Beuve d'Aigremont, de Doon de Nanteuil. Les quatre fils d'Aymon. ou pour parler suivant la syn-tare de l'ancienne langue, les quatre fils Aymon ctaient Renaud de Montauban, Allard, Guichard et Richart.

5. Roland, le neveu de Charlemagne. le plus illustre des douze pairs.

6. Olivier et Ogier le danois deux autres pairs illustres; Ölivier était l'ami inséparable de Roland. Huon de Bordeaux est célèbre par ses aventures avec le nain Oberon, aventures qu'ont chantées, d'après la chanson de geste, Shakespeare et Wieland. Les autres héros de chevalerie cités ici Griffon, Aquilant, Astolphe et l'enchanteur Marbrin appartiennent spécialement à la légende italienne.

## 252 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVI° SIÈCLE.

Un Huon, un Marbrin, et mille autres encore Aux armes indomtez, dont ma France s'honore, Comme d'astres luisants en une espoisse <sup>1</sup> nuit, Quand le Soleil doré dessous les ondes luit?

C'est toy moteur du Ciel, qui la force leur donnes.
Pour estre de ta loy les solides colonnes:
C'est toy qui fais florir ces braves Paladins,
Pour sous ton estendart rompre les Sarasins,
Ennemis de ton nom, pour l'Eglise defendre,
Qu'ils veulent par le fer Mahumetique rendre .
lls ont domté l'Asie et l'Afrique, courans
De rivage en rivage, ainsi que gros torrens
Qui tombent en Avril des negeuses montagnes
Et passent en bruyant à travers les campagnes:
Rompent tout, fauchent tout, arrachent les ormeaux,
Entrainent les bergers, leur cases et troupeaux.

(Bradamante, tragecomédie, acte 1, sc. 1; fol. 300, recto; Cf. éd. Færster, t. IV, p. 7.)

## ANTOINE DE MONTCHRESTIEN

Mort en 1621.

Antoine de Montchrestien, fils d'un apothicaire de Falaise, eut une existence aventureuse. Orphelin dès l'enfance, il fut placé sous la tutelle d'un gentilhomme protestant qui le dépouilla: devenu majeur, il poursuivit son tuteur qui fut condamné à lui restituer son patrimoine. Plus tard, il se prit de querelle avec un baron de Gourville qui le laissa pour mort sur le terrain. Il guérit de ses blessures, et obtint de son adversaire, par voie de justice, douze mille livres de dommages-intérêts; somme qui lui permit de faire figure dans le monde. C'est alors qu'il prit, ce semble, le titre de seigneur de Vasteville. Dans un autre duel, il eut le malheur de tuer son adversaire, et, accusé d'homicide, il s'enfuit en Angleterre. Il gagna les bonnes grâces de Jacques II par sa tragédie de l'Écossaise (Marie-Stuart). Le roi, en souvenir de sa mère, demanda à Henri IV la grace de Montchrestien qui rentra en France. Il se retira dans l'Orléanais où il s'occupa de travaux industriels. Il fabriquait, dit-on, des instruments en acier qu'il allait vendre à Paris; on l'accusa même de faire de la fausse monnaie. Sous Louis XIII, il prit

Epaisse.
 Rendre mahométan.

<sup>3.</sup> En faisant du bruit.

<sup>4.</sup> Cabanes

L'ÉCOLE DE RONSARD. - ANT. DE MONTCHRESTIEN.

part à un soulèvement des huguenots (1621) et fut tué dans une escarmouche, le 7 octobre 1621. Son cadavre fut rompu et brûlé.

Telle a été la vie agitée de l'écrivain qui nous a laissé des poésies remarquables par la délicatesse et le charme du style.

Ses poésies consistent en six tragédies (Rouen, 1601), en un poëme 'Suzanne), une Berqerie en prose mêlée de vers. Il a également laissé un Traité de l'Économie politique (Rouen, 1615), où l'on trouve des vues neuves pour son temps. C'est lui qui le premier a employé ce terme d'Économie politique.

Voir notre Tableau de la littérature au xvie siècle (section III, p. 175).

#### 1. La mort de Marie-Stuart 1.

#### MESSAGER.

Ceste Dame constante et nullement troublée. Faisant lire en sa face un courage constant, Descend au lieu mortel où le Bourreau l'attend. Par Paulet, son Geolier, la Reine estoit conduite, Ses femmes se plaignoient et marchoient à sa suite, Mais elle qui sans crainte à la mort se hastoit, Leur redonnoit courage et les reconfortoit. Que ma mort ne soit point, disoit-elle, suivie De pleurs ni de soupirs; me portés vous envie 2, Si pour perdre le corps je m'acquiers un tel bien, Que tout autre bon-heur aupres de luy n'est rien? Il nous faut tous mourir, suis-je pas bien-heureuse De revivre avec gloire en ceste mort honteuse? Si la fleur de mes jours se flestrit en ce temps, Elle va refleurir en l'eternel Printemps. Où la grace de Dieu, comme une alme s rosée, La rendra tousjours gaye et des ames prisée \*. Luy faisant respirer un air si gratieux Qu'il embasmera s tout dans le pourpris 6 des Cieux. Les Esprits bien-heureux sont des celestes Roses, Au Soleil eternel incessamment escloses; Les Roses des jardins ne durent qu'un matin: Mais ces Roses du Ciel n'auront jamais de fin. Elle disoit ces mots à ses tristes servantes.

ţ

<sup>1.</sup> Cf. plus haut, p. 134. 2. M'enviez-vous le bonheur d'acqué-

<sup>3.</sup> Bienfaisante.

<sup>4.</sup> Appréciée..

Embaumera.
 Enceinte.

### -59 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

Du mal-heur de sa mort plus mortes que vivantes; Redoublant les souspirs en leurs cœurs soucieux. Les regrets en leur bouche, et les pleurs en leurs yeux. Mais estant arrivée au milieu de la salle, Sa face parut belle, encor' qu'elle fust palle, Non de peur de la mort venue avant saison, Mais pour l'ennuy souffert en sa longue prison. Lors tous les assistans émeus en leur courage 1. Et d'aise tous ravis, regardoient son visage, Admiroient ses beaux yeux, consideroient son port. Lisoient dessus son front le mespris de la mort: La merveille 2 en leur cœur faisoit place à la crainte, De son prochain danger leur ame estoit atteinte : Elle ne souspirant les faisoit souspirer Et s'abstenant de pleurs, contraignoit à à pleurer. Sa constance admirable autant qu'infortunée. Glacait tous les esprits, rendoit l'ame estonnée : Bref tous portans les yeux et les cœurs abbatus, Regrettoient ses beautés et louoient ses vertus. Comme tous demeuroient attachés à sa veuē. De tant de traits d'amour mesme en la mort pourveuc; D'un aussi libre pas que son cœur estoit haut, Elle s'en va monter dessus son eschaffaut : Et soubsriant un peu de l'œil et de la bouche. Je ne pensois mourir, dist-elle, en ceste couche; Mais puisqu'il plaist à Dieu de se servir de moy Pour maintenir sa gloire et desendre ma soy. J'aquerray tant d'honneur en ce honteux supplice, Où je fay de ma vie à son nom sacrifice. Qu'on m'en celebrera en langages divers : Une seule couronne en la terre je pers, Pour en regaigner deux dans le celeste empire. La couronne de vie et celle du martire. Ces mots, sur des soupirs, elle envoyoit aux Cieux, Qu'elle invoquoit du cœur, de la bouche et des yeux. Puis serénant \* son front d'une alegresse grande, Un pere confesseur tout haut elle demande, Un s'avance à l'instant prest de la consoler; Elle qui reconnoit bien tost à son parler.

<sup>1.</sup> Cœur. 2. Admiration.

z. Admiration. 3. Les contraignait.

<sup>4.</sup> Rassérénant.

<sup>5.</sup> A.

355

Ou'il n'est tel qu'elle veut, demeure un peu confuse ; Donc si peu de faveur ores 1 on me refuse, Dist-elle en souspirant, on ne veut donques pas, ţ, Qu'un prestre catholique assiste à mon trespas? Je ne laisseray point de mourir en la sorte, Que ma profession et ma croyance porte 2. Ce dit, sur l'eschaffaut se jettant à genous, Se confesse soy-mesme, et refrapant trois coups Sa poitrine dolente et baignant ses lumieres 3, En mots devotieux elle fait ses prieres; Et tient l'ame et les yeux dans le Ciel attachés, Attendant le pardon promis à ses pechés. Après qu'elle eut prié, plus que devant \* sa face Serena son bel air d'une riante grace : Elle monstra ses yeux plus doux qu'auparavant, Et son front s'applanit comme une onde sans vent : Puis reprenant encore une fois sa parole. Pere, je meurs pour toy, c'est ce qui me console; A ta sainte faveur, dist-elle, o Seigneur Dieu, Je recommande l'ame au partir de ce lieu. Et tournant au bourreau sa face glorieuse : Arme quand tu voudras ta main injurieuse, Frappe le coup mortel, et d'un bras surieux, Fay tomber le chef bas, et voler l'ame aux Cieux. A ces mots le Bourreau court empoigner la hache, Un, deux, trois, quatre coups sur son col il delasche: Mais le fer aceré moins cruel que son bras, Vouloit d'un si beau corps differer le trépas. Il tombe nonobstant, et sa mourante face, Par trois ou quatre fois bondit dessus la place.

#### 2. Les menaces d'Aman.

(L'Escossoise ou le Desastre, tragedie, acte V; — p. 50 de l'éd.

AMAN, CIRUS, son confident.

#### AMAN.

Grande n'est la grandeur qui n'a des envieux : Les plus grans aux petits sont tousjours odieux ;

de 1601.)

<sup>1.</sup> Maintenant.

<sup>2.</sup> Comportent.

<sup>3</sup> Ses yeux (de larmes).

<sup>4.</sup> Plus encore qu'auparavant,

<sup>5.</sup> Tète.

## 356 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

Et ceux que la Fortune et le Roy favorisent, Sont ceux communément que les peuples méprisent : Peuples sans jugement, grossiers et mal appris. Qui n'ont jamais connu la vertu ne i son prix. Je voy taire pourtant la populaire envie; J'appercoy qu'à m'aimer nostre Cour se convie, Et que tous les sujets qui vivent sous mon Roy, Pleins d'un humble respect se courbent devant moy 2. Un Juif, un circoncis, un faquin 3, un esclave 4 Foule ma gloire aux pieds et sans cesse me brave. Ni le rang que je tien, ni ma propre vertu, Ni cest habit royal dont je suis revestu, Ni cest Edit nouveau commandant qu'on m'adore. A l'exemple d'autruy ne font pas qu'il m'honore, Encor qu'un de ces points eust assés de pouvoir, Pour ranger les plus fiers à cest humble devoir. Et quoy, verray-je ainsi ma gloire ravalée? Mon honneur mesprisé? ma dignité foulée?..... Serai-je desormais de ce Juif le mépris? S'ouvre plustost la terre et dans son sein me cache, Qu'une tache si noire à mon honneur s'attache!... J'en rendrai la vengeance à l'offense pareille Et pire, s'il se peut, afin que désormais Tous perdent le desir de m'altaquer jamais !...

Autre bras que le mien n'en fera la vengeance, Si la punition doit reparer l'offence. Il faut que tout le monde apprenne par sa mort <sup>5</sup> Que le faible ne doit irriter le plus fort.....

Seroit bien pour si peu ma vengeance assouvie <sup>6</sup>?

Doit finir mon courroux par la fin de sa vie? <sup>7</sup>

Faut-il point ma puissance estendre plus avant !

Je le veux, c'est raison. Ne reste donc vivant <sup>8</sup>

Un seul de tous les Juifs, que sans misericorde

1. Ni.
2. Cf. Racine, Esther, II, 1:

Lorsque d'un saint respect tous les Persans [touches Nosent lever leurs fronts à la terre attaches, etc. 3. Portefaix, de l'italien facchin...
4. Tous les jours, un homme... un vil esclave

D'un front audacieux me dédaigne et me brave (Rac. Beth., II. 1

<sup>5.</sup> La mort de Mardochée. 6. Ma vengeance serait-elle bien assou vie pour si peu ? 7. Mon courroux doit-il finir, etc. ?

<sup>2.</sup> Qu'il ne reste donc.

On employe contre eux l'eau, le fer et la corde..... Leur Seigneur eternel, leur grand Dieu des armées. Ne les sauvera pas de mes mains animées. Ils ont beau dans le Ciel espandre des sanglots. Pour ne les point ouir son oreille il a clos. Forment 1 tant qu'ils voudront des piteuses complaintes, Les Ames n'en seront à la pitié contraintes : Quoy qu'ils tendent en haut leur suppliantes mains Pour faire rengainer les glaives inhumains, Nul, touché de leurs maux, nul ne leur fera grace. Voilà ce qu'en mon ame à ceste Gent je brasse 2. Je veux dedans son sang esteindre mon courroux Afin qu'à l'advenir il soit connu de tous Qu'Aman a sur les Juiss sa cholere espanchée Pour punir à son gré l'orgueil de Mardochée : Et qu'un peuple exilé, par le Monde espandu Pour la faulte d'un seul a tout esté perdu \* (Aman ou la vanité, acte I; - p. 231.)

#### 3. Prière de Mardochée.

Eternel, je sçay bien que nos grandes offenses Attirent sur nos chefs bes tardives vengeances; Que les pechés commis contre ta sainte loy, Te font d'un Pere doux, un juge plein d'effroy: Je sçay que nostre orgueil, que nostre fiere audace, Pour nous a desseché les ruisseaux de ta grace; Et que tu ne vois plus que d'un œil courroucé, Le reste de ta Gent ça et là dispersé: Tu le livres aux fers des Nations estranges, Afin que par leurs mains ton honneur tu revanges, Qui fut cent fois foulé par ce peuple insolent. En dure servitude il vit triste et dolent;

Toute la scène première de l'acte II d'Esther est évidemment inspirée de cette scène; les ressemblances sont trop grau-

des pour y voir le résultat d'une rencontre et elles ne dérivent pas du texte biblique qui en a fourni à peinc quelques linéaments.

<sup>1.</sup> Qu'ils forment.

<sup>2.</sup> Prépare.

<sup>3.</sup> Un seul osa d'Aman attirer le courroux Aussitôt de la terre ils disparurent tous (Rac. [Esth. II, 1).

<sup>4.</sup> Tétes.

<sup>5.</sup> Te rendent.

<sup>6.</sup> Nation.

<sup>7.</sup> Etrangères.

#### 353 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

Que dis-je, il vit, Seigneur ! las ! il ne doit plus vivre1: Jusqu'au bord du tombeau ta main veut le poursuivre : Ta main l'y veut chasser comme le tourbillon, Qui pousse le festu de sillon en sillon.

Je n'ignore, Seigneur, que ta sainte justice. Examinant de pres l'horreur de nostre vice, Nous ne devon jamais attendre de pardon: La mort est du peché le gage et le guerdon . La mer n'a tant de flots durant une tempeste: L'hiver tant de frimas, de cheveux nostre teste; Que nos cœurs de pechés enormes et vilains, Qui nous font abhorrer de toy, le Saint des Saints,

Nous venons recourir à ta misericorde: A nostre repentance une grace elle \* accorde. Et prend , si tu le veux, nostre querelle en main Contre tous les efforts d'un Tiran inhumain : Qu'elle appaise, Seigneur, les bouillons de ton ire, Te presentant les pleurs d'un peuple qui souspire Qui leve vers le Ciel et les mains et le cœur, Pour destourner le coup de ta juste rigueur. (Ibid., acte III; — p. 249.)

#### 4. Prière d'Esther.

Y deussé-je mourir j'en courrai le danger : Laisser ma Gent en proye à l'orgueil estranger? N'estouffer au berceau ses cruelles miseres? Cessent de plus mouvoir mes nerfs et mes artéres, Cesse mon cœur de battre, et mes deux yeux de voir, Alors qu'un tel dessein je pourrai concevoir. Non, non, j'aime bien mieux courir mesme fortune, Que trainer plus long-temps une vie importune: Il est bon de mourir avecques ses amis, Quand vivre avecques eux il ne nous est permis: Il te faut donc, Esther, souffrir en leur souffrance

Mais c'est peu d'être esclave, on la veut égorger (Racine, Esther, I, 4).
 Pêtu de paille,

<sup>3.</sup> Récompense.

<sup>4.</sup> Qu'elle.

<sup>5.</sup> Prends. 6. Ta miséricorde.

ou bien les delivrer avec ta delivrance. Lt que te sert d'avoir ce bandeau sur le chef. Si tu ne peux au loin destourner ce méchef? Et que te sert d'avoir ce sceptre dans la destre 2, Si ton peuple par toy delivré ne peut estre? Si tu ne peux les tiens de la mort recourir, Il ne te reste rien sinon à bien mourir. Mais Dieu qui tient en main de tous hommes la vic. Peut-il pas empescher qu'elle te soit ravie? Ou s'il le veut permettre as-tu pas ce confort , Que tu mourras afin de revivre en ta mort; Et que fermant les yeux aux tenebres mortelles, Tu les viendras ouvrir aux clartés eternelles? Certes je croy que Dieu veut se servir de moy, Pour retirer les siens de ce mortel esmoy: L'amour passionné qu'Assuére me porte Fait revivre en mon cœur mon esperance morte: Il prise trop Ester, il en fait trop de cas, Pour causer aujourd'huy sa honte et son trespas. A toi donc, seul object de ma triste pensée, Puisse arriver ma voix de mes soupirs poussée, Voix qui pour s'élever et gaigner jusqu'à toy, Pour ses deux aisles prend ton amour et ma foy. Toy qui tiens en ta main des Princes le courage 5, Toy qui leurs volontés mets sous ton arbitrage. Donne-moy le pouvoir d'impetrer de mon Roy, Ou'ores il me conserve et tous les Juiss en moy. Inspire-le, Seigneur, si bien qu'il me permette, Que mon peuple captif en franchise s je mette. Revoquant cest arrest contre luy prononcé, Par lequel le trépas luy doit estre avancé?:

Nous n'avons, apres toy, rien pour nostre dessense. Que le foible rempart d'une simple innocence : Mais fay le prevaloir à 10 l'orgueil insolent. Du temeraire Aman qui va nous desolant.

Tu sais combien je hais leurs fêtes criminelles...
Que même cette pompe où je suis condamnée,
Ge bandeau dont il faut que je paraisse ornée...
Seuls et dans le secret je le foule à mes pieds,
[Esther, ], 4.)

<sup>1.</sup> Bandeau royal. Cf. Racine:

<sup>2.</sup> Main droite.

<sup>3.</sup> Consolation.

<sup>4.</sup> Apprécie.

<sup>5.</sup> Cœur. 6. Obtenir.

<sup>7.</sup> Maintenant. 8. Liberté.

<sup>9.</sup> L'heure de sa mort doit être avancee,

<sup>10.</sup> Sur.

360 MORCEAUX CHOISIS DES AUTEURS DU XVIº SIÈCLE.

Renvoye sur son chef i tout le mal qu'il nous brasse ; Remüe un peu le bras; foudroye son audace.

(Ibid., acte IV; - p. 267) \*.

#### 2. AUTEURS COMIQUES

## GRÉVIN

(Voir plus haut, p. 333.)

Un financier.

RICHARD, LE TRESORIER.

RICHARD.

Je suis venu par devers vous Pour entendre tant seulement Si mon maistre aura le payment De son quartier 4 que lui devez.

LE TRESORIER.

Vous estes fort malarrivez, Vous venez apres la bataille; Je ne sçache pas une maille <sup>5</sup>.

RICHARD.

Comment, monsieur? et ce pendant Mon maistre sera attendant Vostre retour?

LE TRESORIER.

Il le fault bien.

RICHARD.

Mais, monsieur, pensez-vous combien Ce luy est chose insupportable D'estre si long temps redevable A un tas de gens importuns.

LE TRESORIER.

Vrayment, Richard, je scay aucuns

The state of the s

<sup>1.</sup> Tête. 2. Prépare.

<sup>3.</sup> Voir encore un fragment de Mont- (petite monnaie). chrestien cité p. 344, n. 3.

<sup>4.</sup> Quartier de rente.
5. Je ne me connais pas une maille

Qui m'ont voulu donner i le quart De leur payment.

RICHARD.

Ma foy, Richard N'ha point <sup>2</sup> telle commission :

Pour donner une portion
De l'argent, il le fera bien.

LE TRÉSORIER.

C'est bien parlé: vien ça, combien Veult-il donner pour l'interest, S'il trouve son argent tout prest? Quant est de moy, je ne l'ay pas: Mais il n'y a que quatre pas Jusqu'au logis d'un mien ami.

RICHARD<sup>3</sup>.

Le Tresorier n'est endormi, Se voyant en main la fortune De pouvoir gaigner la pecune.

LE TRÉSORIER.

Que dis-tu, Richard?

RICHARD.

Je songeois, En comptant cy dessus mes doits, Combien il voudroit bien donner. LE TRÉSORIER.

Je ne pourroy plus sejourner \* RICHARD.

De trois cens livres vingt escus.

LE TRÉSORIER.

Ha vrayment, il 6 merite plus. Voudroit-il bien en donner treute?

Pour vingt et cinq, qu'il se contente: Je vous feroy recompenser, Si voulez encor, avancer.

LE TRÉSORIER.

Je le veux à mesme 7 profit : Aussi je voudroy qu'il me feit

<sup>1.</sup> Abandonner .

<sup>2.</sup> Je n'ai point. 3. En aparté.

<sup>4.</sup> Attendre.

<sup>5.</sup> Il abazdonnera vingt écus, sorxante livres, sur trois cents.

<sup>6.</sup> Cela.

<sup>7.</sup> A mesme, avec.

Quittance des paymens entiers Qu'il recevra des deux quartiers. BICHARD.

Vous les aurez.

LE TRÉSORIER.

Mais il ne fault Aussi n'en faire aucun default, Car je veux partir dans une heure : Parquoy soyez en mon demeure Incontinent.

RICHARD.

C'est bien assez

Jamais ils ne seront lassez
De prendre argent de toutes parts:
Il n'est pas de pauvres souldars
Desquels ces braves Tresoriers
N'attirent tousjours des deniers:
Mais au besoing il se fault taire.

(La Trésorière, acte I, scène 2; - p. 59 de l'éd. de 1562.)

## REMI BELLEAU

(Voir plus haut, p. 233)

Contre les procés.

Ha! que celuy vit miserable Qui a procés! c'est un grand cas; Aussi tost que ces Advocas Nous ont empietez¹ une fois, lls nous font rendre les abbois²; Ceste gent farouche et rebourse<sup>3</sup> Tire l'esprit de notre bourse Subtilement par les sumees De leurs parolles parsumees; Puis nous chasse à l'extremité Des bornes de la pauvreté.

<sup>1.</sup> Mis le pied sur nous.

<sup>2.</sup> Ils nous mettent aux abois.

<sup>3.</sup> Intraitable; même radical que dans

Hà! que je hay ces mangereaux 1, Ces chiquaneurs procuraceaux2; Ha! que je hay ceste vermine, La seule et presente ruine Et le mal commun de la France! Mais quoy? crever ou 3 patience. Il y a seulement vingt ans Que je suis de ces poursuyvans \* Qui bayent apres un arrest; J'eusse bien gaigné l'interest Au double de mon action 5, Si quelque condemnation M'en eust tiré premierement. Mais quoy? ils sont tous de serment 6 De n'estranger 7 point le gibier, Ny les pigeons du colombier.

Mais, du depuis que je traffique Avecque Messieurs 8, et pratique, Aux despens de ma pauvre vie, Comme le Palais se manie, J'ay bien connu que la Faveur Est le rampart d'un bon plaideur. Et pourtant 10, gentille Deesse Faveur, c'est à toi que j'addresse Mon procés, mon sac et mes quilles 11: Car mes raisons sont inutiles. Mon bien, ma peine et mon labeur, Sans ton secours, gente Faveur. C'est à toy, Faveur, que je donne Mon bien, mes vœux et ma personne. Sans toy je n'espere jamais De voir la fin de mon procés, Sans toy je n'ay plus d'esperance. Sans toy je pers la patience. Car c'est toy qui tiens aujourd'huy

1.)

<sup>1.</sup> Allamés.

<sup>2.</sup> Petits procureurs. — H. Estienne, dans sa Précellence (p. 99 de l'éd. Feugère) cite procuraceau et mangereau comme des exemples de la faculté de dérivation que possède le français.

<sup>3.</sup> Ou prendre.

<sup>4.</sup> Plaideurs qui attendent un arrêt.

<sup>5.</sup> De mon action en dommages et intérêts.

<sup>6.</sup> Ils ont tous fait serment.

<sup>7.</sup> Effaroucher.

Ces messieurs.
 Comment.

<sup>10.</sup> C'est pourquoi.

<sup>11.</sup> Cf. La Fontaine, Fables, 1X, 9.

Nostre bien et celuy d'autruy;
C'est toy qui traites la justice,
L'eglise, la court, la police 1;
C'est toy qui donnes les arrests,
Les honneurs et les interests,
C'est toy qui couls 2 et qui entames,
Qui gaignes le cœur de Madame,
Ou d'une chaisne ou d'un bassin 3,
Ou d'une piece de satin,
A fin d'avoir une audiance;
C'est toy qui soustiens la ballance.
Et qui donnes le contrepois
Des ordonnances et des lois....
C'est toy qui emportes le prix
Dessus les vertus de ce monde.

(La Reconnue, acte V, scene 3; — Œuvres completes de R. Belleau, édit. Gouverneur, t. III, p. 348.)

## PIERRE LARIVEY

Né vers 1540. — Mort après 1611.

Pierre Larivey naquit à Troyes vers 1540. Son père, descendant de la famille des Giunti, imprimeurs à Florence et à Venise, était venu s'établir à Troyes, et avait traduit son nom par L'arrivé, corrompu depuis en Larivey. On connaît fort peu de chose de la vie de Pierre. On sait seulement qu'il fut chanoine de Saint-Étienne à Troyes, et qu'il vivait encore en 1611. Il s'occupa d'introduire en France la littérature italienne à l'aide de traductions et d'imitations. Il mit en français le second livre des Facétieuses nuits de Sraparole et revit la traduction que Jean Louveau avait faite du premier livre (1572). En 1573, puis en 1611 il donna des comédies habilement imitées des comédies italiennes : elles ont été publiées dans la collection elzévirienne de l'ancien théâtre français (2 vol. in-18, 1855). On a encore de lui la Filosofie fabuleuse (1577), tirée pour le premier livre du Discours des animaux d'Ange Firenzuola, pour le deuxième de la Filosofia morale de Doni; divers discours traduits de Laurent Capellonni (1575); l'humanilé de Jésus-Christ d'après Pierre l'Arétin (1603), les veilles de

<sup>1.</sup> Le gouvernement.

<sup>8.</sup> Couds.

<sup>3.</sup> Plat d'argent.

Barthélemy Arnigio (1603). Parmi ces œuvres diverses, les comédies méritent surtout l'attention; nous les étudions dans notre Tableau de la littérature au xvi° siècle (section III, ch. III, p. 179-182).

#### 1. Les comédies en prose.

A monsieur d'Amboise, advocat en Parlement 1.

Monsieur,

J'ay tousjours pensé que ma nouvelle façon d'escrire en ce nouveau genre de Comedie 3, qui n'a encores esté beaucoup praticqué entre noz François, ne sera tant bien receue de quelques uns trop sevères, comme je serois ayse me le pouvoir persuader: occasion qui m'a long temps fait doubter si je devoy faire veoir le jour à ce mien petit ouvrage, basty à la moderne et sur le patron de plusieurs bons auteurs Italiens, comme Laurens de Me dicis<sup>8</sup>, pere du pape Leon dixième, François Grassin, Vincent Gabian, Jherosme Razzi, Nicolas Bonnepart, Loys Dolce et autres, qui ont autant acquis de reputation en leur vivant et esperé de memoire après leur decès, s'esbatans en ces Comedies morales et facecieuses, comme s'exerceans en l'histoire ou en la filosotie, esquelles ils n'estoient pas moins versez qu'en toutes bonnes sciences. Toutesfois, considerant que la Comedie, vray mirouer de noz œuvres, n'est qu'une morale filosofie, donnant lumière à toute honneste discipline, et par consequent à toute vertu, ainsi que le temoigne Andronique. qui premier l'a saict veoir aux Latins, j'en ay voulu jetter ces premiers fondemens, où j'ay mis, comme en bloc, divers enseignemens fort profitables, blasmant les vitieuses actions et louant les honnestes, affin de faire cognoistre combien le mal est à eviter. et avec quel courage et affection la vertu doibt estre embrassée pour meriter louange, acquerir honneur en ceste vie et esperer non seulement une gloire eternelle entre les hommes, mais

1. François d'Amboise, né à Paris en dont le modèle était donné par les au-50, professeur au collége de Navarre, teurs italiens.

<sup>1.</sup> François d'Amboise, né à Paris en 1550, professeur au collège de Navarre, puis maître des requêtes et avocat au Parlement, et conseiller d'État, mort à Rennes en 1620. On lui doit une amusante comédie, les Néapolitaines, des pièces de poésie, et une édition des œuvres d'Abélard, 1616, in-4°. — La lettre de Larivey est datée de Paris, 1° janvier 1579.

<sup>2.</sup> Il s'agit des comédies en prose,

<sup>3.</sup> Larivey confond Laurent de Médici s, qui n'a écrit aucune comédie, avec Lorenzino, l'auteur de l'Aridosio, comédie en prose dont Larivey a fait les Esprits.—Sur les auteurs dont les noms suivent, voir notre Tableau de la littérature au xvi siècle (pages 154 et suiv., 178 et suiv.)

4. Livius Andronicus.

une celeste recompense après le trespas. Et voylà pourque mon intention a esté, en ces populaires discours, de represe ter quelque chose sentant sa verité, qui peust par un honnes: plaisir apporter, suyvant le precepte d'Horace<sup>1</sup>, quelque profiet contentement ensemble. J'ay dict que j'en jette les premiers fondemens, non que par là je veulle inferer que je sois le premier qui faict veoir des Comedies en prose, car je scay qu'assez de bons ouvriers et qui meritent beaucoup pour la promptitué. de leur esprit, en ont traduict quelques unes; mais aussi puisje dire cecy sans arrogance, que je n'en ay encores vu de francoises, l'enten qui ayent esté representées comme advenue. en France. Or, si je n'ay voulu en ce peu, contre l'opinion de beaucoup, obliger la franchise de ma liberté de parler à 3 1. severité de la loy de ces critiques qui voullent que la Comedie soit un poëme subject au nombre et mesure des vers (ce que sans me vanter, j'eusse pu faire), je l'ay faict parce qu'il m'a semblé que le commun peuple, qui est le principal personnage de la scène, ne s'estudie tant à agencer ses paroles qu'à publier son affection<sup>5</sup>, qu'il a plutost dicte que pensée. Il est bien vra que Plaute, Cecile, Terence, et tous les anciens, ont embrasse. sinon le vray cors, à tout le moins l'ombre de la poësie, usair de quelques vers iambiques, mais avec telle liberté, licence e dissolution, que les orateurs mesmes sont, le plus souvent mieux serrez en leurs periodes et cadances; qui a donné occasion de rappeller en doubte s'il falloit mettre la Comedie entre les poëmes parfaicts, bien qu'elle soit sœur germaine de la Tragedie, issues toutes deux de mesmes parens, encor que ceste cy, comme puis-née, n'ayt pas esté mariée en si haut lieu. Et, comme vous scavez, c'est l'opinion des meilleurs antiquaire. que le Querolus 9 de Plaute, et plusieurs autres Comedies qui sont peries par l'injure de temps, ne furent jamais qu'en pure

2. Arrivées (dont l'action s'est passée) en France.

Ideirco quidam comœdia necne poema Esset, quæstvere, quod acer spiritus ac vis Nec verbis nec rebus inest; nisi quod pede certo Differt sermons, sermo merus.

<sup>1.</sup> Omne tulit punctum qui miscuit utile i dulci (Epitre aux Pisons, 343).

<sup>3.</sup> Dépend de obliger.

<sup>4.</sup> Soumis.

<sup>5.</sup> Ce qu'il ressent.

<sup>6.</sup> Cecilius.

Corps.
 Horace, Sat. I, Iv, vers. 45:

<sup>9.</sup> Le Querolus ou Aulularia est une comédie anonyme du 1v°.00 du v° sie de notre ère que tout le moyen âge juqu'à Larivey a attribuée à Plaute. Cette pièce qui parait s'inspirer de quelqu auteur grec aujourd'hui perdu, se rattiche d'une manière un peu artificielle. l'Aulularia du vieux poète comique. E. avait été primitivement écrite en versiambiques réguliers; mais un copisme, en changeant l'ordre des mots, la mit en prose, et c'est sous cette forme remanqu'elle est conservée. V. l'édit. critiq equ'en a donnée M. L. Havet, Paris, 188

prose. Joint aussi que le Cardinal Bibiene 1, le Picolomini et l'Aretin, tous les plus excellens de leur siècle et autres dont j'ai parlé cy-dessus, et lesquels j'ay voulu principalement imiter et suyvre en ce que j'ay pensé m'estre possible et permis, n'ont jamais, en leurs œuvres comiques, jaçoit 2 qu'ils fussent des premiers en la poësie, voulu employer la rithme, comme n'estant requise en telle maniere d'escrire, pour sa trop grande affectation et abondance de parolles superflues...

(Ancien théatre Français, éd. Viollet le Duc, t.V. p. 1 .)

#### L'avare et son trésor.

#### SEVERIN, DESIRÉ.

Severing. Mon Dieu, que je suis miserable! M'eut il peus jamais advenir plus grand malheur qu'avoir des diables pour hostes, qui sont cause que je ne puis me descharger de ma bourse! Qu'en feray-je? Si je la porte avecques moy, et que mon frère la voye, je suis perdu. Où la pourray-je donc laisser en seureté?

Desiré<sup>7</sup>. Elle est pour estre mienne.

Severin. Mais puisque je ne suis veu de personne, il sera meilleur que je la mette icy, en ce trou, où je l'ay mise autrefois sans que jamais j'y aye trouvé faute 8. Oh! petit trou, combien je te suis redevable!

Desiré. Mais moy , si vous l'y mettez.

Severin. Mais si on la trouvoit! Une fois paie pour tousiours 10. Je la porteray encores avec moy : je l'ay apportée de plus loing.

1. Le cardinal Bibbiena (1470-1510), auteur de la Calandria, comédie eu prose; Alexandre Piccolomini (1508-1578), archevêque in partibus de Patras, théologien, jurisconsulte, philosophe, mathématicien, médecin, auteur dramatique ; il a laiesé deux comédies, Alexandre et l'Amour constant. Pierre l'Are tin, c'est-à-dire d'Arezzo, ville de Toscane (1492-1557), célèbre par ses poésies li cencieuses et ses venimeuses satires, a laissé quelques bonnes comédies en prose, entre autres le Philosophe.

2. Ja soit qu'ils, bien qu'ils.

3. Sur la question des comédies en prose, voir notre Tableau de la littéra-ture au xvr siécle (section III, p.178). 4. Le théâtre de Larivey forme le tome V, le tome VI et le commençement

- du tome VII de cette collection, qui fait partie de la Bibliothèque Elzévirienne.
- 5. Séverin, vieil avare, n'ose rentrer dans sa maison, qu'il croit hantée par des esprits, ni se retirer chez son frère, à cause d'une bourse de deux mille écus qu'il a sur lui et qu'il ne veut pas lui montrer. Il se décide à enterrer son trésor.

6. Pu.

- 7. Jeune homme sans fortune qui aime Laurence, fille de Séverin. De l'endroit où il est caché, il voit Séverin enterrer sa bourse, dont il s'empare ensuite. -Dans toute cette scène, Désiré naturellement s'exprime en a-parté. 8. Manque.
- 9. C'est bien plutôt moi (qui lui serai redevable).
  - 10. Il ne faut qu'une fois pour la perdre.

368

On ne me la prendra pas, non. Personne ne me void-il? J'y re. garde, pource que quand on scait qu'un 1 qui me resemble a d. l'argent, on luy desrobbe incontinent.

Desiré. Elle sera mieux au trou.

SEVERIN. Que maudits soient les diables qui ne me laissent mettre ma bourse en ma maison! Tu bieu, 2 que dis-je! Que ferois-ie s'ils m'escoutoient ? Je suis en grande peine; il vau' mieux que je la cache, car, puisque la fortune me l'a autresfois gardée, elle voudra bien me faire encores ce plaisir. Hélas ! ma bourse, hélas! mon âme, helas! toute mon esperance, ne te laisse pas trouver, je te prie.

Desiré. Je pense qu'il ne la laschera jamais.

Severin. Que seray-je? L'y mettray-je? Oy; nenny : si feray je l'y vay mettre; mais devant que me descharger je veux veoir si quelqu'un me regarde. Mon Dieu! il me semble que je sui: veu d'un chacun, mesmes que les pierres et le bois me regardent. Hé! mon petit trous, mon mignon, je me recommande i toy. Or sus, au nom de Dieu et de Sainct Antoine de Padoue in manus tuas. Domine, commendo spiritum meum.

DESIRÉ. C'est si grand chose que je n'en puis rien croire si je

ne le voy.

Severin. C'est à ceste heure qu'il faut que je regarde si quelqu'un m'a veu. Ma foy, personne. Mais si quelqu'un marche dessus, il luy prendra peut estre envie de veoir que 7 c'est : il faut que souvent j'y prenne garde, et n'y laisse fouiller personne. Si faut-il gue j'aille où j'ay dit, afin de trouver quelque expedient pour chasser ces diables de mon logis. Je vay par de là, car je ne veux passer auprès d'eux.

DESIRÉ. Me voilà roy, puis qu'aujourd'huy est arrivé le jour auguel je dois mettre fin à mes misères. Qu'atten-je? que quelqu'un vienne pour me donner quelque empeschement? Je m'en garderay bien. Comme il a espié s'il estoit regardé de personne? quand il a caché sa bourse, il faut aussi que je regarde si ores 10 que je la veux enlever je suis point veu, et par qui. O sainct et sacré trou, que tu me fais heureux! Quel beau champignon

<sup>1.</sup> Que.qu'un.
2. Tue Dieu (que Dieu me tue), converti en tu bieu, pour eviter le blas-

<sup>3.</sup> Il est effrayé de son imprécaution contre les diables ou mauvais esprits.

<sup>4.</sup> Oui! Non!

<sup>5.</sup> Le trou où il enfouit son trésor.

<sup>6.</sup> Ce saint avait la réputation de faire retrouver les objets perdus.

<sup>7.</sup> Ce serait une si bonne affaire pour

moi que je n'ose y croire. 8. Il faut cependant.

<sup>9.</sup> Quelqu'un. 10. Maintenant.

voicy. Croiriez-vous bien que je l'ayme mieux i en mes mains qu'une paire de gands neufs? Cependant je veux veoir dedans: peut-estre que ce n'est que de la monnoye 4. Tu bieu ! comme le soleil y luict<sup>3</sup>! tout y est jaulne. Vray Dieu! quel nouveau et soudain changement !!

(Les Esprits, acte II, scène 3, — t. V, p. 231.)

#### L'avare volé.

Severin, Frontin, son valet.

SEVERIN. Mon Dieu I qu'il me tardoit que je fusse despesché <sup>8</sup> de cestuy-ci, afin de reprendre ma bourse! J'ay faim, mais je veux encor espargner ce morceau de pain que j'avois apporté; il me servira bien pour mon soupper ou pour demain mon disner, avec un ou deux navets cuits entre les cendres. Mais à quoy despends je 6 le temps, que je ne prens ma bourse, puisque je ne voy personne qui me regarde ? O m'amour! t'es-tu bien portée ? Jésus, qu'elle est légère ! Vierge Marie ! Qu'est-ce cy qu'on a mis dedans? Helas! je suis destruict, ie suis perdu, je suis ruyné! Au voleur! au larron! au larron! prenez-le! arrestez tous ceux qui passent! fermez les portes, les huys 8, les senestres! Miserable que je suis! Où cours-je? A qui le dis-je? Je ne sçay où je suis, que • je fais, ny où je vas. Helas! mes amys, je me recommande à vous tous! Secourezmoy, je vous prie! je suis mort! je suis perdu! Enseignezmoy qui m'a des robbé mon ame, ma vie, mon cœur, et toute mon esperance ! Que n'ay-je un licol pour me pendre! Car j'ayme mieux mourir que vivre ainsi. Helas! elle est toute vuyde, vray Dieu! qui est ce cruel qui tout à un coup m'a ravy mes biens, mon honneur et ma vie ? Ah ! chetif que je suis ! que ce jour ma 10 esté malencontreux ! A quoy 11 veux-je plus vivre, puisque j'ai perdu mes escus, que j'avois si soigneusement ama ssez et que j'aymois et tenois plus chers que mes propres ye ux ! mes escus, que j'avois espargnez retirant le pain

<sup>1.</sup> La bourse.

<sup>2.</sup> De la menue monnaie.

<sup>3.</sup> Il s'agit d'écus d'or qu'on appelait écus au soleil, à cause de leur effigie. Même plaisanterie dans Reguier: a Fait dedans un escu reluire le soleil » (Sat. XI).

<sup>4.</sup> Dans ma position.

<sup>5.</sup> Débarrassé.

<sup>6.</sup> Dépensé-je?

<sup>7.</sup> Désiré a remplacé l'or par des cailloux.

<sup>8.</sup> Les portes d'entrée. 9. Ce que. 10. M'a.

<sup>11.</sup> Pourquoi.

de ma bouche, n'osant manger mon saoul, et qu'un autre joyt maintenant de mon mal et de mon dommage 2.

Frontin. Quelles lamentations enten-je là?

SEVERIN. Que ne suis-je auprez de la rivière, afin de me noyer:

Frontin. Je me doute que 8 c'est.

SEVERIN. Si j'avois un cousteau, je me le planterois en l'estemac.

FRONTIN. Je veux veoir s'il dict à bon escient. Que voulez-vous faire d'un cousteau, seigneur Severin? Tenez, en voilà un.

Severin. Qui es-tu?

Frontin. Je suis Frontin. Me voyez-vous pas?

Severin. Tu m'as desrobbé mes escus, larron que tu es ! Ca, ren-les-moy, ren-les-moy ou je t'estrangleray.

Frontin. Je ne sçay que vous voulez dire.

Severin. Tu ne les as pas, donc?

Frontin. Je vous dis que je ne sçay que c'est.

Severin. Je scay bien qu'on me les a desrobbez.

FRONTIN. Et qui les a prins ??

SEVERIN. Si je ne les trouve, je delibère me tuer moy-mesme.

Frontin. Hé ! seigneur Severin, ne soyez pas si colère !

Sevenin. Comment, colère? J'ay perdu deux mille escus.

FAONTIN. Peut-estre que les retrouverez; mais vous disiez tous jours que n'aviez pas un lyard, et maintenant vous dictes que avez perdu deux mille escus?

SEVERIN. Tu te gabbes 6 encor de moy, meschant que tu es! FRONTIN. Pardonnez-moy.

Severin. Pourquoy donc ne pleures-tu?

FRONTIN. Pour ce que j'espère que les retrouverez.

SEVERIN. Dieu le veulle, à la charge de te donner cinq bons sols!

FRONTIN. Venez disner; Dimanche, vous les ferez publier au prosne; quelcun vous les rapportera.

SEVERIN. Je ne veux plus boire ne manger; je veux mourir ou les trouver.

FRONTIN. Allons, vous ne les trouvez pas pourtant, et si<sup>8</sup> ne disnez pas.

SEVERIN, Où veux-tu que j'alle ?? Au lieutenant criminel ?

محجوب سجديد سيعين

<sup>1.</sup> Jouit,
2. Compares Plauto. Aulularia, IV, 9,
21 Molière, l'Avare, IV, 7,
3. Do se que,
4. Ce que.
5. Pris.
6. Moques,
7. Ni.
8. Ainsi.
9. Jallie,

FRONTIN. Bon 1 !

Severin. Afin d'avoir commission de faire emprisonner tout le monde?

Frontin. Encor meilleur! Vous les retrouverez. Allons, aussi bien ne faisons-nous rien icy.

Severin. Il est vray, car encor que quelqu'un de ceux-là \* les cust, il ne les rendroit jamais. Jesus! qu'il y a de larrons en Paris!

Frontin. N'ayez pœur de ceux qui sont icy; j'en respon, je les cognois tous.

Severin. Hélas! je ne puis mettre un pied devant l'autre! O ma bourse 1

FRONTIN. Hoo! Vous l'avez ; je voy bien que vous vous mocquez de moy.

SEVERIN. Je l'ay voirement<sup>8</sup>; mais, helas! elle est vuyde, et elle estoit plaine!

Frontin. Si ne voulez faire autre chose, nous serons icy jusques à demain.

Severin. Frontin, aide-moy, je n'en puis plus. O ma bourse! ma bourse! helas! ma pauvre bourse!

(Les Esprits, acte III, scène 6, — t. V, p. 258.)

## 4. Le Fanfaron.

## MATHIEU, frippier; FIERABRAS.

Mathieu. Par ma foy, je ne vous eusse pas pensé si gaillard. et j'en suis bien aise.

FIERABRAS. Tu n'as rien oy : je voudrois que tu visses avec quelle gravité j'ay accoustumé me seoir entre les couronnes des roys, empereurs et autres princes et seigneurs, et avec quelle attention je suis escouté quand je discour de la guerre, de la paix, de l'estat d'un royaume, d'un empire ou d'une republicque.

MATHIEU 5. Cestuy-ci ne conte jamais que des miracles, et est si sot qu'il pense estre un autre Amadis de Gaule.

FIERABRAS. Parle haut, que je t'entende.

<sup>1.</sup> C'est une bonne idée.

<sup>2.</sup> Les specialeurs; plaisanterie imitée de Plaute.

<sup>8.</sup> Vraiment.

<sup>4.</sup> Oui, entendu; ce que tu as entendu de moi jusqu'ici n'est rien. 5. I a plupart des répliques du fripler

sont en a-parte.

MATHIEU. Je dy, mon capitaine, qu'estes encore pour finir vojours parmy les rois, empereurs, princes et grands seigneu de mode que ne devriez vendre choses tant rares et pr cieuses 2.

FIERABRAS. Tu dis vray car les beaux et riches harnois font tous jours regarder celuy qui en est maistre. Mais qu'en ay-je affaire. avant acquis tel credit et reputation pour avoir mis à fin tant d'entreprises et de merveilles, comme tout le monde scait? Joint que 8 les harnois ne sont ceux qui avancent et poussent mes semblables près les sceptres et couronnes, ains c'est cestecv s qui faict tout. Va, enquiers-toy de moy en Allemagne. en Poloigne, en Russie, en Tartarie, en Barbarie, en Asie, en Afrique.... et tu en orras conter merveilles.

MATHIEU. Ma foi, mon capitaine, il me faudroit trop de paires de souliers pour un tel voyage, et pense veritablement qu'estes homme pour faire estonner qui ne vous cognoistroit, comme les

cha-huans font les autres oyseaux. Ha! ha! ha!

FIERABRAS. Il ne m'est bien seant me louer moy-mesme. MATHIEU. C'est sagement faict, car qui se loue s'emboue 8.

FIERABRAS. Bien te diray-je que, quelque part que j'aille, je suis tousjours suivi d'un chacun qui, me monstrant au doigt, dict: Voicy celuy qui tint dernièrement contre tous les chevaliers de la cour.

Mathieu. Il n'est damné qui ne le croit 9.

FIERABRAS. C'est celuy qui, luytant 10 en la presence du roy contre un bas Breton, le mit en tel point qu'il n'eut que faire de medecip.

MATHIEU. Peult estre, car il ne luy fit point de mal.

FIERABRAS. Je ne parle pas, des joustes, de courses de lances..., de poser des sentinelles, de deseigner11 tranchées, de faire batteries...

MATHIEU. Mais plus tost baratteries 12.

FIERABRAS. Et scavoir mieux qu'aucun chef ou conducteur quand il se faut advancer ou reculler...

Mathieu. C'est à dire faire la piaffe 18 et puis s'enfuir.

De manière.

- Ses vêtements que, faute d'argent, il s'en va vendre au marchand fripier.
  - 3. A cela ajoute que.
  - 4. Ma s. 5. Son épée.
  - Entendras.
  - 7. Mais non ceux qui, comme Mathien.
- savent à quoi s'en tenir sur lui.
  - 8. S'embourbe.
- 9. Parce que les paroles de Fierabras ne sont pas article de foi.
  - 10. Luitant.

  - 11. Dessiner, tracer.
    12. Tromperies, filouteries.
  - 13. Fanfaronnades.

FIERABRAS. Et en toutes autres choses. Bref, je suis le capita me Fierabras. Mais je ne trouve point bon que tu te tournes si scavent de l'autre costé, parlant à toy-mesmes, quand tu te trouves en presence d'hommes honorables et illustres.

Maraieu. Monsieur mon capitaine, cognoissant devant qui je me trouve, je n'ose avoir la hardiesse arrester mes yeux dessus

vous. C'est pourquoi je me tourne d'autre costé.

(Les Jaloux, acte III, scène 4, — t. VI, p. 44.)

#### 5. Les étudiants à Paris.

O pauvres pères! helas! que vous estes deceuz<sup>1</sup> en vos opinions | car vous pensez, quand vous envoyez vos enfants aux universitez pour estudier, qu'u jour ils doivent estre l'honneur, la reputation et la gloire de vostre maison; et, le plus souvent, ils sont la honte de vostre race, et la perte d'eux-mesmes, quand, oublians leur devoir, ils s'adonnent trop à leurs voluptez. Je ne dis pas que quelqu'un a ne profitte, mais je dys que d'une centaine il n'en vient un à bien. Le père de mon maistre n'a que ce seul fils, qu'il pense estre tout adonné aux lettres, et vous voyez en quel peril il se mect!

(Les Escolliers, acte III, scène 5, — t. VI, p. 142.)

## 6. Un pédant.

## BABILLE, M. JOSSE 3.

BABILLE. Je croy que je seray tousjours par les chemins ; j'av

opinion qu'il doit estre revenu 4. Tic 1 toc!

M. Josse. Qui est ceste mal morigerée 5 pecora campi 6, qui d'une telle force bast ceste porte? Elle m'a fait contremiscere ' tous les intestins. Qui frappe à cet huis<sup>8</sup>? Qui est-ce qui

Babille. Le seigneur Fidelle sont-il en la maison?

M. Josse. Fæmina proterva, rude, indocte, imperite, ignare, indiscrette, incivile, inurbaine, mal morigerée, ignorante, qui

1. Décus.

2. Qu'il n'y en ait pas un qui, etc.
3. Cf Molière, Femmes savantes, II, 6.

<sup>5.</sup> Mal morigénée, mal élevée.

<sup>6.</sup> Bêtes des champs.

Frémir. 8. Porte d'entrée.

<sup>9.</sup> Femme dévergondée.

t'a enseigné à parler en ceste façon? Tu as fait une faute en grammaire, une discordance au nombre, au mode appelé nominativus cum verbo', pour ce que Fidelle est numeri singularis 2, et sont numeri pluralis 3, et doit-on dire : est-il en la maison et non : sont-ils en la maison 4?

BABILLE. Je ne scai pas tant de grammaires 5.

M. Josse. Voicy une autre faute, un très grand vice en l'oraison 6 pour ce que, comme dit Guarin 7, la grammaire estant art recte loquendi recteque scribendi8, jaçoit qu'9 en plusieurs langues elle soit escritte, n'est pourtant sinon un seul art, par quoy envers les bons autheurs ne se trouve grammatice 10 grammaticarum, non plus encores que tritica triticorum, et arene arenarum, car il se dit tant seulement au singulier.

BABILLE. Toutes ces vostres niaiseries ne m'importent rien 11. M. Josse. En ce sens on ne dit pas ne m'importe rien, pour ce que dux negationes affirmant 12 et vallent autant comme si fu disois, il m'importe un peu, ce que tu n'entends pas dire, par ce que tu voulois que j'entendisse qu'il ne t'importe pas.

BABILLE. Je n'ay point aprins toutes ces choses-là, chacun sçait

ce qu'il a aprins.

M. Josse. Sentence de Senèque, au livre De moribus. Unusquisque scit quod didicit 18.

BABILLE. Faites-moy ce plaisir, allez le appeler et luy dites

que je suis la servante du seigneur Ottavian.

M. Josse. Prononce-moy Octavian avec cet t, pour ce que derive du nom universel 14 octo, qui en grec s'ecrit par cappa et taf 18.

BABILLE. Depeschez-moy 16, je vous prie, et luy dites que je suis Babille.

1. Le nominatif avec le verbe.

2. Est du nombre singulier.

3. Du nombre pluriel.

MARTINE. Mon Dieu! je n'avons pas clugué comme vous...
BÉLISE.

Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel Je n'est qu'un singulier, avons est pluriel. 5. Martine commet aussi une erreur sur la grammaire (Qui parle d'offenser grand'mère ni grand'-père, etc.); mais cette erreur est plus jolie et amène des

traits plus plaisants que celle de Rabille.

6. Le discours. Cf. Molière: Un barbare amas de vices d'oraison (Femmes savantes, II, 7).

7. Grammairien italien, né en 1450, mort en 1857, précapteur de Léon X.

8. L'art de bien parler et de bien

écrire.

9. Bien que. 10. Grammaticæ; de même plus loin arenæ. Cette orthographe par e est conforme à l'orthographe du moyen âge, qui remplaçait généralement & par e. M. Josse veut dire que les mots qui signifient en latin grammaire, froment, sabie ne se déclinent pas au pluriel. MARTINE.

Et tous vos beaux dictons ne servent pas de rien .. BÉLISE.

De pas mis avec rien to fais la récidive.
Et c'est, comme on t'a dit, trop d'une négative.
12. Deux négations affirment.

13. Chacun sait ce qu'il a appris.

14. Général, commun. 15. Le x et le v. 16. Expédiez-mol.

M. Josse. Ce nom est fort propre aux femmes, qui veulent tousjours babiller comme toy.

BABILLE. Vous me semblez un diable.

M. Josse. Tu n'entens le vocable 1, pour ce que diabolus 2 signifie calomniateur et faux accusateur; je ne t'accuse pas, mais je declare ton nom.

BABILLE. O diable, o demon que vous estes ! faictes que je

parle au seigneur Fidelle.

M. Josse. Il faut distinguer comme s tu entens ce mot demon, pour ce qu'il signifie intelligent, et jusques icy tu m'as pleu s. Se trouve des cacodemons et cudemons s, bons et mauvais demons, comme dolus malus, dolus bonus, venenum malum, venenum bonum. Que te semble de ces choses?

Babille. Je ne vous enten pas.

M. Josse. Si tu ne l'entend, tu es comme morte, nam sine doctrina vita est quasi mortis imago <sup>6</sup>. Atten, je m'en vas.

BABILLE. Allez au diable, qui vous puisse crever et ceux qui vous ressemblent.

(Le Fidelle, acte II, scène 14, — 1. VI, p. 370.)

1. Mot.

2. En grec (διάδολος).

3. Comment.

Tu n'as pas cherché à me déplaire.
 Καχοδαίμων, mauvais démon; εὐδαίμων,

bon démon.

6. Car sans la science, la vie est comme l'image de la mort. Cf. Molière (Bourgeois genti/homme. II. 6).

. • •

# TABLE DES MATIÈRES

## PREMIÈRE SECTION

| T | THEOL | OGIENS | ET | PRÉI | TC:A | TEITES. |
|---|-------|--------|----|------|------|---------|
|   |       |        |    |      |      |         |

| JEAN CALVIN. — Notice                                                            | 1<br>2<br>4<br>6<br>7<br>8 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2. Que la nature de l'homme corrompue ne produit rien qui ne merite condannation | 4<br>6<br>7                |
| 2. Que la nature de l'homme corrompue ne produit rien qui ne merite condannation | 6                          |
| ne merite condannation                                                           | 6                          |
| 2 Confession de foi                                                              | î                          |
| 0. UUIIIOSSIUII UO IUI                                                           | •                          |
| SAINT FRANÇOIS DE SALES. — Notice                                                | ò                          |
| 1. Du vrai mérite                                                                |                            |
| 2. Ce sont nos œuvres qui rendent témoignage de ce que                           | Ī                          |
| nous sommes                                                                      | 9                          |
| 3. Exemple de dévouement chrétien                                                | 10                         |
| 4. La lumière de Dieu luit sur tous                                              | 11                         |
| •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • •                                          | ••                         |
| II. PHILOSOPHES ET MORALISTES.                                                   |                            |
| MONTAIGNE. — Notice                                                              | 12                         |
| 1. De la mort                                                                    | 13                         |
|                                                                                  | 15                         |
| 3. Comment l'enfant étudiera l'histoire                                          | 16                         |
| 4. De l'amitié de Montaigne avec E. de la Boëtie                                 | 18                         |
| 5. Des de la glorieuses                                                          | 19                         |
| 6. ceux qui cherchent à rabaisser les actions des                                |                            |
| grands hommes.                                                                   | 20                         |
| 7. Effets de la poésie                                                           | 21                         |
|                                                                                  | 21                         |
| 9 Contre l'orgueil de l'homme                                                    | 23                         |
|                                                                                  | 24                         |
|                                                                                  | 25                         |
|                                                                                  | 27                         |

| CHARRON. — Notice                                         | 2        |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| 1. Pouple ou vulgaire                                     | 2        |
| 2. Se tenir tousjours prest à la mort fruict de sagesse   | 30       |
| 3. De la vertu                                            | 33       |
| III. ÉCRIVAINS POLITIQUES.                                |          |
| ÉTIENNE DE LA BOËTIE. — Notice                            | 34       |
| 1. De la liberté                                          | 31<br>35 |
| 2. Le tyran ne connaît point l'amitié                     | 37<br>37 |
| GUILLAUME DU VAIR. — Notice                               | 38       |
| Exorde du discours pour le maintien de la loi salique     | 39       |
| SATYRE MÉNIPPÉE. — Notice                                 | 43       |
| 1. Harangue de Monsieur de Lyon                           | 41       |
| 2. Harangue du sieur de Rieux, sieur de Pierre-Font, pour | 71       |
| la noblesse de l'Union                                    | 47       |
| 3. Harangue de Monsieur d'Aubray pour le tiers Estat      | 40       |
|                                                           | 10       |
| IV. AUTEURS DE MÉMOIRES, etc.                             |          |
| LA NOUE. — Notice                                         | 54       |
| 1. Plainte des protestants                                | 55       |
| 2. Portrait d'un soldat                                   | 57       |
| ELAISE DE MONLUC. — Notice                                | 58       |
| 1. Discours de Monluc dans le conseil du roi              | 59       |
| 2. Les femmes de Sienne                                   | 60       |
| 3. Devoirs d'un gouverneur de place                       | 62       |
| 4. Monluc en Guyenne                                      | 65       |
| 5. Confessions d'un soldat                                | 66       |
| BRANTOME. — Notice                                        | 67       |
| 1. De la loyauté chez les princes                         | 68       |
| 2. Bayard                                                 | 70       |
| 3. Les dames de Sienne                                    | 75       |
| D'AUBIGNÉ. — Notice                                       | 78       |
| 1. Fragments des Mémoires                                 | 79       |
| 2. Entretien de Coligny et de sa femme                    | 83       |
| 3. D'Aubigné au roi de Navarre                            | 86       |
| HENRI IV. — Notice                                        | 88       |
| 1. A Monsieur de Launey, baron d'Entraigues, gouverneur   |          |
| de Vivarez et de Gevandan                                 | 89       |
| 2. A Monsieur de Givry                                    | 90       |
| 3. A Monsieur de Bellievre, chancelier de France          | 90       |
| MARGUERITE DE VALOIS. — Notice                            | 91       |
| Un épisode de la Saint-Barthélemy                         | 92       |

## TABLE DES MATIERES.

## V. CONTEURS.

| RABELAIS. — Notice                                        | 93         |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1. Prologe de l'auteur                                    | 95         |
| 2. Grand-Gousier et Picrochole                            | 98         |
| Le regret et difficulté que feist Grand-Gousier de entre- |            |
| prendre guerre                                            | 98         |
| Le teneur des lettres que Grand-Gousier escripvoit à      |            |
| Gargantua                                                 | 99         |
| Comment Ulrich Gallet fut envoyé devers Picrochole        | 100        |
| La harangue faicte par Gallet à Picrochole                | 101        |
| 3. Pantagruel et Panurge                                  | 101        |
| Comment Panurge, chatelain de Salmigondin, mangeoit       |            |
| son blé en herbe                                          | 104        |
| Comment Panurge loue les debteurs et emprunteurs,         | 107        |
| Continuation du discours de Panurge, à la louange des     |            |
| presteurs et debteurs                                     | 111        |
| mment nous passasmes le Guychet habité par Grippe-        |            |
| Mynault, archiduc des Chaptz-Fourrez                      | 115        |
| MARGUERITE D'ANGOULEME. — Notice                          | 115<br>116 |
| 1. De l'amour parsait                                     | 117        |
| BONAVENTURE DES PÉRIERS. — Notice                         | 119        |
| 1. Comparaison des alquemistes à la bonne femme qui por-  | 113        |
| toit une potée de lait au marché                          | 120        |
| 2. De trois frères qui cuiderent estre pendus pour leur   | 120        |
| latin                                                     | 122        |
| 3. Des mal contents                                       | 123        |
| NOEL DU FAIL. — Notice.                                   | 124        |
| Les femmes et le secret                                   | 125        |
| Los feininos et le societa                                | 120        |
| VI. ÉRUDITS ET SAVANTS,                                   |            |
| HENRI ESTIENNE. — Notice                                  | 126        |
| 1. Des mots composés en français.                         | 127        |
| 2. Du desordre et abus qui est aujourd'huy en la langue   |            |
| françoise                                                 | 130        |
| ESTIENNE PASQUIER. — Notice                               | 133        |
| 1. Marie Stuart devant ses juges                          | 134        |
| 2. Ronsard et la Pléiade                                  | 135        |
| 3. De l'origine de nostre vulgaire françois               | 139        |
| 4. La farce de Patelin                                    | 142        |
| AMYOT. — Notice                                           | 146        |

## TABLE DES MATIÈRES.

| 1. La mère de Coriolan                                  | 14  |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 2. La mort de Pompée                                    | 150 |
| 3. Les femmes et le secret                              | 15  |
| 4. De quoy nous doyvent servir les embusches de nos en- | 10. |
| nemys et les recherches qu'ils font de nostre vie       | 154 |
| 5. Écho                                                 | 150 |
| BERNARD PALISSY. — Notice.                              |     |
| 1. Les outils de Palissy                                | 159 |
|                                                         | 160 |
| 2. Palissy à la recherche des émaux                     | 165 |
| AMBROISE PARÉ. — Notice                                 | 164 |
| Le siège de Metz                                        | 165 |
| OLIVIER DE SERRES. — Notice                             | 168 |
| L'eau                                                   | 169 |
|                                                         |     |
| P. P. C.            |     |
| DEUXIÈME SECTION                                        |     |
|                                                         |     |
| I. LES POËTES DE 1500 A 1550.                           |     |
| THE MALES DE PER ODG MALES                              |     |
| LE MAIRE DE BELGES. — Notice                            | 171 |
| 1. Complainte de l'amant vert                           | 172 |
| 2. Le jeune Paris et les Nymphes                        | 175 |
| CLÉMENT MAROT. — Notice                                 | 177 |
| 1. Le Lyon et le Rat,                                   | 178 |
| 2. Au roy, pour avoir esté derobé                       | 180 |
| 3. Conseils de Jean Marot à son fils                    | 183 |
| 4. A une damoyselle malade                              | i84 |
| 5. Au roy, du temps de son exil à Ferrarc               | 185 |
| G. Adieu aux dames de la court                          | 187 |
| 7. De l'amour du siècle antique                         | 188 |
| 8. Du licutenant criminel et de Samblançay              | 189 |
| 9. Replique à la royne de Navarre                       | 189 |
| 10. De soy mesme                                        | 189 |
| 11. De trois enfans frères                              | 190 |
| 12. Paraphrase du Psaume xxxIII de David                | 190 |
| MARGUERITE D'ANGOULÈME                                  | 193 |
| 1. La succession des Empires                            | 193 |
| 2. Sur la maladie du Roy de France                      | 195 |
| MELIN DE SAINT-GELAIS. — Notice                         | 196 |
| 1. Description d'amour                                  | 196 |
| 2. Quatrain                                             | 198 |
| 8. A Clement Marot, estans tous deux malades            | 198 |
|                                                         |     |

## TABLE DES MATIÈRES.

## II. L'ÉCOLE DE RONSARD.

| JUACHIA DU BELLAI. — Notice                                   | 200 |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Le manifeste de la Pleiade. (La defense et illustration de |     |
| la langue françoyse.)                                         | 201 |
| Pourquoy la langue Françoyse n'est si riche que la Grecque    |     |
| et Latine                                                     | 201 |
| Que le naturel n'est suffisant à celuy qui en poësie veult    |     |
| faire œuvre digne de l'immortalité                            | 203 |
| Quelz genres de poemes doit elire le poele François           | 201 |
| Conclusion de tout l'œuvre                                    | 206 |
| 2. D'escrire en sa langue                                     | 207 |
| 3. L'idée                                                     | 209 |
| 4. Le poëte courtisan                                         | 209 |
| 5. Les ruines de Rome                                         | 213 |
| 6. Regrets                                                    | 214 |
| 7. Contre Rome                                                | 215 |
| 8. D'un vanneur de blé aux vents                              | 216 |
| 9. Charles-Quint et Paul IV                                   | 217 |
| RONSARD. — Notice                                             | 218 |
| 1. Adjuration                                                 | 219 |
| 2. A Hélène                                                   | 219 |
| 3. A Cassandre                                                | 220 |
| 4. A Anthoine Chasteigner                                     | 220 |
| 5. De l'election de son Sepulchre                             | 221 |
| 6. Tous sont égaux devant la mort                             | 224 |
| 7. L'Amour et l'Abeille                                       | 224 |
| 8. Evocation                                                  | 226 |
| 9. Contre les bucherons de la forest de Gastine               | 227 |
| 10 et 11. A Jean d'Aurat                                      | 228 |
| 12. A Robert Garnier                                          | 229 |
| 13. Aux protestants                                           | 230 |
| 14. Le tombeau du feu roy tres-chrestien Charles IX           | 232 |
| REMI BELLEAU. — Notice                                        | 233 |
| 1. L'Amour picqué d'une mouche à miel                         | 233 |
| 2. Avril et May                                               | 234 |
| 3. L'Amour oiseau                                             | 239 |
| 4. La Pierre aqueuse, ditte "Ενυδρος                          | 240 |
| JA DE BAIF. — Notice                                          | 242 |
| 1. Les Saisons                                                | 243 |
| 2. Les Roses                                                  | 245 |
| 3. Fragment de l'Antigone                                     | 246 |

| TABLE | 200      | 10    | Anna.    |
|-------|----------|-------|----------|
| TARIK | III N.S. | M A T | WILLIAM. |
|       |          |       |          |

| •                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 4. Amour dérobant le miel                                     | 247 |
| 5. Chansonnette, en vors mesurés                              | 248 |
| DU BARTAS. — Notice                                           | 219 |
| 1. La fin du déluge                                           | 249 |
| 2. La mer et la terre estans si peu de chose à comparaison    |     |
| du ciel qui les enclost, apprennent à tous hommes à           |     |
| s'humilier                                                    | 250 |
| 3. La création de l'homme                                     | 251 |
| 4. Les hésitations de Judith                                  | 251 |
| D'AUBIGNÉ                                                     | 253 |
| 1. A Diane                                                    | 253 |
| 2. Discours de la Fortune contre la Vertu                     | 254 |
| 3. Le Jugement dernier                                        | 255 |
| DESPORTES. — Notice                                           | 258 |
| 1. Chant d'amour                                              | 259 |
| 2. Procez contre Amour au siege de la Raison                  | 260 |
| 3. Le poëte donne l'immortalité                               | 263 |
| 4. Paraphrase sur le Libera me, Domine, de morte ælerna       | 264 |
| BERTAUT. — Notice                                             | 265 |
| 1. Cantique sur la naissance de Nostre Seigneur               | 266 |
| 2. Paraphrase du Psaume Calvii                                | 267 |
| 3. Stances                                                    | 268 |
| 4. Chanson                                                    | 269 |
| 5. Pour le ballet des Princes, vestus de fleurs en broderies. | 271 |
| JEAN PASSERAT                                                 | 271 |
| 1. Sur la mort d'un moineau                                   | 271 |
| 2. Hymne du Sauveur Jésus                                     | 273 |
| 3. Sur la France                                              | 274 |
| 4. Estrennes à madame de Roissy                               | 274 |
| VAUQUELIN DE LA FRESNAYE. — Notice                            | 275 |
|                                                               | 275 |
| 1. Les vertus du poëte                                        | 213 |
|                                                               | 277 |
| tères                                                         | 278 |
| 3. Le poëte courtisan                                         | 279 |
| 4. Vauquelin sur lui-même                                     | 281 |
| 5. Idylle                                                     | 282 |
| 6. Les Germains en France                                     |     |
| RÉGNIER. — Notice                                             | 283 |
| 1. Contre les mauvais poëtes                                  | 281 |
| 2. La servitude de la Cour                                    | 285 |
| 3. Avec la science il faut un bon esprit                      | 287 |
| 4. La condition de poëte                                      | 289 |
|                                                               |     |

## TABLE DES MATIÈRES.

|                                                             | -          |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| 5. Les quatre âges de la vie                                | 291        |  |  |  |
| 6. Défense des anciens postes                               | 292        |  |  |  |
| 7. Allégorie                                                | 195        |  |  |  |
| 8. Épitaphe de tiégnier faite par lui-môme                  | 297<br>297 |  |  |  |
| PIBRAC, FAURE ET MATHIEU Notice                             |            |  |  |  |
| Quatrains moraux de Pibrac                                  | 298        |  |  |  |
| Quatrains moraux de Faure                                   | 300        |  |  |  |
| Quatrains moraux de Mathieu                                 | 301        |  |  |  |
| Quatrains de la vanité du monde                             | 301        |  |  |  |
| Tablettes de la mort                                        | 301<br>303 |  |  |  |
| Le nez du buyeur                                            | 303        |  |  |  |
| LA CHANSON AU XVI SIÈCLE. — Chanson nouv. de la Ligue.      | 304        |  |  |  |
| LA CHARSON AU AVI SIECLE. — Chanson nouv. de la Ligue,      | 301        |  |  |  |
|                                                             |            |  |  |  |
|                                                             |            |  |  |  |
| TROISIÈME SECTION                                           |            |  |  |  |
|                                                             |            |  |  |  |
| . AUTEURS DE MYSTÈRES, MORALITÉS, FAR(                      | ES         |  |  |  |
| ET SOTTIES.                                                 |            |  |  |  |
| CONTROL II I                                                |            |  |  |  |
| GRINGORE. — Notice                                          | 306        |  |  |  |
| 1. Les plaintes de la Sotte Commune                         | 306        |  |  |  |
| 2. Pugnicion divine hault assise en une chaire et elevée en |            |  |  |  |
| 3. Louis IX en Terre-Sainte                                 | 310        |  |  |  |
| THEODORE DE BEZE. — Notice                                  | 310<br>313 |  |  |  |
| Abraham sacrifiant                                          | 314        |  |  |  |
| LECOQ. — Notice                                             | 320        |  |  |  |
| Le mystère de Cain                                          | 320        |  |  |  |
| ac mysecto do dani                                          | 920        |  |  |  |
| II. ÉCOLE DE RONSARD.                                       |            |  |  |  |
| II. ECOME DE RONSARD.                                       |            |  |  |  |
| 1. POÉTES TRAGIQUES.                                        |            |  |  |  |
|                                                             |            |  |  |  |
| ESTIENNE JODELLE. — Notice                                  | 327        |  |  |  |
| 1. Imprécations de Didon                                    | 328        |  |  |  |
| 2. Énée et le chœur des Phéniciens                          | 330        |  |  |  |
| 3. Dernières plaintes de Didon                              | 332        |  |  |  |
| JACQUES GREVIN. — Notice                                    | 333        |  |  |  |
| 1. Brutus avant le meurtre de César                         | 333        |  |  |  |
| 2. Brutus après le meurtre                                  | 331        |  |  |  |
| JEAN DE LA TAILLE Notice                                    | 335        |  |  |  |

